

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com



395924





Qyco

Ju Pickerings Sept. 15.1817.

# OE U V R E S

MONTESQUIEU.

TOME III

# CE VOLUME CONTIENT:

|                                            | pages      |
|--------------------------------------------|------------|
| De l'Esprit des Loix, livres XXIX à XXXI.  |            |
| *Défense de l'Esprit des Loix              | <b>255</b> |
| Remerciment sincère à un homme charitable. | <b>353</b> |
| Lysimaque                                  | 363        |
| Table générale des matières                | 371        |

# OE U V R E S

DE

# MONTESQUIEU.

.1

NOUVELLE ÉDITION.

# TOME TROISIÈME

#### CA PARIS,

Chez GUEFIER, Imprimeur-Libraire, rue Git-le-Cœur, n°. 16.
LANGLOIS, Libraire, quai des Augustins, n°. 45.

AN IV DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (1796).

39592 4

.

. .

, ,

.

,

# TABLE

# DES LIVRES ET CHAPITRES

CONTENUS DANS CE TROISIÈME VOLUME.

#### LIVRE XXIX.

De la manière de composer les loix.

|                                                                                                | pages |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Chapitre premier. DE l'esprit du législateur                                                   | .1    |
| Chap. II. Continuation du même sujet                                                           | 2     |
| Chap. III. One les loix qui paroissent s'éloigner                                              | _     |
| Chap. III. Que les loix qui paroissent s'éloigner des vues du législateur, y sont souvent con- |       |
| formes                                                                                         | 3     |
| Chan. IV. Des loix qui choquent les vues du légis-                                             |       |
| formes                                                                                         | 4     |
| Chap. V. Continuation du même sujet                                                            | 3     |
| Chap. VI. que les loix qui paroissent les mêmes                                                | •     |
| n'ont pas toujours le même esset                                                               | 6     |
| Chap. VII. Continuation du même sujet. Néces-                                                  | •     |
| sité de bien composer les loix                                                                 | 7     |
| Chap. VIII. Que les loix qui paroissent les memes                                              | 7     |
| n'ont pas toujours eu le même motif                                                            | 8     |
| Chap. IX. Que les loix grecques et romaines ont                                                | •     |
| puni l'homicide de soi-même, sans avoir le même                                                |       |
| motif                                                                                          | 9     |
| Chap. X. Que les loix qui paroissent contraires,                                               | ,     |
| dérivent quelquefois du même esprit                                                            | 12    |
| Chap. XI. De quelle manière deux loix diverses                                                 | -     |
| peuvent être comparées                                                                         | 13    |
| Chap. XII. Que les loix qui paroissent les meines,                                             |       |
| sont réellement quelquefois différentes                                                        | 15.   |
| Chap. XIII. Qu'il ne faut point séparer les loix                                               |       |
| de l'objet pour lequel elles sont saites. Des loix                                             |       |
| romaines sur le vol                                                                            | r¥    |
| Chap. XIV. Qu'il ne faut point séparer les loix                                                |       |
| des circonstances dans lesquelles elles ont été                                                |       |
| faites                                                                                         | 1 🗳   |
| Chap. XV. Qu'il est bon quelquefois qu'une loi                                                 | •     |
| se corrige elle-même                                                                           | 24    |
| Chap. XVI. Choses a observer dans la composi-                                                  |       |
| tion des loix                                                                                  | 22    |

| Chap. XVII. Mauvaise manière de donner des                         | laget      |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| loix                                                               | 31         |
| Chap. XVIII. Des idées d'uniformité<br>Chap. XIX. Des législateurs | 33         |
| LIVRE XXX.                                                         |            |
| Théorie des loix féodales chez les Francs, dans                    |            |
| le rapport qu'elles ont avec l'établissement de la monarchie.      |            |
| Chapitre premier. Des loix féodales                                | 35         |
| Chap. 11. Des sources des loix féodales                            | 36         |
| Chap. III. Origine du vasselage                                    | <b>3</b> 8 |
| Chap IV. Continuation du même sujet                                | 40         |
| Chap. V. De la conquête des Francs                                 | 42         |
| Francs                                                             | 43         |
| Francs  Chap. VII. Différentes manières de partager les            | · .        |
| terres                                                             | 44         |
| Chap. VIII. Continuation du même sujet                             | 46         |
| Chap. IX. Juste application de la loi des Bourgui-                 |            |
| gnons et de celles des Wisigoths, sur le partage                   | . 4        |
| des terres                                                         | 47         |
| Chap. XI. Continuation du même sujet                               | 49<br>52   |
| Chap. XII. Que les terres du partage des Barbares                  | J.         |
| ne payoient point de tributs                                       | 5 <b>8</b> |
| Chap. XIII. Quelles étoient les charges des Ro-                    | •          |
| mains et des Gaulois dans la monarchie des                         | :          |
| Francs                                                             | 64         |
| Chap. XIV. De ce qu'on appelloit census                            | 69         |
| Chap. XV. Que ce qu'on appelloit census ne se                      |            |
| levoit que sur les serfs, et non pas sur les hom-                  |            |
| mes libres.                                                        | 72         |
| Chap. XVII. Des leudes ou vasseaux                                 | 78         |
| libres                                                             | 81         |
| Chap. XVIII. Du double service                                     | <b>86</b>  |
| Chap. XIX. Des compositions chez les peuples                       |            |
| Barbares                                                           | 92         |
| Chap. XX. De ce qu'on a appellé depuis la jus-                     | • .        |
| tice des seigneurs                                                 | 1.01       |
| Chap. XXI. De la justice territoriale des églises.                 | 108        |

| TABLE. ver                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chep. XXII. Que les justices étoient établies                                                       |
| avant la fin de la seconde race                                                                     |
| Caop. AXIII. Idee générale du livre de l'éta-                                                       |
| blissement de la monarchie française dans les. Gaules, par M. l'abbé Dubos                          |
| Chap. XXIV. Continuation du même sujet. Ré-                                                         |
| flexion sur le fond du système                                                                      |
| Chap. XXV. De la noblesse française 127                                                             |
| LIVRE XXXI.                                                                                         |
| Théorie des loix féodales chez les Francs, dans                                                     |
| le rapport qu'elles ont avec les révolutions de                                                     |
| leur monarchie.                                                                                     |
| Chapitre premier. Changement dans les offices et                                                    |
| Chapitre premier. Changement dans les offices et les fiels                                          |
| reiorme 147                                                                                         |
| Chap. III. Autorité des maires du Palais 153                                                        |
| Chap. IV. Quel étoit; à l'égard des maires, le génie de la nation                                   |
| genie de la nation                                                                                  |
| mandement des armées 160                                                                            |
| Chap. VI. Seconde époque de l'établissement des                                                     |
| rois de la première race                                                                            |
| maires du palais                                                                                    |
| Chap. VIII. Comment les aleux furent changés en                                                     |
| fiefs 168                                                                                           |
| Chap. IX. Comment les biens ecclésiastiques fu-                                                     |
| rent convertis en fiefs                                                                             |
| Chap. XI. Etat de l'Europe, du temps de CHAR-                                                       |
| LES-MARTEL 170                                                                                      |
| Chap. XII. Établissement des dimes 185                                                              |
| Chap. XIII. Des élections aux évêchés et abbayes. 191<br>Chap. XIV. Des fiefs de Charles-Martel 192 |
| Chap. XV. Continuation du même sujet 193                                                            |
| Chap. XVI. Confusion de la royauté et de la                                                         |
| mairerie. Seconde race                                                                              |
| Chap. XVII. Chose particulière dans l'élection des rois de la seconde race                          |
| des rois de la seconde race                                                                         |

| ,                                                              | pages       |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Chap. XIX. Continuation du même sujet                          | 203         |
| Chap. XX. Louis-LE-DEBONNAIRE                                  | <b>2</b> 93 |
| Chap. XXI. Continuation du même sujet                          | 209         |
| Chap. XXII. Continuation du même sujet                         | 211         |
| Chap. XXIII. Continuation du même sujet                        | 212         |
| Chap. XXIV. Que les hommes libres furent ren-                  |             |
| rendus capables de posséder des fiefs                          | 219         |
| Cause principale de l'affoiblissement de la seco               | nde         |
| race.                                                          |             |
|                                                                |             |
| Chap. XXV. Changement dans les aleux                           | 221         |
| Chap. XXVI. Changement dans les fiefs                          | 226         |
| Chap. XXVII. Autre changement arrivé dans les                  | ,           |
| fiefs                                                          | 229         |
| grands offices et dans les fiefs                               | 231         |
| Chap. XXIX. De la nature des fiess depuis le                   |             |
| règne de Charles-le-Chauve                                     | 234         |
| Chap. XXX. Continuation du même sujet                          | <b>2</b> 36 |
| Chap. XXXI. Comment l'empire sortit de la                      |             |
| maison de Charlemagne.                                         | 239         |
| Chap. XXXII. Comment la couronne de France                     | •           |
| passa dans la maison de Hugurs-Caret                           | 240         |
| Chap. XXXIII. Quelques conséquences de la perpétuité des fiefs | 2/12        |
|                                                                | 242<br>252  |
| - ·                                                            |             |
| DÉFENSE DE L'ESPRIT DES LOIX                                   | •           |
| Paemiène partie. 257 Erreursparticuliers du                    |             |
|                                                                | 314         |
| Idée généraleibid. Mariage                                     | 316.        |
|                                                                | 317         |
|                                                                | 318         |
|                                                                | 336         |
| Climat                                                         |             |
|                                                                | 348         |
| `                                                              | •           |
|                                                                | 35 <b>3</b> |
|                                                                | 363         |
| Table générale des matières                                    | 371         |
| Fin de la Table du troisième volume.                           |             |

# DE L'ESPRIT

## DES LOIX.

# LIVRE XXIX.

De la manière de composer les loix.

## CHAPITRE PREMIER.

# De l'esprit du législateur.

Jule dis, et il me semble que je n'ai fait cet ouvrage que pour le prouver : l'esprit de modération doit être celui du législateur; le bien politique, comme le bien moral, se trouve toujours entre les deux limites. En voici un exemple :

Les formalités de la justice sont nécessaires de liberté. Mais le nombre en pourroit être si grand, qu'il choqueroit le but des loix mêmes qui les auroient établies; les affaires Tome III.

#### DE L'ESPRIT DES LOIX;

n'auroient point de fin; la propriété des biens resteroit incertaine; on donneroit à l'une des parties le bien de l'autre sans examem, ou on les ruineroit toutes les deux à force d'examiner.

Les citoyens perdroient leur liberté et leur sûreté; les accusateurs n'auroient plus les moyens de convaincre, ni les accusés le moyen de se justifier.

#### CHAPITRE II

Continuation du même sujet.

CECILIUS, dans Aulugelle (1), discourant sur la loi des douze-tables, qui permettoit au créancier de couper en morceaux le débiteur insolvable, la justifie par son atrocité même, qui (2) empêchoit qu'on n'empruntât au-delà de ses facultés. Les loix les plus cruelles seront donc les meilleures? Le bien sera l'excès ? et tous les rapports des choses seront détruits ?

<sup>(1)</sup> Liv. XX, ch. I.

In Mécilius dit qu'il n'a jamais vu ni lu que cette peine est été infligée; mais il y a apparence qu'elle n'a jamais été établie. L'opinion de quelques juris-

#### CHAPITRE III.

Que les loix qui paroissent s'éloigner des vues du législateur, y sont souvent conformes.

La loi de Solon, qui déclaroit infâmes tous ceux qui, dans une sédition, ne prendroient aucun parti, a paru bien extraordinaire; mais il faut faire attention aux circonstances dans lesquelles la Grèce se trouvoit pour lors. Elle étoit partagée en de trèspetits états: il étoit à craindre que, dans une république travaillée par des dissentions civiles, les gens les plus prudens ne se missent à couvert, et que par-là les choses ne fussent portées à l'extrémité.

Dans les séditions qui arrivoient dans ces petits états, le gros de la cité entroit dans la querelle ou la faisoit. Dans nos grandes monarchies, les partis sont formés par peu de gens, et le peuple voudroit vivre dans l'inaction. Dans ce cas, il est naturel de rappeller

onsultes, que la loi des douze-tables ne parloit que de la division du prix du débiteur vendu, est trèsvraisemblable.

#### 4 DE L'ESPRIT DES LOIX,

les séditieux au gros des citoyens, non pas le gros des citoyens aux séditieux; dans l'autre, il faut faire rentrer le petit nombre de gens sages et tranquilles parmi les séditieux: c'est ainsi que la fermentation d'une liqueur peut être arrêtée par une seule goutte d'une autre.

#### CHAPITRE IV.

Des loix qui choquent les vues du législateur.

It y a des loix que le législateur a si peu connues, qu'elles sont contraires au but même qu'il s'est proposé. Ceux qui ont établi chez les Français, que lorsqu'un des deux prétendans à un bénéfice meurt, le bénéfice reste à celui qui survit, ont cherché sans doute à éteindre les affaires; mais il en résulte un effet contraire: on voit les ecclésiastiques s'attaquer et se battre, comme des dogues anglais, jusqu'à la mort:

#### CHAPITRE V.

Continuation du même sujet.

La loi dont je vais parler se trouve dans eserment, qui nous a été conservé par Eschines (1). « Je jure que je ne détruirai mais une ville des Amphictions, et que » je ne détournerai point ses eaux courantes; » si quelque peuple ose faire quelque chose » de pareil, je lui déclarerai la guerre, et » je détruirai ses villes ». Le dernier article de cette loi, qui paroît confirmer le premier, hiestréellement contraire. Amphiction veut qu'on ne détruise jamais les villes grecques, et sa loi ouvre la porte à la destruction de ces villes. Pour établir un bon droit des gens parmi les Grecs, il falloit les accoutumer à penser que c'étoit, une chose atroce de détruire une ville grecque; il ne devoit donc pas même détruire les destructeurs. La loi Amphiction étoit juste, mais elle n'étoit 🏁 prudente ; cela se prouve par l'abus même que l'on en fit. Philippe ne se sit-il pas donner pouvoir de détruire les villes, sous pré-

<sup>(1)</sup> De falsa legatione.

#### 6 DE L'ESPRIT DES LOIX,

texte qu'elles avoient violé les loix des Grecs? Amphiction auroit pu infliger d'autres peines : ordonner, par exemple, qu'un certain nombre de magistrats de la ville destructive, ou de chess de l'armée violatrice, seroient punis de mort; que le peuple destructeur cesseroit, pour un temps, de jouir des privilèges des Grecs; qu'il paieroit une amende jusqu'au rétablissement de la ville. La loi devoit sur-tout porter sur la réparation du dommage.

# CHAPITRE VI.

Que les loix qui paroissent les mêmes, n'ont pas toujours le même effet.

CESAR (1) défendit de garder chez soi plus de soixante sesterces. Cette loi fut regardée à Rome comme très-propre à concilier les débiteurs avec les créanciers; parce qu'en obligeant les riches à prêter aux pauvres, elle mettoit ceux-ci en état de satisfaire les riches. Une même loi, faite en France, du temps du systême, fut très-funeste: c'est que la circonstance dans laquelle on la fit étoit

<sup>(1)</sup> Dion , liv. XLI.

affreuse. Après avoir ôté tous les moyens de placer son argent, on ôta même la ressource de le garder chez soi; ce qui étoit gal à un enlèvement fait par violence. Gésar st sa loi pour que l'argent circulât parmi le peuple; le ministre de France sit la sienne pour que l'argent fût mis dans une seule main. Le premier donna pour de l'argent des fonds de terre, ou des hypothèques sur des particuliers; le second proposa pour de l'argent des effets qui n'avoient point de valeur, et qui n'en pouvoient avoir par leur nature, par la raison que sa loi obligeoit de les prendre.

#### CHAPITRE VII.

Continuation du même sujet. Nécessité de bien compenser les loix,

La loi de l'ostracisme sut établie à Athènes, l'Argos et à Syracuse (1). A Syracuse, esta sit mille maux, parce qu'elle sut faite sans prudence. Les principaux citoyens se ban-ussoient les uns les autres, en se mettant

<sup>(1)</sup> Aristote, républ. liv. V, ch. III.

une seuille de figuier à la main (1); de sorte que ceux qui avoient quelque mérite quittèrent les affaires. A Athènes, où le législateur avoit senti l'extension et les bornes qu'il devoit donner à sa loi, l'ostracisme sut une chose admirable : on n'y soumettoit jamais qu'une seule personne; il falloit un si grand nombre de suffrages, qu'il étoit dissicile qu'on exilât quelqu'un dont l'absence ne sur pas nécessaire.

On ne pouvoit bannir que tous les cinq ans: en effet, dès que l'ostracisme ne devoit s'exercer que contre un grand personnage qui donneroit de la crainte à ses concitoyens, ce ne devoit pas être une affaire de tous les jours.

#### CHAPITRE VIII.

Que les loix qui paroissent les mêmes, n'out pas toujours eu le même mouf.

On recoit en France la plupart des loix des Romains sur les substitutions; mais les substitutions y ont tout un autre motif que chez les Romains. Chez ceux-ci, l'hérédité

<sup>(1)</sup> Plutarque, vierde Denys.

étoit jointe à de certains (1) sacrifices qui devoient être faits par l'héritier, et qui étoient réglés par le droit des pontifes; cela fit qu'ils tinrent à déshonneur de mourir sans héritier, qu'ils prirent pour héritiers leurs esclaves, et qu'ils inventèrent les substitutions. La substitution vulgaire, qui fut la première inventée, et qui n'avoit lieu que dans le cas où l'héritier institué n'accepteroit pas l'hérédité, en est une grande preuve : elle n'avoit point pour objet de perpétuer l'héritage dans une famille du même nom, mais de trouver quelqu'un qui acceptât l'héritage.

#### CHAPITRE IX.

Que les loix grecques et romaines ont puni l'homicide de soi-même, sans avoir le même motif.

Un homme, dit Platon (2), qui a tué celui qui lui est étroitement lié, c'est-à-dire luimême, non par ordre du magistrat, ni pour

<sup>(1)</sup> Lorsque l'hérédité étoit trop chargée, on éludoit le droit des pontifes par de certaines ventes : d'ou vint le mot sine sacris haereditas.

<sup>(2)</sup> Liv. 1X. des loix.

La loi de Platon étoit formée sur les institutions lacédémoniennes, où les ordres du magistrat étoient totalement absolus, où l'ignominie étoit le plus grand des malheurs, et la foiblesse le plus grand des crimes. La loi romaine abandonnoit toutes ces belles idées; elle n'étoit qu'une loi fiscale.

Du temps de la république, il n'y avoit point. de loi à Rome qui punît ceux qui se tuoient eux-mêmes: cette action, chez les historiens, est toujours prise en bonne part, et l'on n'y voit jamais de punition contrè ceux qui l'ont faite.

Du temps des premiers empereurs, les grandes familles de Rome furent sans cesse exterminées par des jugemens. La coutume s'introduisit de prévenir la condamnation par une mort volontaire. On y trouvoit un grand avantage. On obtenoit (1) l'honneur de la sépulture, et les testamens étoient exécutés; cela venoit de ce qu'il n'y avoit point de loi civile à Rome contre ceux qui se tuoient euxmêmes. Mais lorsque les empereurs devinrent aussi avares qu'ils avoient été cruels, ils ne laissèrent plus à ceux dont ils vouloient se défaire, le moyen de conserver leurs biens, et ils déclarèrent que ce seroit un crime de s'ôter la vie par les remords d'un autre crime.

Ce que je dis du motif des empereurs est si vrai, qu'ils consentirent que les biens (2) de ceux qui se seroient tués eux-mêmes ne fussent pas confisqués, lorsque le crime pour lequel ils s'étoient tués n'assujettissoit point à la confiscation.

<sup>(1)</sup> Eorum qui de se statuebant, humabantur corpora, manebant testamenta, pretium festinandi. Tacite.

<sup>(2)</sup> Rescript. de l'empereur Pie, dans la loi III, §. 1 et 2, ff. de bonis eorum qui antè sententiam mortem sibi consciverunt.

### CHAPITRE X.

Que les loix qui paroissent contraires dérivent quelquefois du même esprit.

On va aujourd'hui dans la maison d'un homme pour l'appeller en jugement: cela ne pouvoit se faire chez les (1) Romains.

L'appel en jugement étoit une action violente (2), et comme une espèce de contrainte par corps (3); et on ne pouvoit pas plus aller dans la maison d'un homme pour l'appeller en jugement, qu'on ne peut aller aujourd'hui contraindre par corps dans sa maison un homme qui n'est condamné que pour des dettes civiles.

Les loix romaines (4) et les nôtres admettent également ce principe, que chaque citoyen a sa maison pour asyle, et qu'il n'y doit recevoir aucune violence (5).

<sup>(1)</sup> Leg. XVIII, ff. de in jus vocando,

<sup>(2)</sup> Voyez la loi des douze-tables.

<sup>(3)</sup> Rapit in jus, Horat. sat. 9. C'est pour cela qu'on ne pouvoit appeller en jugement ceux à qui on devoit un certain respect.

<sup>(4)</sup> Voyez la loi XVIII, ff. de in jus vocando.

<sup>(5)</sup> Cette jurisprudence a changé à Paris en 1772.

# CHAPITRE XI.

De quelle manière deux loix diverses : peuvent être comparées.

 ${f E}$ n France, la peine contre les faux témoins est capitale; en Angleterre, elle ne l'est point. Pour juger laquelle de ces deux loix est la meilleure, il faut ajouter: en France, la question contre les criminels est pratiquée, en Angleterre elle ne l'est point; et dire encore: en France, l'accusé ne produit point ses témoins, et il est très-rare qu'on y admette ce que l'on appelle les faits justificatifs; en Angleterre, l'on recoit les témoignages de part et d'autre. Les trois loix françaises forment un systême très-lié et trèssuivi; les trois loix anglaises en forment un qui ne l'est pas moins. La loi d'Angleterre, qui ne connoît point la question contre les criminels, n'a que peu d'espérance de tirer de l'accusé la confession de son crime; elle appelle donc de tous côtés les témoignages étrangers, et elle n'ose les décourager par la crainte d'une peine capitale. La loi française, qui a une ressource de plus, ne craint pas tant d'intimider les témoins; au con-

#### DE L'ESPRIT DES LOIX;

traire, la aison demande qu'elle les intimide: elle n'écoute que les témoins d'une (1) part; ce sont ceux que produit la partie publique; et le destin de l'accusé dépend de leur seul témoignage. Mais en Angleterre on recoit les témoins des deux parts; et l'affaire est, pour ainsi dire, discutée entr'eux : le faux témoignage y peut donc être moins dangereux; l'accusé y a une ressource contre le faux témoignage, au - lieu que la loi française n'en donne point. Ainsi, pour juger lesquelles de ces deux loix sont les plus conformes à la raison, il ne faut pas comparer chacune de ces loix à chacune ; il faut les prendre toutes ensemble, et les comparer toutes entemble.

(1) Par l'ancienne jurisprudence française, les témoins étoient ouis des deux parts. Aussi, voit-on, dans les établissemens de saint Louis, liv. I, ch. VII, que la peine contre les faux témoins en justice étoit pécuniaire.

#### CHAPITRE XII.

Que les loix qui paroissent les mêmes, sont réellement quelquefois différentes.

Les loix grecques et romaines punissoient le (1) receleur du vol comme le voleur : la loi française fait de même. Celles-là étoient raisonnables, celle-ci ne l'est pas. Chez les Grecs et chez les Romains, le voleur étant condamné à une peine pécuniaire, il falloit punir le receleur de la même peine ; car tout homme qui contribue, de quelque façon que ce soit, à un dommage, doit le réparer. Mais parmi nous la peine du vol étant capitale. on n'a pas pu, sans outrer les choses, punir le receleur comme le voleur. Celui qui recoit le vol peut, en mille occasions, le recevoir innocemment; celui qui vole est toujours coupable: l'un empêche la conviction d'un crime déja commis, l'autre commet ce crime: tout est passif dans l'un, il y a une action dans l'autre ; il faut que le voleur surmonte plus d'obstacles, et que son ame se roidisse plus long-temps contre les loix.

<sup>(1)</sup> Leg. I, ff. de receptatoribus.

Les jurisconsultes ont été plus loin: ils ont regardé le receleur comme plus odieux que le voleur (1); car sans eux, disent-ils, le vol ne pourroit être caché long-temps. Cela, encore une fois, pouvoit être bon, quand la peine étoit pécuniaire: il s'agissoit d'un dommage, et le receleur étoit ordinairement plus en état de le réparer; mais la peine devenue capitale, il auroit fallu se régler sur d'autres principes.

#### CHAPITRE XIII.

Qu'il ne faut point séparer les loix de l'objet pour lequel elles sont faites. Des loix romaines sur le vol.

Lorsque le voleur étoit surpris avec la chose volée, avant qu'il l'eût portée dans le lieu où il avoit résolu de la cacher, cela étoit appellé chez les Romains un vol manifeste; quand le voleur n'étoit découvert qu'après, c'étoit un vol non manifeste.

La lor des douze-tables ordonnoit que le voleur manifeste fût battu de verges, et réduit en servitude, s'il étoit pubère; ou seu-

<sup>(1)</sup> Leg. I, ff. de receptatoribus.

lement battu de verges, s'il étoit impubère: elle ne condamnoit le voleur non manifeste qu'au paiement du double de la chose rolée.

Lorsque la loi Porcia eut aboli l'usage de battre de verges les citoyens, et de les réduire en servitude, le voleur manifeste fut condamné au (1) quadruple, et on continua à punir du double le voleur non manifeste.

Il paroît bizarre que ces loix missent une telle différence dans la qualité de ces deux crimes, et dans la peine qu'elles infligeoient: en effet, que le voleur fût surpris avant ou après avoir porté le vol dans le lieu de sa destination, c'étoit une circonstance qui ne changeoit point la nature du crime. Je ne saurois douter que toute la théorie des loix romaines sur le vol, ne fût tirée des institutions lacédémoniennes. Lycurgue, dans la vue de donner à ses citoyens de l'adresse, de la ruse, et de l'activité, voulut qu'on exerçât les enfans au larcin, et qu'on fouettât rudement ceux qui s'y laisseroient surprendre:

<sup>(1)</sup> Voyez ce que dit Favorinus sur Aulugelle, liv. XX, ch. I.

cela établit chez les Grecs, et ensuite chez les Romains, une grande différence entre le vol manifeste et le vol non manifeste (1).

Chez les Romains, l'esclave qui avoit volé étoit précipité de la roche Tarpéienne. Là, il n'étoit point question des institutions lacédémoniennes; les loix de Lycurgue sur le vol n'avoient point été faites pour les esclaves; c'étoit les suivre que de s'en écarter en ce point.

A Rome, lorsqu'un impubère avoit été surpris dans le vol, le préteur le faisoit battre de verges à sa volonté, comme on faisoit à Lacédémone. Tout ceci venoit de plus loin. Les Lacédémoniens avoient tiré ces usages des Crétois; et *Platon* (2), qui veut prouver que les institutions des Crétois étoient faites pour la guerre, cite celle-ci: « la faculté, » de supporter la douleur dans les combats » particuliers, et dans les larcins qui obligent » de se cacher ».

Comme les loix civiles dépendent des loix politiques, parce que c'est toujours pour une

<sup>(1)</sup> Conférez ce que dit Plutarque, vie de Lycurgue, avec les loix du digeste, au titre de furtis; et les institutes, liv. IV, tit. 1, §. 2 et 3.

<sup>(2)</sup> Des loix, liv, I.

société qu'elles sont faites, il seroit bon que, quand on veut porter une loi civile d'une nation chez une autre, on examinat auparavant si elles ont toutes les deux les mêmes institutions et le même droit politique.

des Crétois aux Lacédémoniens, comme elles y passèrent avec le gouvernement et la constitution même, ces loix furent aussi sensées chez un de ces peuples qu'elles l'étoient chez l'autre. Mais, lorsque de Lacédémone elles furent portées à Rome, comme elles n'y trouvèrent pas la même institution, elles y furent toujours étrangères, et n'eurent aucune liaison avec les autres loix civiles des Romains.

#### CHAPITRE XIV.

Qu'il ne faut point séparer les loix des circonstances dans lesquelles elles out été faites.

Une loi d'Athènes vouloit que, lorsque la ville étoit assiégée, on fit mourir tous les gens inutiles (1). C'étoit une abominable loi

(1) Inutilis actas occidatur, Syrian in Hermog.

#### DE L'ESPRIT DES LOIX.

politique, qui étoit une suite d'un abominable droit des gens. Chez les Grecs, les habitans d'une ville prise perdoient la liberté civile, et étoient vendus comme esclaves. La prise d'une ville emportoit son entière destruction; et c'est l'origine non seulement de ces défenses opiniâtres et de ces actions dénaturées; mais encore de ces loix atroces que l'on fit quelquefois.

Les loix (1) romaines vouloient que les médecins pussent être punis pour leur négligence ou pour leur impéritie. Dans ces cas, elles condamnoient à la déportation le médecin d'une condition un peu relevée, et à la mort celui qui étoit d'une condition plus basse. Par nos loix, il en est autrement. Les loix de Rome ln'avoient pas été faites dans les mêmes circonstances que les nôtres : à Rome, s'ingéroit de la médecine qui vouloit; mais, parmi nous, les médecins sont obligés de faire des études, et de prendre certains grades; ils sont donc censés connoître leur art.

<sup>(1)</sup> La loi Cornelia, de sicariis; instit. liv. IV, tit 33. de lege Aquilid, §. 7.

#### CHAPITRE XV.

Qu'il est bon quelquefois qu'une loi se corrige elle-même.

La loi des douze-tables permettoit de tuer le voleur de nuit (1), aussi bien que le voleur de jour qui, étant poursuivi, se mettoit en défense; mais elle vouloit que celui qui tuoit le voleur criât, et appellât les citoyens (2); et c'est une chose que les loix qui permettent de se faire justice soi-même, doivent toujours exiger. C'est le cri de l'inmocence, qui, dans le moment de l'action. appelle des témoins, appelle des juges. Il faut que le peuple prenne connoissance de l'action, et qu'il en prenne connoissance dans le moment qu'elle a été faite, dans un temps où tout parle, l'air, le visage, les passions, le silence, et où chaque parole condamne ou justifie. Une loi qui peut devenir si contraire à la sûreté et à la liberté des citovens. doit être exécutée dans la présence des citoyens.

<sup>(1)</sup> Voyez la loi IV, ff. ad leg. Mquil:

<sup>(2)</sup> Ibid. Voyez le décret de Tassillon, ajouté à la loi des Bavarois, de popularibus leg. art. 4

#### DE L'ESPRIT DES LOIX,

#### CHAPITRE XVI.

Choses à observer dans la composition des loix.

CEUX qui ont un génie assez étendu pour pouvoir donner des loix à leur nation ou à une autre, doivent faire de certaines attentions sur la manière de les former.

Le style en doit être concis. Les loix des douze-tables sont un modèle de précision; les enfans les apprenoient par cœur (1). Les novelles de Justinien sont si diffuses, qu'il fallut les abréger (2).

Le style des loix doit être simple; l'expression directe s'entend toujours mieux que l'expression réfléchie. Il n'y a point de majesté dans les loix du bas empire; on y fait parler les princes comme des rhéteurs. Quand le style des loix est enflé, on ne les regarde que comme un ouvrage d'ostentation.

Il est essentiel que les paroles des loix réveillent chez tous les hommes les mêmes

<sup>(1)</sup> Ut carmen necessarium. Ciceron, de legibas, liv. II.

<sup>(2)</sup> C'est l'ouvrage d'Irnerius.

idées. Le cardinal de Richelieu convenoit que l'on pouvoit accuser un ministre devant le roi (1); mais il vouloit que l'on fût puni, si les choses qu'on prouvoit n'étoient pas considérables; ce qui devoit empêcher tout le monde de dire quelque vérité que ce fût contre lui, puisqu'une chose considérable est entièrement relative, et que ce qui est considérable pour quelqu'un, ne l'est pas pour un autre.

La loi d'Honorius punissoit de mort celui qui achetoit comme serf un affranchi, ou qui auroit voulu l'inquiéter (2). Il ne falloit point se servir d'une expression si vague : l'inquiétude que l'on cause à un homme dépend entièrement du dégré de sa sensibilité.

Lorsque la loi doit faire quelque vexation, il faut, autant qu'on le peut, éviter de la faire à prix d'argent. Mille causes changent la valeur de la monnoie; et, avec la même dénomination, on n'a plus la même chose. On sait l'histoire de cet impertinent (3)

<sup>(1)</sup> Testament politique.

<sup>(2)</sup> Aut qualibet manumissione donatum inquietare voluerit. Appendice au code Théodosien, dans le tome I des œuvres du P. Sirmond, p. 737.

<sup>(3)</sup> Aulugelle, liv. XX, ch. I.

de Rome, qui donnoit des soufflets à tous ceux qu'il rencontroit, et leur faisoit présenter les vingt-cinq sous de la loi des douze-tables.

Lorsque, dans une loi, l'on a bien fixé les idées des choses, il ne faut point revenir à des expressions vagues. Dans l'ordonnance criminelle de Louis XIV (1), après qu'on a fait l'énumération exacte des cas royaux, on ajoute ces mots : « et ceux dont de tout » temps les juges royaux ont jugé »; ce qui fait rentrer dans l'arbitraire dont on venoit de sortir.

Charles VII (2) dit qu'il apprend que des parties font appel, trois, quatre et six mois après le jugement, contre la coutume du royaume en pays coutumier; il ordonne qu'on appellera incontinent, à moins qu'il n'y ait fraude ou dol du procureur (3), ou qu'il n'y ait grande et évidente cause de relever l'appellant. La fin de cette loi détruit le commencement; et elle le détruisit si

<sup>(1)</sup> On trouve dans le procès-verbal de cette ordonnance les motifs que l'on eut pour cela.

<sup>(2)</sup> Dans son ordonnance de Montel-les-Tours, l'an 1453.

<sup>(3)</sup> On pouvoit punir le procureur, sans qu'il fût nécessaire de troubler l'ordre public.

25

bien, que, dans la suite, on a appellé pendant trente ans (1).

La loi des Lombards ne veut pas qu'une femme qui a pris un habit de religieuse, quoiqu'elle ne soit pas consacrée, puisse se marier (2); « car, dit-elle, si un époux, » qui a engagé à lui une femme seulement » par un anneau, ne peut pas, sans crime, » en épouser une autre, à plus forte raison » l'épouse de dieu ou de la sainte vierge...» Je dis que dans les loix, il faut raisonner de la réalité à la réalité, et non pas de la réalité.

Une loi (3) de Constantin veut que le témoignage seul de l'évêque suffise, sans ouir d'autres témoins. Ce prince prenoit un chemin bien court; il jugeoit des affaires par les personnes, et des personnes par les dignités.

Les loix ne doivent point être subtiles; elles sont faites pour des gens de médiocre entendement; elles ne sont point un art de

<sup>(1)</sup> L'ordonnance de 1667 a fait des réglemens làdessus.

<sup>(2)</sup> Liv. II, tit. 37.

<sup>(3)</sup> Dans l'appendice du P. Sirmond, au code Théodosien, tome I.

logique, mais la raison simple d'un père de famille.

Lorsque, dans une loi, les exceptions, limitations, modifications, ne sont point nécessaires, il vaut beaucoup mieux n'en point mettre: de pareils détails jettent dans de nouveanx détails.

Il ne faut point faire de changement dans une loi, sans une raison suffisante. Justinien ordonna qu'un mari pourroit être répudié, sans que la femme perdît sa dot, si, pendant deux ans, il n'avoit pu consommer le mariage (1). Il changea sa loi, et donna trois ans au pauvre malheureux (2). Mais, dans un cas pareil, deux ans en valent trois, et trois n'en valent pas plus que deux.

Lorsqu'on fait tant que de rendre raison d'une loi, il faut que cette raison soit digne d'elle. Une loi romaine décide qu'un aveugle ne peut pas plaider, parce qu'il ne voit pas les ornemens de la magistrature (3). Il faut l'avoir fait exprès, pour donner une si mau-

<sup>(1)</sup> Leg. I, code de repudiis.

<sup>(2)</sup> Voyez l'authentique sed hodiè, au code de repudiis.

<sup>(3)</sup> Leg. I, ff. de postulando.

LIVRE XXIX, CHAP. XVI. 27 vaise raison, quand il s'en présentoit tant de bonnes.

Le jurisconsulte *Paul* dit que l'enfant naît parfait au septième mois, et que la raison des nombres de *Pythagore* semble le prouver (1). Il est singulier qu'on juge ces choses sur la raison des nombres de *Pythagore*.

Quelques jurisconsultes français ont dit que, lorsque le roi acquéroit quelques pays, les églises y devenoient sujettes au droit de régale, parce que la couronne du roi est ronde. Je ne discuterai point ici les droits du roi, et si, dans ce cas, la raison de la loi civile ou ecclésiastique doit céder à la raison de la loi politique; mais je dirai que des droits si respectables doivent être défendus par des maximes graves. Qui a jamais vu fonder, sur la figure du signe d'une dignité les droits réels de cette dignité?

Davila (2) dit que Charles IX fut déclaré majeur au parlement de Rouen à quatorze ans commencés, parce que les loix veulent qu'on compte le temps du moment au moment, lorsqu'il s'agit de la restitution

<sup>(1)</sup> Dans ses sentences, liv. IV; tit. 9.

<sup>(2)</sup> Della guerra civile di Francia, p. 96.

et de l'administration des biens du pupile; au-lieu qu'elle regarde l'année commencée comme une année complette, lorsqu'il s'agit d'acquérir des honneurs. Je n'ai garde de censurer une disposition qui ne paroît pas avoir eu jusqu'ici d'inconvénient; je dirai seulement que la raison alléguée par le chancelier de l'Hôpital n'étoit pas la vraie: il s'en faut bien que le gouvernement des peuples ne soit qu'un honneur.

En fait de présomption, celle de la loi vaut mieux que celle de l'homme. La loi française regarde comme frauduleux tous les actes faits par un marchand dans les dix jours qui ont précédé sa banqueroute (1); c'est la présomption de la loi. La loi romaine infligeoit des peines au mari qui gardoit sa femme après l'adultère, à moins qu'il n'y fût déterminé par la crainte de l'événement d'un procès, ou par la négligence de sa propre honte; et c'est la présomption de l'homme. Il falloit que le juge présumât les motifs de la conduite du mari, et qu'il se déterminât sur une manière de penser très-obscure. Lorsque le juge présume, les jugemens de-

<sup>(1)</sup> Elle est du mois de novembre 1702.

## LIVRE XXIX, CHAP. XVI.

viennent arbitraires; lorsque la loi présume, elle donne au juge une règle fixe.

La loi de *Platon* (1), comme j'ai dit, vouloit qu'on punît celui qui se tueroit non pas pour éviter l'ignominie, mais par foiblesse. Cette loi étoit vicieuse, en ce que, dans le seul cas où l'on ne pouvoit pas tirer du criminel t'aveu du motif qui l'avoit fait agir, elle vouloit que le juge se déterminât sur ces motifs.

Comme les loix inutiles affoiblissent les loix nécessaires, celles qu'on peut éluder affoiblissent la législation. Une loi doit avoir son effet, et il ne faut pas permettre d'y déroger par une convention particulière.

La loi Falcidie ordonnoit, chez les Romains, que l'héritier eût toujours la quatrième partie de l'hérédité; une autre loi (2) permit au testateur de défendre à l'héritier de retenir cette quatrième partie; c'est se jouer des loix. La loi Falcidie devenoit inutile; car, si le testateur vouloit favoriser son héritier, celui-ci n'avoit pas besoin de la loi falcidie; et, s'il ne vouloit pas le favoriser, il lui défendoit de se servir de la loi Falcidie.

<sup>(1)</sup> Liv. IX des lois.

<sup>(2)</sup> C'est l'authentique, sed cum testator.

Il faut prendre garde que les loix soient conçues de manière qu'elles ne choquent point la nature des choses. Dans la proscription du prince d'Orange, Philippe II promet à celui qui le tuera de donner à lui, ou à ses héritiers, vingt-cinq mille écus et la noblesse, et cela en parole de roi, et comme serviteur de dieu. La noblesse promise pour une telle action! une telle action ordonnée en qualité de serviteur de dieu! tout cela renverse également les idées de l'honneur, celles de la morale, et celles de la religion.

Il est rare qu'il faille défendre une chose qui n'est pas mauvaise, sous prétexte de quelque perfection qu'on imagine.

Il faut dans les loix une certaine candeur. Faites pour punir la méchanceté des hommes, elles doivent avoir elles-mêmes la plus grande innocence. On peut voir dans la loi (1) des Wisigoths cette requête ridicule, par laquelle on fit obliger les Juifs à manger toutes les choses apprêtées avec du cochon, pourvu qu'ils ne mangeassent pas du cochon même. C'étoit une grande cruauté; on les sou-

<sup>(1)</sup> Liv. XII, tit. 2, §. 16.

LIVRE XXIX, CHAP. XVII. 32 mettoit à une loi contraire à la leur; on ne leur laissoit garder de la leur que ce qui pouvoit être un signe pour les reconnoître.

#### CHAPITRE XVII.

#### Mauvaise manière de donner des loix.

LES empereurs romains manifestoient, comme nos princes, leurs volontés par des décrets et des édits; mais ce que nos princes ne font pas, ils permirent que les juges, ou les particuliers dans leurs différends, les interrogeassent par lettres; et leurs réponses étoient appellées des rescripts. Les décrétales des papes sont, à proprement parler, des rescripts. On sent que c'est une mauvaise sorte de législation. Ceux qui demandent ainsi des loix sont de mauvais guides pour le législateur; les faits sont toujours mal exposés. Trajan, dit Jules Capitolin (1), refusa souvent de donner de ces sortes de rescripts, afin qu'on n'étendît pas, à tous les cas, une décision, et souvent une faveur particulière. Macrin avoit résolu d'abolir tous ces rescripts (2); il ne

<sup>(1)</sup> Voyez Jules Capitolin, in Macrino.

<sup>(2)</sup> Ibid.

pouvoit souffiir qu'on regardât, comme des loix, les réponses de Commode, de Cara-calla, et de tous ces autres princes pleins d'impéritie. Justinien pensa autrement, et il en remplit sa compilation.

Je voudrois que ceux qui lisent les loix romaines distinguassent bien ces sortes d'hypothèses d'avec les sénatus - consultes, les plébiscites, les constitutions générales des empereurs, et toutes les loix fondées sur la nature des choses, sur la fragilité des femmes, la foiblesse des mineurs et l'utilité publique.

## CHAPITRE XVIII.

## Des idées d'uniformité.

I L y a de certaines idées d'uniformité qui saisissent quelquefois les grands esprits ( car elles ont touché *Charlemagne*), mais qui frappent infailliblement les petits. Ils y trouvent un genre de perfection qu'ils reconoissent, parce qu'il est impossible de ne le pas découvrir; les mêmes poids dans la police, les mêmes mesures dans le commerce, les mêmes loix dans l'état, la même religion dans toutes

#### LIVRE XXIX, CHAP. XIX. 33

ses parties. Mais cela est-il tonjours à propos, sans exception? Le mal de changer est-il tou-jours moins grand que le mal de souffirir? Et la grandeur du génie ne consisteroit-elle pas mieux à savoir dans quel cas il faut l'uniformité, et dans quel cas il faut des différences? A la Chine, les chinois sont gouvernés par le cérémonial chinois, et les Tavetares, par le cérémonial tartare: c'est pourtant le peuple du monde qui a le plus la tranquillité pour objet. Lorsque les citoyens suivent les loix, qu'importe qu'ils suivent la même?

# CHAPITRE XIX.

## Des legislateurs.

ARISTOTE vouloit satisfaire, tantôt sa jalousie contre Platon, tantôt sa passion pour Alexandre. Platon étoit indigné contre la tyrannie du peuple d'Athènes. Machiavel étoit plein de son idole, le duc de Valentinois. Thomas More, qui parloit plutôt de ce qu'il avoit lu que de ce qu'il avoit pensé, vouloit gouverner tous les états avec la simplicité d'une ville grecque (1). Arringhton ne

<sup>(1)</sup> Dans son Utopies Tome III.

voyoit que la république d'Angleterre, pendant qu'une foule d'écrivains trouvoient le désordre par-tout où ils ne voyoient point de couronne. Les loix rencontrent toujours les passions et les préjugés du législateur. Quelquefois elles passent au travers, et s'y teignent; quelquefois elles y restent, et s'y incorporent.

# LIVRE XXX.

Théorie des loix féodales chez les Francs, dans le rapport qu'elles ont avec l'établissement de la monarchie.

## CHAPITRE PREMIER.

Des loix féodales.

JE croirois qu'il y auroit une imperfection dans mon ouvrage, si je passois sous silence un événement arrivé une fois dans le monde, et qui n'arrivera peut-être jamais; si je ne parlois de ces loix que l'on vit paroître en un moment dans toute l'Europe, sans qu'elles tinssent à celles que l'on avoit jusqu'alors connues; de ces loix qui ont fait des biens et des maux infinis; qui ont laissé des droits quand on a cédé le domaine; qui, en donnant à plusieurs personnes divers genres de seineurie sur la même chose ou sur la même personne, ont diminué le poids de la seigneurie entière; qui ont posé diverses limites

dans des empires trop étendus; qui ont produit la règle avec une inclinaison à l'anarchie, et l'anarchie avec une tendance à l'ordre et à l'harmonie.

Ceci demanderoit un ouvrage exprès; mais vu la nature de celui-ci, on y trouvera plutôt ces loix comme je les ai envisagées, que comme je les ai traitées.

C'est un beau spectacle que celui des loix féodales. Un chêne antique s'élève (1); l'œil en voit de loin les feuillages; il approche, il en voit la tige; mais il n'en apperçoit point les racines: il faut percer la terre pour les trouver.

## CHAPITRE II.

## Des sources des loix féodales.

Les peuples qui conquirent l'empire romain étoient sortis de la Germanie. Quoique peu d'auteurs anciens nous aient décrit leurs mœurs, nous en avons deux qui sont d'un très-grand poids. César, faisant la guerre aux

<sup>(1) . . . . . .</sup> Quantum vertice ad auras.

AEthereas, tantum radice ad tartara tendit.

Vingile.

Germains, décrit les mœurs des Germains (1); et c'est sur ces mœurs qu'il a réglé quelques-unes de ses entreprises (2). Quelques pages de César, sur cette matière, sont des volumes.

Tacite fait un ouvrage exprès sur les mœurs des Germains. Il est court, cetouvrage; mais c'est l'ouvrage de Tacite, qui abrégeoit tout, parce qu'il voyoit tout.

Ces deux auteurs se trouvent dans un tel concert avec les codes des loix des peuples barbarcs que nous avons, qu'en lisant César et Tacite, on trouve par-tout ces codes; et qu'en lisant ces codes, on trouve par-tout César et Tacite.

Que si, dans la recherche des loix féodales, je me vois dans un labyrinthe obscur, plein de routes et de détours, je crois que je tiens le bout du fil, et que je puis marcher.

<sup>(1)</sup> Liv. VI.

<sup>(2)</sup> Par exemple, sa retraite d'Allemagne, ibid.

## CHAPITRE IIL

## Origine du vasselage.

« César (1) dit que les Germains ne s'at-» tachoient point à l'agriculture; que la plu-» part vivoient de lait, de fromage et de » chair; que personne n'avoit de terres ni de » limites qui lui fussent propres; que les » princes et les magistrats de chaque nation » donnoient aux particuliers la portion de » terre qu'ils vouloient, et dans le lieu qu'ils » vouloient, et les obligeoient l'année sui-» vante de passer ailleurs. Tacite dit (2) » que chaque prince avoit une troupe de » gens qui s'attachoient à lui et le suivoient.» Cet auteur qui, dans sa langue, leur donne un nom qui a du rapport avec leur état, les nomme (3) compagnons. Il y avoit entre eux une émulation (4) singulière pour obte-

<sup>(1)</sup> Liv. VI de la guerre de Gaules. Tacite ajoute: Nulli domus, aut ager, aut aliqua cura; prout ad quem venére aluntur. De morib. Germ.

<sup>(2)</sup> De morib. Germ.

<sup>(3)</sup> Comites.

<sup>(4)</sup> Ibid.

nir quelque distinction auprès du prince, et une même émulation entre les princes sur le nombre et la bravoure de leurs compagnons. · C'est, ajoute Tacite, la dignité, c'est la » puissance d'être toujours entouré d'une » foule de jeunes gens que l'on a choisis; » c'est un ornement dans la paix, c'est un » remparadans la guerre. On se rend célèbre » dans sa nation et chez les peuples voisins » si l'on surpasse les autres par le nombre et » le courage de ses compagnons : on reçoit » des présens; les ambassades viennent de » toutes parts. Souvent la réputation décide » de la guerre. Dans le combat il est honteux » au prince d'être inférieur en courage ; il » est honteux à la troupe de ne point égaler » la vertu du prince ; c'est une infamie éter-» nelle de lui avoir survécu. L'engagement » le plus sacré, c'est de le défendre. Si une » cité est en paix, les princes vont chez » celles qui font la guerre ; c'est par-là qu'ils » conservent un grand nombre d'amis. Ceux-» ci reçoivent le cheval du combat et le jave-» lot terrible. Les repas peu délicats, mais » grands, sont une espèce de solde pour eux. » Le prince ne soutient ses libéralités que : » par les guerres et les rapines. Vous leur

» persuaderiez bien moins de labourer la

» terre et d'attendre l'année, que d'appeller

" l'ennemi et de recevoir des blessures; ils

» n'acquerront pas par la sueur ce qu'ils

> peuvent obtenir par le sang. »

Ainsi, chez les Germains il y avoit des vassaux et non pas des fiefs: il n'y avoit point de fiefs, parce que les princes n'aut nt point de terres à donner; ou plutôt les fiefs étoient des chevaux de bataille, des armes, des repas. Il y avoit des vassaux, parce qu'il y avoit des hommes fidèles qui étoient liés par leur parole, qui étoient engagés pour la guerre, et qui faisoient à-peu-près le même service que l'on fit depuis pour les fiefs.

## CHAPITRE IV.

# Continuation du même sujet.

César (1) dit que « quand un des princes » déclaroit à l'assemblée qu'il avoit formé le » projet de quelque expédition, et deman-» doit qu'on le suivît, ceux qui approuvoient » le chef et l'entreprise se levoient et of-

<sup>(1)</sup> De bello Gallico, liv. VI.

- » froient leurs secours. Ils étoient loués par
- » la multitude. Mais s'ils ne remplissoient pas,
- » leurs engagemens, ils perdoient la con-
- » fiance publique, et on les regardoit comme
- » des déserteurs et des traîtres ».

Ce que dit ici César, et ce que nous avons dit dans le chapitre précédent après Tacite, est le germe de l'histoire de la première race.

Il ne faut pas être étonné que les rois aient toujours eu à chaque expédition de nouvelles armées à refaire, d'autres troupes à persuader, de nouvelles gens à engager; qu'il ait fallu, pour acquérir beaucoup, qu'ils répandissent beaucoup; qu'ils acquissent sans cesse par le partage des terres et des dépouilles, et qu'ils donnassent sans cesse ces terres et ces dépouilles; que leur domaine grossît continuellement, et qu'il diminuât sans cesse; qu'un père qui donnoit à un de ses enfans un royaume, y joignît toujours un trésor (1); que le trésor du roi fût regardé comme nécessaire à la monarchie; et qu'un roi (2) ne

<sup>(1)</sup> Voyez la vie de Dagobert.

<sup>(2)</sup> Voyez Grégoire de Tours, liv. VI, sur le mariage de la fille de Chilpéric. Childebert lui envoie des ambassadeurs pour lui dire qu'il n'ait point à donner des villes du royaume de son père à sa fille,

pût même, pour la dot de sa fille, en faire part aux étrangers sans le consentement des autres rois. La monarchie avoit son allure, par des ressorts qu'il falloit toujours remonter.

## CHAPITRE V.

## De la conquête des Francs.

In n'est pas vrai que les Francs, entrant dans la Gaule, aient occupé toutes les terres du pays pour en faire des fiefs. Quelques gens ont pensé ainsi, parce qu'ils ont vu sur la fin de la seconde race, presque toutes les terres devenues des fiefs, des arrières-fiefs, ou des dépendances de l'un ou de l'autre mais cela a eu des causes particulières qu'on expliquera dans la suite.

La conséquence qu'on en voudroit tirer, que les Barbares firent un réglement général pour établir par-tout la servitude de la glèbe, n'est pas moins fausse que le principe. Si dans un temps où les fiefs étoient amovibles, toutes les terres du royaume avoient été des fiefs ou des dépendances des fiefs, et tous

ni de ses trésors, ni des serfs, ni des chevaux, ni des cavaliers, ni des attelages de bœufs, etc.

les hommes du royaume des vassaux ou des serfs qui dépendoient d'eux; comme celui qui a les biens a toujours aussi la puissance, le roi, qui auroit disposé continuellement des fiefs, c'est-à-dire, de l'unique propriété, auroit eu une puissance aussi arbitraire que celle du sultan l'est en Turquie; ce qui renverse toute l'histoire.

## CHAPITRE VI.

Des Goths, des Bourguignons et des Francs.

Les Gaules furent envahies per les nations germaines. Les Wisigoths occupèrent la narbonnaise, et presque tout le midi; les Bourguignons s'établirent dans la partie qui regarde l'orient; et les Francs conquirent à peur près le reste.

Il ne faut pas douter que ces Barbares n'aient conservé dans leurs conquêtes les mœurs, les inclinations et les usages qu'ils avoient dans leur pays; parce qu'une nation ne change pas dans un instant de manière de penser et d'agir. Ces peuples, dans la Germanie, cultivoient peu les terres. Il pa-

roît par Tacite et César, qu'ils s'appliquoient beaucoup à la vie pastorale: aussi les dispositions des codes des loix des Barbares roulent-elles presque toutes sur les troupeaux. Roricon, qui écrivoit l'histoire chez les Francs, étoit pasteur.

#### CHAPITRE VII.

Différentes manières de partager les terres.

Les Goths et les Bourguignons ayant pénétré, sous divers prétextes, dans l'intérieur de l'empire, les Romains, pour arrêter leurs dévastations, furent obligés de pourvoir à leur subsistance. D'abord, ils leur donnoient du bled (1); dans la suite ils aimèrent mieux leur donner des terres. Les empereurs, ou, sous leur nom, les magistrats romains (2) firent des conventions avec eux sur le partage du pays, comme on le voit dans les

<sup>(1)</sup> Voyez Zozime, liv. V, sur la distribution du bled demandée par Alaric.

<sup>(2)</sup> Burgundiones partem Galliae occupaverunt, terrasque cum Gallicis senatoribus diviserunt. Chronique de Marius, sur l'an 456.

chroniques et dans les codes des Wisigoths (1) et des Bourguignons (2).

Les Francs ne suivirent pas le même plan. On ne trouve dans les 'loix saliques et ripuaires, aucune trace d'un tel partage de terres; ils avoient conquis, ils prirent ce qu'ils voulurent, et ne firent de réglemens qu'entre eux.

Distinguons donc le procédé des Bourguignons et des Wisigoths dans la Gaule, celui de ces mêmes Wisigoths en Espagne, des soldats auxiliaires (3) sous Augustule et Odoacer en Italie, d'avec celui des Francs dans les Gaules et des Vandales en Afrique (4). Les premiers firent des conventions avec les anciens habitans, et en conséquence un partage de terres avec eux; les seconds ne firent rien de tout cela.

<sup>(1)</sup> Liv. X, tit. 1, §. 8, 9 et 16.

<sup>(2)</sup> Ch. LIV, §. 1 et 2; et ce partage subsistoit du temps de Louis-le-Débonnaire, comme il paroît par son capitulaire de l'an 829, qui a été inséré dans la loi des Bourguignons, tit. 79, §. 1.

<sup>(3)</sup> Voyez Procope, guerre des Goths.

<sup>(4)</sup> Guerre des Vendales.

## CHAPITRE VIII.

Continuation du même sujet.

CE qui donne l'idée d'une grande usurpation des terres des Romains par les Barbares, c'est qu'on trouve dans les loix des Wisigoths et des Bourguignons, que ces deux peuples eurent les deux tiers des terres; mais ces deux tiers ne furent pris que dans de certains quartiers qu'on leur assigna.

Gondebaut dit (1), dans la loi des Bourguignons, que son peuple, dans son établissement, reçut les deux tiers des terres; et il est dit dans le second supplément à cette loi (2), qu'on n'en donneroit plus que la moitié à ceux qui viendroient dans le pays. Toutes les terres n'avoient donc pas d'abord été partagées entre les Romains et les Bourguignons.

<sup>(1)</sup> Licet so tempore que populus noster mancipiorum tertiam et duas terrarum partes accepit, etc. loi des Bourguignons, tit 54, §. 1.

<sup>(2)</sup> Ut non amplius à Burgundionibus qui infrà venerunt, requiratur quam ad praesens necessitas fuerit, medietas terrae, art 11.

On trouve dans les textes de ces deux réglemens les mêmes expressions; ils s'expliquent donc l'un et l'autre. Et comme on ne peut pas entendre le second d'un partage universel des terres, on ne peut pas non plus donner cette signification au premier.

Les Francs agirent avec la même modération que les Bourguignons; ils ne dépouillèrent pas les Romains dans toute l'étendue de leurs conquêtes. Qu'auroient-ils fait de tant de terres? Ils prirent celles qui leur convinrent, et laissèrent le reste.

## CHAPITRE IX.

Juste application de la loi des Bourguignons et de celle des Wisigoths sur le partage des terres.

It faut considérer que ces partages ne furent point faits par un esprit tyrannique, mais dans l'idée de subvenir aux pesoins mutuels des deux peuples qui devoient habiter le même pays.

La loi des Bourguignons veut que chaque Bourguignon soit reçu en qualité d'hôte chez Romain. Cela est conforme aux mœurs des Germains, qui, au rapport de Tacite (1), étoit le peuple de la terre qui aimoit le plus à exercer l'hospitalité.

La loi veut que le Bourguignon ait les deux tiers des terres, et le tiers des serfs. Elle suvoit le génie des deux peuples, et se conformoit à la manière dont ils se procuroient la subsistance. Le Bourguignon qui faisoit paître des troupeaux, avoit besoin de beaucoup de terres, et de peu de serfs; et le grand travail de la culture de la terre exigeoit que le Romain eût moins de glèbe, et un plus grand nombre de serfs. Les bois étoient partagés par moitié, parce que les besoins à cet égard étoient les mêmes.

On voit dans le code des Bourguignons (2), que chaque Barbare fut placé chez chaque Romain. Le partage ne fut donc pas général; mais le nombre des Romains qui donnèrent le partage, fut égal à celui des Bourguignons qui le reçurent. Le Romain fut lésé le moins qu'il fut possible: le Bourguignon, guerrier, chasseur et pasteur, ne dédaignoit pas de prendre les friches; le Romain gardoit les

<sup>(1)</sup> De morib. Germ.

<sup>(2)</sup> Et dans celui des Wisigothe.

terres les plus propres à la culture: les troupeaux du Bourguignon engraissoient le champ du Romain.

# CHAPITRE X.

# Des servitudes.

I Lest dit (1) dans la loi des Bourguignons, que quand ces peuples s'établirent dans les Gaules, ils reçurent les deux tiers des terres, et le tiers des serfs. La servitude de la glèbe étoit donc établie dans cette partie de la Gaule avant l'entrée des Bourguignons (2).

La loi des Bourguignons, statuant sur les deux nations, distingue (3) formèllement, dans l'une et dans l'autre, les nobles, les ingénus et les serfs. La servitude n'étoit donc point une chose particulière aux Romains, ni la liberté et la noblesse une chose particulière aux Barbares.

<sup>(1)</sup> Tit. 54.

<sup>(2)</sup> Cela est confirmé par tout le titre du code de agricolis et censitis et colonis.

<sup>(3)</sup> Si dentem optimati Burgundioni vel Romano nobili excusserit, tit. 26, §. 1: et si mediocribus personis ingenuis, tam Burgundionibus quam Romanis. Ibid. §. 2.

Cette même loi dit que (1) si un affranchi Bourguignon n'avoit point donné une certaine somme à son maître, ni reçu une portion tierce d'un Romain, il étoit toujours censé de la famille de son maître. Le Romain propriétaire étoit donc libre, puisqu'il n'étoit point dans la famille d'un autre; il étoit libre, puisque sa portion tierce étoit un signe de liberté.

Il n'y a qu'à ouvrir les loix saliques et ripuaires, pour voir que les Romains ne vivoient pas plus dans la servitude chez les Francs que chez les autres conquérans de la Gaule.

M. le comte de Boulainvilliers a manqué le point capital de son système ; il n'a point prouvé que les Francs aient fait un réglement général qui mît les Romains dans une espèce de servitude.

Comme son ouvrage est écrit sans aucun art, et qu'il y parle avec cette simplicité, cette franchise et cette ingénuité de l'ancienne noblesse dont il étoit sorti, tout le monde est capable de juger, et des belles choses qu'il dit, et des erreurs dans lesquelles

<sup>(1)</sup> Tit. 57.

il tombe. Ainsi je ne l'examinerai point; je dirai seulement qu'il avoit plus d'esprit que de lumières, plus de lumières que de savoir: mais ce savoir n'étoit point méprisable, parce que, de notre histoire et de nos loix, il savoit très-bien les grandes choses.

M. le comte de Boulainvilliers et M. l'abbé Dubos ont fait chacun un systême, dont l'un semble être une conjuration contre le tiers-état, et l'autre une conjuration contre la noblesse. Lorsque le Soleil donna à Phaéton son char à conduire, il lui dit: « si vous » montez trop haut, vous brûlerez la de- » meure céleste; si vous descendez trop bas, » vous réduirez en cendres la terre: n'allez » point trop à droite, vous tomberiez dans » la constellation du Serpent; n'allez point » trop à gauche, vous iriez dans celle de » l'Autel: tenez-vous entre les deux (1) ».

Ovid. Métam. liv. II.

## CHAPITRE XI.

Continuation du même sujet.

Cr qui a donné l'idée d'un réglement général fait dans le temps de la conquête, c'est qu'on a vu en France un prodigieux nombre de servitudes vers le commencement de la troisième race; et, comme on ne s'est pas apperçu de la progression continuelle qui se fit de ces servitudes, on a imaginé dans un temps obscur une loi générale qui ne fut jamais.

Dans le commencement de la première race, on voit un nombre infini d'hommes libres, soit parmi les Francs, soit parmi les Romains; mais le nombre des serfs augmenta tellement, qu'au commencement de la troisième, tous les laboureurs et presque tous les habitans des villes se trouvent serfs (1); et, au-lieu que dans le commencement de la première, il y avoit dans les villes à-peu-près la même administration que chez les Ro-

<sup>(1)</sup> Pendant que la Gaule étoit sous la domination des Romains, ils formoient des corps particuliers; c'étoient ordinairement des affranchis ou descendans d'affranchis.

mains, des corps de bourgeoisie, un sénat, des cours de judicature; on ne trouve guère, vers le commencement de la troisième, qu'un seigneur et des serfs.

Lorsque les Francs, les Bourguignons et les Goths faisoient leurs invasions, ils prenoient l'or, l'argent; les meubles, les vêtemens, les hommes, les fenimes, les garçons, dont l'armée pouvoit se charger; le tout se rape portoit en commun, et l'armée le partageoit (1). Le corps en entier de l'histoire prouve qu'après le premier établissement, c'est-à-dire, après les premiers ravages, ils reçurent à composition les habitans, et leur laissèrent tous leurs droits politiques et civils. C'étoit le droit des gens de ces temps-là; on enlevoit tout dans la guerre, on accordoit tout dans la paix. Si cela n'avoit pas été ainsi, comment trouverions-nous dans les loix saliques et bourguignones tant de dispositions contradictoires à la servitude générale des hommes?

Mais ce que la conquête ne fit pas, le

<sup>(1)</sup> Voyez Grégoire de Tours, liv. II, ch. XXVII; Aimoin, liv. I, ch. XII.

même droit des gens (1), qui subsista après la conquête, le fit. La résistance, la révolte, la prise des villes, emportoient avec elles la servitude des habitans. Et comme, outre les guerres que les différentes nations conquérantes firent entr'elles, il y eut cela de particulier chez les Francs, que les divers partages de la monarchie firent naître sams cesse des guerres civiles entre les frères ou neveux, dans lesquelles ce droit des gens fut toujours pratiqué: les servitudes devinrent plus générales en France que dans les autres pays; et c'est, je crois, une des causes de la différence qui est entre nos loix françaises et celles d'Italie et d'Espagne, sur les droits des seigneurs.

La conquête ne fut que l'affaire d'un moment; et le droit des gens que l'on y employa, produisit quelques servitudes. L'usage du même droit des gens, pendant plusieurs siècles, fit que les servitudes s'étendirent prodigieusement.

Theuderic (2), croyant que les peuples

<sup>(1)</sup> Voyez les vies des Saints citées ci-après, p. 50.

<sup>(2)</sup> Grégoire de Tours, liv. III.

d'Auvergne ne lui étoient pas fidèles, dit aux Francs de son partage: « suivez-moi; je vous » menerai dans un pays où vous aurez de » l'or, de l'argent, des captifs, des vête-» mens, des troupeaux en abondance; et » vous en transférerez tous les hommes dans » votre pays. »

Après la paix (1) qui se fit entre Gontran et Chilpéric, ceux qui assiégeoient Bourges ayant eu ordre de revenir, ils amenèrent tant de butin, qu'ils ne laissèrent presque dans le pays ni hommes ni troupeaux.

Théodoric, roi d'Italie, dont l'esprit et la politique étoient de se distinguer toujours des autres rois barbares, envoyant son armée dans la Gaule, écrit au général (2): « je veux » qu'on suive les loix romaines, et que vous » rendiez les esclaves fugitifs à leurs maîtres: » le défenseur de la liberté ne doit point fa- » voriser l'abandon de la servitude. Que les » autres rois se plaisent dans le pillage et » la ruine des villes qu'ils ont prises: nous » voulons vaincre de manière que nos sujets » se plaignent d'avoir acquis trop tard la su- » jétion ». Il est clair qu'il vouloit rendre

<sup>&#</sup>x27;(1) Grégoire de Tours, liv. VI, ch. XXXI.

<sup>(2)</sup> Lett. 43, Kv. HI; dans Chesiodore:

odieux les rois des Francs et des Bourguignons, et qu'il faisoit allusion à leur droit des gens.

Ce droit subsista dans la seconde race. L'armée de *Pepin* étant entrée en Aquitaine, revint en France chargée d'un nombre infini de dépouilles et de serfs, disent les annales de Metz (1).

Je pourrois citer des autorités (2) sans nombre. Et comme, dans ces malheurs, les entrailles de la charité s'émurent; comme plusieurs saints évêques, voyant les captifs attachés deux à deux, employèrent l'argent des églises, et vendirent même les vases sacrés pour en racheter ce qu'ils purent; que de saints moines s'y employèrent (3); c'est dans

<sup>(1)</sup> Sur l'an 763. Innumerabilibus spoliis et captivis totus ille exercitus ditatus, in Franciam reversus est.

<sup>(2)</sup> Annales de Fulde, année 739; Paul diacre, de gestis Langobardorum, liv. III, chap. XXX; et liv. IV, ch. I; et les vies des Saints citées dans la note suivante.

<sup>(3)</sup> Voyez les vies de saint Epiphane, de saint Eptadius, de saint Césaire, de saint Fidole, de saint Porcien, de saint Trévérius, de saint Eusichius, et de saint Léger, les miracles de saint Julien.

les vies des saints que l'on trouve les plus grands éclaircissemens sur cette matière. Quoiqu'on puisse reprocher aux auteurs de ces vies d'avoir été quelquefois un peu trop crédules sur des choses que Dieu a certainement faites, si elles ont été dans l'ordre de ses desseins, on ne laisse pas d'en tirer de grandes lumières sur les mœurs et les usages de ces temps-là.

Quand on jette les yeux sur les monumens de notre histoire et de nos loix, il semble que tout est mer, et que les rivages mêmes manquent à la mer (1). Tous ces écrits froids, secs, insipides et durs, il faut les lire, il faut les dévorer, comme la fable dit que Saturne dévoroit les pierres.

Une infinité de terres, que les hommes libres faisoient valoir (2), se changèrent en main-mortables: quand un pays se trouva privé des hommes libres qui l'habitoient, ceux qui avoient beaucoup de serfs prirent ou se firent céder de grands territoires, et y bâtirent des villages, comme on le voit dans

<sup>(1) . . .</sup> Deerant quoque littora ponto. Ov. liv. I.,

<sup>(2)</sup> Les colons même n'étoient pas tous sers : voyez les loix XVIII et XXIII, au code de agricolis et censitis et colonis, et la XX du même titre.

diverses chartres. D'un autre côté, les hommes libres qui cultivoient les arts, se trouvèrent être des serfs qui devoient les exercer; les servitudes rendoient aux arts et au labourage ce qu'on leur avoit ôté.

Ce fut une chose usitée, que les propriétaires des terres les donnèrent aux églises, pour les tenir eux-mêmes à cens, croyant participer, par leur servitude, à la sainteté des églises.

## CHAPITRE XII.

Que les terres du partage des Barbares ne payoient point de tributs.

Des peuples simples, pauvres, libres, guerriers, pasteurs, qui vivoient sans industrie, et ne tenoient à leurs terres que par des cases de jonc (1), suivoient des chefs pour faire du butin, et non pas pour payer ou lever des tributs. L'art de la maltôte est toujours inventé après coup, et lorsque les hommes commencent à jouir de la félicité des autres arts.

<sup>(</sup>a) Voyez Grégoire de Toura, liv. II.

Le tribut (1) passager d'une cruche de vin par arpent, qui fut une des vexations de Chilpéric et de Frédégonde, ne concerna que les Romains. En effet, ce ne furent pas les Francs qui déchirèrent les rôles de ces taxes, mais les ecclésiastiques, qui, dans ces temps-là, étoient tous Romains (2). Ce tribut affligea principalement les habitans des villes (3): or, les villes étoient presque toutes habitées par des Romains.

Grégoire de Tours (4) dit qu'un certain juge fut obligé, après la mort de Chilpério, de se réfugier dans une église, pour avoir, sous le règne de ce prince, assujetti à des tributs des Francs, qui, du temps de Childebert, étoient ingénus: multos de Francis, qui, tempore Childeberti regis, ingenui fuerant, publico tributo subegit. Les Francs

<sup>(1)</sup> Grégoire de Tours, liv. V.

<sup>(2)</sup> Cela paroit par toute l'histoire de Grégoire de Tours. Le même Grégoire demande à un certain Valfiliacus comment il avoit pu parvenir à la cléricature, lui qui étoit Lombard d'origine. Grégoire de Tours, liv. VIII.

<sup>(3)</sup> Quae conditio universis urbibus per Galliam constitutis summopere est adhibita. Vio de saint Aridius.

<sup>(4)</sup> Liv. VII

qui n'étoient point serfs, ne payoient donc point de tributs.

Il n'y a point de grammairien qui ne pâlisse, en voyant comment ce passage a été interprété par M. l'abbé Dubos (1). Il remarque que, dans ces temps-là, les affranchis étoient aussi appellés ingénus. Sur cela il interprète le mot latin ingenui par ces mots, affranchis de tributs; expressions dont on peut se servir dans la langue française, comme 'on dit affranchis de soins, affranchis de peines; mais, dans la langue latine, ingenui à tributis, libertini à tributis, manumissi tributorum, seroient des expressions monstrueuses.

Parthenius, dit Grégoire de Tours (2), pensa être mis à mort par les Francs, pour leur avoir imposé des tributs. M. l'abbé Dubos (3), pressé par ce passage, suppose froidement ce qui est en question: c'étoit, dit-il, une surcharge.

On voit, dans la loi des Wisigoths (4),

<sup>(1)</sup> Etablissement de la monarchie française, tome III, ch. XIV, p. 515.

<sup>(2)</sup> Lib. III, ch. XXXVI.

<sup>(3)</sup> Tome III, p. 514.

<sup>(4)</sup> Judices atque praepositi terras Romanorum', ab

que, quand un Barbare occupoit le fonds d'un Romain, le juge l'obligeoit de le vendre, pour que ce fonds continuât à être tributaire; les Barbares ne payoient donc pas de tributs sur les terres (1).

M. l'abbé Dubos (2), qui avoit besoin que les Wisigoths payassent des (3) tributs, quitte le gens littéral et spirituel de la loi; et imagine, uniquement parce qu'il imagine, qu'il y avoit eu, entre l'établissement des Goths et cette loi, une augmentation de tributs, qui ne concernoit que les Romains. Mais il.

illis qui occupatas tenent, auferant; et Romanis sud; exactione sine aliqua dilatione restituant, ut nihil fisco debeat deperire. Liv. X, tit. 1, ch. XIV.

- (2) Les Vandales n'en payoient point en Afrique. Procope, guerre des Vandales, liv. I et II; historia miscella, liv. XVI, p. 106. Remarquez que les conquérans de l'Afrique étoient un composé de Vandales, d'Alaine et de Francs. Historia miscella, liv. XIV, p. 94.
- (1) Etablissement des Francs dans les Gaules, tome III, ch. XIV, p. 510.
- (3) Il s'appuie sur une autre loi des Wisigoths, liv. X, tit., art. 11, qui ne prouve absolument rien; elle dit seulement que celui qui a reçu d'un seigneur une tore, sous condition d'une redevance, doit la payer.

n'est permis qu'au P. Hardouin d'exercer ainsi sur les faits un pouvoir arbitraire.

M. l'abbé Dubos va chercher (1), dans le code de Justinien (2), des loix, pour prouver que les bénéfices militaires, chez les Romains, étoient sujets aux tributs: d'ou il conclut qu'il en étoit de même des fiefs ou bénéfices chez les Francs. Mais l'opinion, que nos fiefs tirent leur origine de cet établissement des Romains, est aujourd'hui proscrite: elle n'a eu de crédit que dans les temps où l'on connoissoit l'histoire romaine et trèspeu la nôtre, et où nos monumens anciens étoient ensevelis dans la poussière.

M. l'abbé Dubos a tort de citer Cassiodore, et d'employer ce qui se passoit en Italie et dans la partie de la Gaule soumise à Théodoric, pour nous apprendre ce qui étoit en usage chez les Francs; ce sont des choses qu'il ne faut point confondre. Je ferai voir, quelque jour, dans un ouvrage particulier, que le plan de la monarchie des Ostrogoths étoit entièrement différent du plan de toutes celles qui furent fondées dans ces temps-là

<sup>(1)</sup> Tome III, p. 511.

<sup>(2)</sup> Leg. III, tit. 74, lib. XI.

par les autres peuples barbarcs; et que, bien loin qu'on puisse dire qu'une chose étoit en usage chez les Francs, parce qu'elle l'étoit chez les Ostrogoths, on a, au contraire, un juste sujet de penser qu'une chose qui se pratiquoit chez les Ostrogoths, ne se pratiquoit pas chez les Francs.

Ce qui coûte le plus à ceux dont l'esprit flotte dans une vaste érudition, c'est de chercher leurs preuves là où elles ne sont point étrangères au sujet; et de trouver, pour parler comme les astronomes, le lieu du soleil.

M. l'abbé Dubos abuse des capitulaires com. me de l'histoire, ct comme des loix des peuples barbares. Quand il veut que les Francs aient payé des tributs', il applique à des hommes libres ce qui ne peut être entendu que des (1) scrfs; quand il veut parler de leur milice, il applique à des (2) serfs ce qui ne pouvoit concerner que des hommes libres.

<sup>(1)</sup> Etablissement de la monarchie française, tome III, ch. XIV, p. 513, où il cite l'art. 28 de l'édit de Pistes. Voyez ci-après le ch. XVIII.

<sup>(2)</sup> Ibid. tome III, clr. IV, p. 298.

## CHAPITRE XIII.

Quelles étoient les charges des Romains et des Gaulois dans la monarchie des Francs.

JE pourrois examiner si les Gaulois et les Romains vaincus continuèrent de payer les charges auxquelles ils étoient assujettis sous les empereurs. Mais, pour aller plus vîte, je me contenterai de dire que, s'ils les payèrent d'abord, ils en furent bientôt exemptés, et que ces tributs furent changés en un service militaire; et j'avoue que je ne conçois guère comment les Francs auroient été d'abord si amis de la maltôte, et en auroient paru toutà-coup si éloignés:

Un capitulaire (1) de Louis-le-Débonnaire, nous explique très-bien l'état où étoient les hommes libres dans la monarchie des Francs. Quelques bandes (2) de Goths ou

d'Ibères

<sup>(1)</sup> De l'an \$15, ch. I. Ce qui est conforme au capitulaire de Charles-le-Chauve, de l'an 844, art. 1 et 2.

<sup>(2)</sup> Pro Hispanis in partibus Aquitaniae, Septimaniae et Provinciae consistentibus. Ibid.

d'Ibères fuyant l'oppression des Maures, furent reçus dans les terres de Lonis. La convention qui fut faite avec eux porte, que, comme les autres hommes libres, ils iroient à l'armée avec leur comte; que, dans la marche (1), ils feroient la garde et les patrouilles sous les ordres du même comte, et qu'ils donneroient aux envoyés du roi (2), et aux ambassadeurs qui partiroient de sa cour ou iroient vers lui, des chevaux et des chariots pour les voitures; que d'ailleurs ils ne pourroient être contraints à payer d'autres cens, et qu'ils seroient traités comme les autres hommes libres.

On ne peut pas dire que ce fussent de nouveaux usages introduits dans les commencemens de la seconde race; cela devoit appartenir, au moins, au milieu ou à la fin de la première. Un capitulaire de (5) l'an 864,

<sup>(1)</sup> Excubias et explorationes quas wactas dicunt Ibid,

<sup>(2)</sup> Ils n'étoient pas obligés d'en donner au comte. Ibid. art. 5.

<sup>(3)</sup> Ut pagenses Franci, qui caballos habent, cum suis comitibus in hostem pergant. Il est défendu aux comtes de les priver de leurs chevaux; ut hostem facere, et debitos paraveredos secundum

## 66- DE L'ESPRIT DES LOIX,

dit expressément que c'étoit une coutume ancienne, que les hommes libres fissent le service militaire, et payassent de plus les chevaux et les voitures dont nous avons parlé; charges qui leur étoient particulières, et dont ceux qui possédoient les fiefs étoient exempts, comme je le prouverai dans la suite.

Ce n'est pas tout: il y avoit un réglement (1) qui ne permettoit guère de soumettre ces hommes libres à des tributs. Celui qui avoit quatre (2) manoirs étoit toujours obligé de marcher à la guerre; celui qui n'en avoit que trois étoit joint à un homme libre qui n'en avoit qu'un; celui ci le défrayoit pour un quart, et restoit chez lui. On joignoit de même deux hommes libres qui avoient chacun deux manoirs; celui des

antiquam consuetudinem exsolvere possint: édit de Pistes, dans Baluze, p. 186.

<sup>(1)</sup> Capitulaire de Charlemagne, de l'an 812, chap, I, édit. de Pistes, l'an 864, art. 27.

<sup>(2)</sup> Quatuor mansos. Il me semble que ce qu'on appelloit mansus étoit une certaine portion de terre attachée à une cense où il y avoit des esclaves; témoin le capitulaire de l'an 853, apud Sylvacum; tit. 14, contre ceux qui chassoient leurs esclaves de leur mansus.

deux qui marchoit étoit défrayé de la moitié par celui qui restoit.

Il y a plus: nous avous une infinité de chartres où l'on donne les privilèges des fiefs à des terres ou districts possédés par des hommes libres, et dont je parlerai (1) beaucoup dans la suite. On exempte ces terres de toutes les charges qu'exigeoient sur elles les comtes et autres officiers du roi; et, comme on énumère en particulier toutes ces charges, et qu'il n'y est point question de tributs, il est visible qu'on n'en levoit pas.

Il étoit aisé que la maltôte romaine tombât d'elle-même dans la monarchie des Francs: c'étoit un art très-compliqué, et qui n'entroit ni dans les idées, ni dans le plan de ces peuples simples. Si les Tartares inondoient aujourd'hui l'Europe, il faudroit bien des affaires pour leur faire entendre ce que c'est qu'un financier parmi nous.

L'auteur incertain de la vie de Louis-le-Débonnaire (2), parlant des comtes et autres officiers de la nation des Francs que Charlemagne établit en Aquitaine, dit qu'il leur donna la garde de la frontière, le pouvoir

<sup>(1)</sup> Voyez ci-après le ch. XX de ce livre, p. 101.

<sup>(2)</sup> Dans Duchesne, tome II, p. 287.

militaire, et l'intendance des domaines qui appartenoient à la couronne. Cela fait voir l'état des revenus du prince dans la seconde race. Le prince avoit gardé des domaines, qu'il faisoit valoir par ses esclaves. Mais les indictions, la capitation et autres impôts levés du temps des empereurs sur la personne ou les biens des hommes libres, avoient été changés en une obligation de garder la frontière, ou d'aller à la guerre.

On voit, dans la même histoire (1), que Louis-le-Débonnaire ayant été trouver son père en Allemagne, ce prince lui demanda comment il pouvoit être si pauvre, lui qui étoit roi; que Louis lui répondit qu'il n'étoit roi que de nom, et que les seigneurs tenoient presque tous ses domaines; que Charlemagne, craignant que ce jeune prince ne perdît leur affection s'il reprenoit lui-même ce qu'il avoit inconsidérément donné, il envoya des commissaires pour rétablir les choses.

Les évêques écrivant à Louis (2), frère de Charles-le-Chauve, lui disoient: « ayez » soin de vos terres, afin que vous ne soyez

<sup>(1)</sup> Dans Duchesne, tome II, p. 89.

<sup>(2)</sup> Voyez le capitulaire de l'an 858, art. 14.

#### LIVRE XXX, CHAP. XIV.

» pas obligé de voyager sans cesse par les

» maisons des ecclésiastiques, et de fatiguer

» leurs serfs par des voitures. Faites ensorte,

» disoient-ils encore, que vous ayez de quoi

» vivre et recevoir des ambassades ». Il est visible que les revenus des rois consistoient

## CHAPITRE XIV.

alors dans leurs domaines (1).

De ce qu'on appelloit census.

Lorsque les Barbares sortirent de leur pays, ils voulurent rédiger par écrit leurs usages; mais comme on trouva de la difficulté à écrire des mots germains avec des lettres romaines, on donna ces loix en latin.

Dans la confusion de la conquête et de ses progrès, la plupart des choses changèrent de nature; il fallut, pour les exprimer, se servir des anciens mots latins qui avoient le plus de rapport aux nouveaux usages. Ainsi, ce qui pouvoit réveiller l'idée de l'ancien cens des Romains (2), on le nomma census, tri-

<sup>(1)</sup> Ils levoient encore quelques droits sur les rivères, lorsqu'il y avoit un pont ou un passage.

<sup>(2)</sup> Le census étoit un mot si générique, qu'on

butum; et, quand les choses n'y eurent aucun rapport quelconque, on exprima, comme on put, les mots germains avec des lettres romaines: ainsi on forma le mot fredum, dont je parlerai beaucoup dans les chapitres suivans.

Les mots census et tributum ayant été ainsi employés d'une manière arbitraire, cela a jetté quelque obscurité dans la signification qu'avoient ces mots dans la première et dans la seconde race: et des auteurs modernes, qui avoient des systèmes particuliers (1), ayant trouvé ce mot dans les écrits de ces temps-là, ils ont jugé que ce qu'on appelloit census étoit précisément le cens des Romains; et ils en ont tiré cette conséquence, que nos rois des deux premières races s'étoient mis à la place des empereurs

s'en, servit pour exprimer les péages des rivières, lorsqu'il y avoit un bac où un pont à passer. Voyez le capitul. II de l'an 803, édit. de Baluze, p. 395, art. 1, et le V de l'an 816, p. 616. On appella encore de ce nom les voitures fournies par les hommes libres au roi ou à ses envoyés, comme il paroît par les capitulaires de Charles-le-Chauve, de l'an 865, art. 8.

<sup>(1)</sup> M. l'abbé Dubos, et ceux qui l'ont suivi-

romains, et n'avoient rien changé à leur administration (1); et, comme de certains droits levés dans la seconde race ont été, par quelques hasards et par de certaines modifications, convertis en d'autres, ils en ont conclu que ces droits étoient le cens des Romains (2); et, comme depuis les réglemens modernes ils ont vu que le domaine de la couronne étoit absolument inaliénable, ils ont dit que ces droits, qui représentoient le cens des Romains, et qui ne forment pas une partie de ce domaine, étoient de pures usurpations. Je laisse les autres conséquences.

Transporter dans des siècles reculés toutes les idées du siècle où l'on vit, c'est des sources de l'erreur celle qui est la plus féconde. A ces gens qui veulent rendre modernes tous les siècles anciens, je dirai ce que les prêtres d'Egypte dirent à Solon: « O Athéniens! vous » n'êtes que des enfans. »

<sup>(1)</sup> Voyez la foiblesse des raisons de M. l'abbé Dubos, établissement de la monarchie française, tome III, liv. VI, ch. XIV; sur-tout l'induction qu'il tire d'un passage de Grégoire de Tours, sur un démêlé de son église avec le roi Charibert.

<sup>(2)</sup> Par exemple, par les affranchissemens.

## CHAPITRE X V.

Que ce qu'on appelloit census ne se levoit que sur les serfs, et non pas sur les hommes libres.

LE roi, les ecclésiastiques et les seigneurs levoient des tributs réglés, chacun sur les serfs de ses domaines. Je le prouve, à l'égard du roi, par le capitulaire de Villis; à l'égard des ecclésiastiques, par les codes des loix des Barbares (1); à l'égard des seigneurs, par les réglemens que Charlemagne fit làdessus (2).

Ces tributs étoient appellés census: c'étoient des droits économiques et non pas fiscaux, des redevances uniquement privées, et non pas des charges publiques.

Je dis que ce qu'on appelloit census étoit un tribut levé sur les serfs. Je le prouve par une formule de Marculfe, qui contient une permission du roi de se faire clerc, pourvu

<sup>(1)</sup> Loi des Allemands, ch. XXII; et la loi des Bavarois, tit 1, ch. XIV, où l'on trouve les réglemens que les ecclésiastiques firent sur leur état.

<sup>(2)</sup> Liv. V des capitulaires, ch. CCCIII.

qu'on soit ingénu (1), et qu'on ne soit point inscrit dans le registre du cens. Je le prouve encore par une commission que Charlemagne donna à un comte (2) qu'il envoya dans les contrées de Saxe; elle contient l'affranchissement des Saxons, à cause qu'ils avoient embrassé le christianisme; et c'est proprement une chartre d'ingénuité (3). Ce prince les rétablit dans leur première liberté civile (4), et les exempte de payer le cens. C'étoit donc une même chose d'être serf et de payer le cens, d'être libre et de ne le payer pas.

Par une espèce de lettres-patentes du (5) même prince en faveur des Espagnols qui avoient été reçus dans la monarchie, il est défendu aux comtes d'exiger d'eux aucun cens, et de leur ôter leurs terres. On sait que les étrangers qui arrivoient en France

- (1) Si ille de capite suo bene ingenuus sit, ct in puletico publico censitus non est. Liv. I, form. 19.
- (2) De l'an 789, édit. des capitul. de Baluze, tome I, 250.
- (3) Et ut ista ingenuitatis pagina firma stabilisque consistat. Ibid.
- (4) Pristinaeque libertati donatos, et omni nobis debito censu solutos. Ibid.
- (5) Praeceptum pro Hispanis, de l'an 812, édition de Baluze, tome I, p. 500.

#### 74 DE L'ESPRIT DES LOIX,

étoient traités comme des serfs; et Charlemagne, voulant qu'on les regardât comme des hommes libres, puisqu'il vouloit qu'ils eussent la propriété de leurs terres, défendoit d'exiger d'eux le cens.

Un capitulaire (1) de Charles-le-Chauve, donné en faveur des mêmes Espagnols, veut qu'on les traite comme on traitoit les autres Francs, et désend d'exiger d'eux le cens: les hommes libres ne le payoient donc pas.

L'article 30 de l'édit de Piste réforme l'abus par lequel plusieurs colons du roi ou de l'église vendoient les terres dépendantes de leurs manoirs à des ecclésiastiques ou à des gens de leur condition, et ne se réservoient qu'une petite case : de sorte qu'on ne pouvoit plus être payé du cens; et il y est ordonné de rétablir les choses dans leur premier état: le cens étoit donc un tribut d'esclaves.

Il résulte encore de-là qu'il n'y avoit point de cens général dans la monarchie; et cela est clair par un grand nombre de textes. Car que signifieroit ce capitulaire (2) » « nous

<sup>(1)</sup> De l'an 844, édit. de *Baluze*, tome II, art. 1 et 2, p. 17.

<sup>(2)</sup> Capitul. III, de l'an 805, art. 20 et 22,

» voulons qu'on exige le cens royal dans » tous les lieux où autrefois on l'exigeoit lé-» gitimement (1)? » Que voudroit dire celui (2) où *Charlemagne* ordonne à ses envoyés dans les provinces de faire une recherche exacte de tous les cens qui avoient anciennement été du domaine du roi (3)? et celui (4) où il dispose des cens payés par ceux dont on les exige (5)? quelle signification donner à cet autre (6), où on lit: « si quelqu'un (7) a acquis une terre tri-» butaire sur laquelle nous avions accoutumé

inséré dans le recueil d'Anzegise, liv. III, art. 15. Cela est conforme à celui de Charles-le-Chauve, de l'an 854, apud Attiniacum, art. 6.

(1) Undecumque legitime exigebatur. Ibid.

(2) De l'an 812, art. 10 et 11, édition de Baluze, tome I, p. 498.

(3) Undecumque antiquitus ad partem regis venire solebant, capitulaire de l'an 812, art. 10 et 11.

(4) De l'an 813, art. 6, édit. de Baluze, tome I, p. 598.

(4) De illis unde censa exigunt: capitulaire de l'an 813, art. 6.

(5) Liv. IV des capitulaires, art. 37, et inséré dans la loi des Lombards.

(6) Si quis terram tributariam, unde census ad partem nostram exire solebat, susceperit: liv. IV des capitallaires, art. 37.

w de lever le cens? » à cet autre enfin (1) où Charles-le-Chauve (2) parle des terres censuelles, dont le cens avoit, de toute antiquité, appartenu au roi?

Remarquez qu'il y a quelques textes qui paroissent d'abord contraires à ce que j'ai dit, et qui cependant le confirment. On a vu ci-dessus que les hommes libres, dans la monarchie, n'étoient obligés qu'à fournir de certaines voitures. Le capitulaire qué je viens de citer appelle cela census, et il l'oppose au cens qui étoit payé par les serfs (3).

De plus, l'édit de Piste (4) parle de ces hommes francs qui devoient payer le cens royal pour leur tête et pour leurs cases, et qui s'étoient vendus pendant la famine (5). Le roi veut qu'ils soient rachetés. C'est (6) que ceux qui étoient affranchis par lettres du

<sup>(1)</sup> De l'an 805, art. 8.

<sup>(2)</sup> Unde census ad partem regis exivit antiquitus. Capitulaire de l'an 805, art. 8.

<sup>(3)</sup> Censibus vel paraveredis quos Franci homines ad regiam potestatem exsolvere debent.

<sup>(4)</sup> De l'an 864, art. 34, édit de Baluze, p. 192.

<sup>(5)</sup> De illis Franci hominibus qui censum regium de suo capite et de suis recellis debeant. Ibid.

<sup>(6)</sup> L'article 28 du même édit explique bien tout

roi, n'acquéroient point ordinairement une pleine et entière liberté (1); mais ils payoient censum in capite; ét c'est de cette sorte de gens dont il est ici parlé.

Il faut donc se défaire de l'idée d'un cens général et universel, dérivé de la police des Romains, duquel on suppose que les droits des seigneurs ont dérivé de même par des usurpations. Ce qu'on appelloit cens dans la monarchie française, indépendamment de l'abus qu'on a fait de ce mot, étoit un droit particulier levé sur les serfs par les maîtres.

Je supplie le lecteur de me pardonner l'ennui mortel que tant de citations doivent lui donner; je serois plus court, si je ne trouvois toujours devant moi le livre de l'établissement de la monarchie française dans les Gaules, de M. l'abbé *Dubos*. Rien ne recule plus le progrès des connoissances qu'un mauvais ouvrage d'un auteur célèbre, parce qu'avant d'instruire il faut commencer par détromper.

cela. Il met même une distinction entre l'affranchi Romain et l'affranchi Franc; et on y voit que le cens n'étoit pas général. Il faut le lire.

<sup>(1)</sup> Comme il paroît par un capitulaire de Charlemagne, de l'an 813, déjà cité.

## CHAPITRE XVI.

# Des leudes ou vassaux.

J'AI parlé de ces volontaires qui, chez les Germains, suivoient les princes dans leurs entreprises. Le même usage se conserva après la conquête. Tacite les désigne par le nom de compagnons (1); la loi salique par celui d'hommes qui sont sous la foi du roi (2); les formules de Marculfe (3) par celui d'antrustions du roi (4); nos premiers historiens par celui de leudes, de fidèles (5); et les suivans par celui de vassaux et seigneurs (6).

On trouve dans les loix saliques et ripuaires un nombre infini de dispositions pour les Francs, et quelques-unes seulement pour les antrustions. Les dispositions sur ces antrustions sont différentes de celles faites pour les autres Francs; on y règle par-tout les biens

<sup>(1)</sup> Comites.

<sup>(2)</sup> Qui sunt in truste regis, tit. 44, art. 4.

<sup>(3)</sup> Liv. I, form. i&

<sup>(4)</sup> Du mot trew, qui signifie fidèle chez les Allemands, et chez les Anglais, true, vrai.

<sup>(5)</sup> Lcudes, fidèles.

<sup>(6)</sup> Vassali, seniores.

des Francs, et on ne dit rien de ceux des antrustions: ce qui vient de ce que les biens de ceux-ci se régloient plutôt par la loi politique que par la loi civile, et qu'ils étoient le sort d'une armée, et non le patrimoine d'une famille.

Les biens réservés pour les leudes furent appellés des biens fiscaux (1), des bénéfices, des honneurs, des fiefs, dans les divers auteurs et dans les divers temps.

On ne peut pas douter que d'abord les fiefs ne sussent amovibles (2). On voit, dans Grégoire de Tours (3), que l'on ôte à Sunégisile et à Galloman tout ce qu'ils tenoient du fisc, et qu'on ne leur laisse que ce qu'ils avoient en propriété. Gontran, élevant au trône son neveu Childebert, eut une conférence secrète

<sup>(1)</sup> Fiscalia. Voyez la formule 24 de Marculfe, liv. I. Il est dit dans la vie de saint Maur, dedit fiscum unum; et dans les annales de Metz sur l'an 747, dedit illi comitatus et fiscos plurimos. Les biens destinés à l'entretien de la famille royale étoient appellés regalia.

<sup>(2)</sup> Voyez le liv. I, tit. 1, des fiefs; et Cujas sur ce livre.

<sup>(3)</sup> Liv. IX, ch. XXXVIII.

avec lui, et lui indiqua ceux (1) à qui il devoit donner des fiefs, et ceux à qui il devoit les ôter. Dans une formule de Marculfe (2), le roi donne en échange, non seulement des bénéfices que son fisc tenoit, mais encore ceux qu'un autre avoit tenus. La loi des Lombards oppose les bénéfices à la propriété (3). Les historiens, les formules, les codes des différens peuples barbares, tous les monumens qui nous restent, sont unanimes. Enfin, ceux qui ont écrit le livre des fiefs (4), nous apprennent que d'abord les seigneurs purent les ôter à leur volonté, qu'ensuite ils les assurèrent pour un an (5), et après les donnèrent pour la vie.

- (1) Quos honoraret muneribus, quos ab honore repelleret. Ibid. liv. VII.
- (2) Vel reliquis quibuscumque beneficiis, quodcumque ille, vel fiscus noster, in ipsis locis tenuisse nascitur. Liv. I, form. 30.
  - (3) Liv. III, tit. 8, §. 3.
  - (4) Feudorum, lib. I, tit. 1.
- (5) C'étoit une espèce de précaire que le seigneur renouvelloit ou ne renouvelloit pas l'année d'ensuite, comme Cnjas l'a remarqué.

# CHAPITRE XVII.

Du service militaire des hommes libres.

Deux sortes de gens étoient tenus au service militaire; les leudes vassaux ou arrière-vassaux, qui y étoient obligés en conséquence de leur fief; et les hommes libres, Francs, Romains et Gaulois, qui servoient sous le comte, et étoient menés par lui et ses officiers.

On appelloit hommes libres ceux qui, d'un côté, n'avoient point de bénéfices ou fiefs, et qui, de l'autre, n'étoient point soumis à la servitude de la glèbe; les terres qu'ils possédoient étoient ce qu'on appelloit des terres allodiales.

Les comtes assembloient les hommes libres, et les menoient à la guerre (1): ils avoient sous eux des officiers qu'ils appelloient vicaires (2); et, comme tous les hommes li-

- (1) Voyez le capitulaire de *Charlemagne*, de l'an 812, art. 3 et 4, édit. de *Baluze*, tome I, p. 491, et édit. de Pistes, de l'an 864, art 26, tome II, p. 186.
- (2) Et habebat unusquisque comes vicarios et centenarios secum. Liv. II des capitulaires, art. 28.

Tome III.

### DE L'ESPRIT DES LOIX,

bres étoient divisés en centaines, qui formoient ce que l'on appelloit un bourg, les comtes avoient encore sous eux des officiers qu'on appelloit centeniers, qui menoient les hommes libres du bourg, ou leurs centaines, à la guerre (1).

Cette division par centaines est postérieure à l'établissement des Francs dans les Gaules. Elle fut faite par Clotaire et Childebert, dans la vue d'obliger chaque district à répondre des vols qui s'y feroient: on voit cela dans les décrets de ces princes (2). Une pareille police s'observe encore aujourd'hui en Angleterre.

Comme les comtes menoient les hommes libres à la guerre, les leudes y menoient aussi leurs vassaux ou arrière-vassaux; et les évêques, abbés, ou leurs avoués (3) y menoient les leurs (4).

Les évêques étoient assez embarrassés : ils

<sup>(1)</sup> On les appelloit compagenses.

<sup>(2)</sup> Donnés vers l'an 595, art. 1. Voyez les capitulaires, édit. de *Baluze*, p. 20. Ces réglemens furent sans doute faits de concert.

<sup>(3)</sup> Advocati.

<sup>(4)</sup> Capitul. de Charlemagne, de l'an 812, art. 1 et 5, édit. de Baluze, tome I, p. 490.

faits (1). Ils demandèrent à Charlemagne de ne plus les obliger d'aller à la guerre; et, quand ils l'eurent obtenu, ils se plaignirent de ce qu'on leur faisoit perdre la considération publique: et ce prince fut obligé de justifier là-dessus ses intentions. Quoi qu'il en soit, dans les temps où ils n'allèrent plus à la guerre, je ne vois pas que leurs vassaux y aient été menés par les comtes; on voit, au contraire, que les rois ou les évêques choisissoient un des fidèles pour les y conduire (2).

Dans un capitulaire de Louis-le-Débonnaire (3), le roi distingue trois sortes de vassaux, ceux du roi, ceux des évêques, ceux du comte. Les vassaux d'un leude (4) ou sei-

<sup>(1)</sup> Voyez le capitul. de l'an 803, donné à Worms, édit. de Baluze, p. 408 et 410.

<sup>(2)</sup> Capitulaire de Worms, de l'an 803 d'édition de Baluze, p. 400; et le concile de l'an 845, sous Charles-le-Chauve, in verno palatio, édit. de Baluze, tome II, p. 17, art. 8.

<sup>(3)</sup> Capitulare quintum anni, 819, art. 27, édition de Baluze, p. 618.

<sup>(4)</sup> De vassis dominicis qui adhuc intra casam serviunt, et tamen beneficia habere noscuntur, statutum est ut quicumque ex is cum domino imperatore domi remanserint, vassallos suos casatos

gneurn'étoient menés à la guerre par le comte, que lorsque quelque emploi dans la maison du roi empêchoit ces leudes de les mener eux-mêmes.

Mais qui est-ce qui menoit les leudes à la guerre? On ne peut douter que ce ne fût le roi, qui étoit toujours à la tête de ses fidèles. C'est pour cela que, dans les capitulaires, on voit toujours une opposition entre les vassaux du roi et ceux des évêques (1). Nos rois courageux, fiers et magnanimes, n'étoient point dans l'armée pour se mettre à la tête de cette milice ecclésiastique; ce n'étoit point ces gens-là qu'ils choisissoient pour vaincre ou mourir avec eux.

Mais ces leudes menoient de même leurs vassaux et arrière-vassaux; et cela paroît bien par ce capitulaire (2), où Charlemagne ordonne que tout homme libre qui aura quatre secum non retineant; sed cum somite, cujus pagenses sunt, ire permittant. Capitul. 11 de l'an 812, art. 7, édit. de Baluze, tome I, p. 494.

- (1) Capitulaire i de l'an 812, art. 5. De hominibus nostris, et episcoporum et abbatum qui vel beneficia, vel talia propria habent, etc. édition de Baluze, tome I, page 490.
- (1) De l'an 812, ch. I, édit. de Baluze, p. 490. Ut omnis homo liber qui quatuor mansos vestite?

manoirs, soit dans sa propriété, soit dans le bénéfice de quelqu'un, aille contre l'ennemi, ou suivre son seigneur. Il est visible que. Charlemagne veut dire que celui qui n'avoit, qu'une terre en propre, entroit dans la milice du comte; et que celui qui tenoit un bénéfice du seigneur, partoit avec lui.

Cependant M. l'abbé Dubos (1) prétende que, quand il est parlé dans les capitulaires des hommes qui dépendoient d'un seigneur particulier, il n'est question que des serfs; et il se fonde sur la loi des Wisigoths, et la pratique de ce peuple. Il vaudroit mieux se fonder sur les capitulaires mêmes. Celui que je viens de citer, dit formellement le contraire. Le traité entre Charles-le-Chauve et ses frères, parle de même des hommes libres, qui peuvent prendre à leur choix un seigneur ou le roi; et cette disposition est conforme à beaucoup d'autres.

On peut donc dire qu'il y avoit trois sortes de milices; celle des leudes ou fidèles du roi ?

de proprio suo, sive de alicujus beneficio, habet, ipse se praeparet, et ipse in hostem pergat, sive cum seniore suo.

<sup>(1)</sup> Tome III, liv. VI, ch. IV, p. 299, établissiment de la monarchie française.

86 DE L'ESPRIT DES LOIX, qui avoient eux-mêmes sous leur dépendance d'autres fidèles; celle des évêques ou autres

d'autres fidèles; celle des évêques ou autres ecclésiastiques, et leurs vassaux; et enfin celle du comte qui menoit les hommes libres.

Je ne dis point que les vassaux ne pussent être soumis au comte, comme ceux qui ont un commandement particulier, dépendent de celui qui a un commandement plus général.

On voit même que le comte et les envoyés du roi pouvoient leur faire payer le ban, c'est-à-dire, une amende, lorsqu'ils n'avoient pas rempli les engagemens de leur ficf.

De même, si les vassaux du roi faisoient des rapines (1), ils étoient soumis à la correction du comte, s'ils n'aimoient mieux se soumettre à celle du roi.

## CHAPITRE XVIII.

- 2 m².

Du double service.

C'emora un principe fondamental de la monarchie, que ceux qui étoient sous la puissance militaire de quelqu'un, étoient aussi

<sup>(1)</sup> Capitul. de l'an 882; arts 11, apud vernis palatium, édit. de Batuze, tome II, p. 17.

sous sa jurisdiction civile: aussi le capitulaire (1) de Louis-le-Debonnaire, de l'an 815, fait-il marcher d'un pas égal la puissance militaire du comte, et sa jurisdiction civile sur les hommes libres : aussi les placites (2) du comte qui menoit à la guerre les hommes libres, étoient-ils appellés les placites des hommes libres (3); d'où résulta sans doute cette maxime, que ce n'étoit que dans les placites du comte, et non dans ceux de ses officiers, qu'on pouvoit juger les questions sur la liberté: aussi le comte ne menoit-il pas à la guerre les vassaux des évêques ou abbés (4), parce qu'ils n'étoient pas sous sa jurisdiction civile: aussi n'y menoit-il pas les \* arrière - vassaux des leudes : aussi le glos-

<sup>(1)</sup> Art. 1 et 2; et le concile in Verno palatio, de l'an 845, art. 8, édit. de Baluze, tome II, p. 17.

<sup>(2)</sup> Plaids ou assises.

<sup>(3)</sup> Capitulaires, liv. IV de la collection d'Anzegise, art. 57; et le capitul. V. de Louis-le-Débonnaire, de l'an 819, art. 14, édit. de Baluze rome I, p. 615.

<sup>(4)</sup> Voyez p. &2, la note (4), et page 84, la note (1).

saire (1) des loix anglaises nous dit-il (2), que ceux que les Saxons appelloient coples, furent nommés par les Normands Comtes, compagnons, parce qu'ils partageoient avec le roi les amendes judiciaires: aussi voyonsnous, dans tous les temps, que l'obligation de tout vassal envers (3) son seigneur, fut de porter les armes et de juger ses pairs dans sa cour (4).

Une des raisons qui attachoit ainsi ce droit de justice au droit de mener à la guerre, étoit que celui qui menoit à la guerre, faisoit en même-temps payer les droits du fisc, qui consistoient en quelques services de voiture dus par les hommes libres, et en général en de certains profits judiciaires, dont je parlerai ci-après.

Les seigneurs eurent le droit de rendre la justice dans leur fief, par le même principe

<sup>(</sup>r) Que l'on trouve dans le recueil de Guillaume Lambard: de priscis Anglorum legibus.

<sup>(2)</sup> Au mot satrapia.

<sup>(3)</sup> Les assises de Jérusalem, ch. CCXXI et CCXXII, expliquent bien ceci.

<sup>(4)</sup> Les avoués de l'église (advocati) étoient également à la tête de leurs plaids et de leur milice.

qui fit que les comtes eurent le droit de la rendre dans leur comté; et, pour bien dire, les comtés, dans les variations arrivées dans les divers temps, suivirent toujours les variations arrivées dans les fiefs: les uns et les autres étoient gouvernés sur le même plan et sur les mêmes idées. En un mot, les comtes, dans leurs comtés, étoient des leudes; les leudes, dans leurs seigneuries, étoient des comtes.

On n'a pas eu des idées justes, lorsqu'on a regardé les comtes comme des officiers de justice, et les ducs comme des officiers militaires. Les uns et les autres étoient également des officiers militaires et civils (1): toute la différence étoit que le duc avoit sous lui plusieurs comtes, quoiqu'il y eût des comtes qui n'avoient point de duc sur eux, comme nous l'apprenons de Frédégaire (2).

On croira peut-être que le gouvernement des Francs étoit pour lors bien dur, puisque les mêmes officiers avoient en même-temps

<sup>(1)</sup> Voyez la formule 8 de Marculfe, liv. I, qui contient les lettres accordées à un duc, patrice ou comte, qui leur donnent la jurisdiction civile, et l'administration fiscale.

<sup>(2)</sup> Chronique, ch. LXXVIII, sur l'an 636.

#### 90 DE L'ESPRIT DES LOIX,

sur les sujets la puissance militaire et la puissance civile, et même la puissance fiscale; chose que j'ai dit, dans les livres précédens, être une des marques distinctives du despotisme.

Mais il ne faut pas penser que les comtes jugeassent seuls, et rendissent la justice comme les bachas la rendent en Turquie (1): ils assembloient, pour juger les affaires, des espèces de plaids ou d'assises, où les notables étoient conyoqués (2).

Pour qu'on puisse bien entendre ce qui concerne les jugemens, dans les formules, les loix des Barbares et les capitulaires, je dirai que les fonctions de comte, du gravion et du centenier étoient les mêmes (3); que les juges, les rathimburges et les échevins étoient, sous différens noms, les mêmes personnes; c'étoient les adjoints du comte, et ordinairement il en avoit sept: comme il ne lui falloit pas moins de douze personnes pour

<sup>(1)</sup> Voyez Grégoire de Tours, liv. V., ad annum 580.

<sup>(2)</sup> Mallum.

<sup>(3)</sup> Joignez ici ce que j'ai dit au livre XXVIII 2 ch. XXVIII; et au liv. XXXI, ch. VIII.

LIVRE XXX, CHAP. X-VIII.

juger (1), il remplissoit le nombre par des notables (2).

Mais qui que ce fût qui eût la jurisdiction, le roi, le comte, le gravion, le centenier, les seigneurs, les ecclésiastiques, ils ne jugerent jamais seuls; et cet usage, qui tiroit son origine des forêts de la Germanie, se maintint encore lorsque les fiefs prirent une forme nouvelle.

Quant au pouvoir fiscal, il étoit tel, que le comte ne pouvoit guère en abuser. Les droits du prince, à l'égard des hommes libres, étoient si simples, qu'ils ne consistoient, comme j'ai dit, qu'en de certaines voitures exigées dans de certaines occasions publiques (3); et, quant aux droits judiciaires, il y avoit des loix qui prévenoient les malversations (4).

- (1) Voyez sur tout ceci les capitulaires de Louisle-Débonnairé, ajoutés à la loi salique, art. 2; et la formule des jugemens, donnée par du Cange, au mot boni homines.
- (2) Per bonos homines. Quelquefois il n'y avoit que des notables. Voyes l'appendice aux formules de Marculfe, ch. LI.
- (3) Et quelques droits sur les rivières dont j'ai parlé.
- (4) Voyez la loi des Ripuaires, tit. 89; et la loi des combards, liv. II, tit. 52, §. 9.

## CHAPITRE XIX.

Des compositions chez les peuples barbares.

Comme il est impossible d'entrer un peu avant dans notre droit politique, si l'on ne connoît parfaitement les loix et les mœurs des peuples germains, je m'arrêterai un moment, pour faire la recherche de ces mœurs et de ces loix.

Il paroît, par Tacite, que les Germains ne connoissoient que deux crimes capitaux; ils pendoient les traîtres, et noyoient les poltrons: c'étoient, chez eux, les seuls crimes qui fussent publics. Lorsqu'un homme avoit fait quelque tort à un autre, les parens de la personne offensée ou lésée entroient dans la querelle (1); et la haine s'appaisoit par une satisfaction. Cette satisfaction regardoit celui qui avoit été offensé, s'il pouvoit la recevoir; et les parens, si l'injure ou le tort

V 1.

<sup>(1)</sup> Suscipere tâm inimicitias, seu patris, seu propinqui, quâm amicitias, necesse est: nec implacabiles durant; luitur enimietiam homicidium certo armentorum ac pecorum numero, recepitque satisfactionem universa domus. Tacite, de morib. Germ.

leur étoit commun; ou si, par la mort de celui qui avoit été offensé ou lésé, la satisfaction leur étoit dévolue.

De la manière dont parle \*Facite\*, ces satisfactions se faisoient par une convention réciproque entre les parties: aussi, dans les codes des peuples barbares, ces satisfactions s'appellent-elles des compositions.

Je ne trouve que la loi des Frisons qui ait laissé le peuple dans cette situation, où chaque famille ennemie étoit, pour ainsi dire, dans l'état de nature (1); et où, sans être retenu par quelque loi politique ou civile, elle pouvoit, à sa fantaisie, exercer sa vengeance, jusqu'à ce qu'elle eût été satisfaite. Cette loi même fut tempérée: on établit que celui, dont on demandoit la vie, auroit la paix dans sa maison, qu'il l'auroit en allant et en revenant de l'église, et du lieu où l'on rendoit les jugemens (2).

Les compilateurs des loix saliques citent un ancien usage des Francs, par lequel celui qui avoit exhumé un cadavre pour le dépouil-

<sup>(1)</sup> Voyez cette loi, tit. 2, sur les meurtres; et l'addition de Vulemar sur les vols.

<sup>. (2)</sup> Additio sapientum, tit. 1, §. 1.

## 94 DE L'ESPRIT DES LOIX,

ler, étoit banni de la société des hommes, jusqu'à ce que les parens consentissent à l'y faire rentrer (1): et, comme avant ce temps, il étoit défendu à tout le monde, et à sa femme même, de lui donner du pain, ou de le recevoir dans sa maison, un tel homme étoit à l'égard des autres, et les autres étoient à son égard, dans l'état de nature, jusqu'à ce que cet état eût cessé par la composition.

A cela près, on voit que les sages des diverses nations barbares songèrent à faire, par eux-mêmes, ce qu'il étoit trop long et trop dangereux d'attendre de la convention réciproque des parties. Ils furent attentifs à mettre un prix juste à la composition que devoit recevoir celui à qui on avoit fait quelque sort ou quelque injure. Toutes ces loix barbares ont là-dessus une précision admirable: on y distingue avec finesse les cas; on y pèse les circonstances (2); la loi se met à la place de celui qui est offensé, et demande pour lui la satisfaction que, dans un moment de sang-froid, il auroit demandée lui-même.

<sup>(1)</sup> Loi salique, tit. 58, §. 1; tit. 17, §. 3.

<sup>(2)</sup> Voyez sur-tout les tit. 3, 4, 5, 6 et 7 de la loi salique, qui regardent les vols des animaux.

Ce fut par l'établissement de ces loix, que les peuples germains sortirent de cet état de nature, où il semble qu'ils étoient encore du temps de *Tacite*.

Rotharis déclara, dans la loi des Lombards, qu'il avoit augmenté les compositions de la coutume ancienne pour les blessures, afin que le blessé étant satisfait, les inimitiés pussent cesser (1). En effet, les Lombards, peuple pauvre, s'étant enrichis par la conquête de l'Italie, les compositions anciennes devenoient frivoles, et les reconciliations ne se faisoient plus. Je ne doute pas que cette considération n'ait obligé les autres chefs des nations conquérantes à faire les divers codes de loix que nous avons aujourd'hui.

La principale composition étoit celle que le meurtrier devoit payer aux parens du mort. La différence des conditions en mettoit une dans les compositions (2): ainsi, dans la loi des Angles, la composition étoit de six cents sous pour la mort d'un adalingue, de deux cents pour celle d'un homme libre, de trente

<sup>(1)</sup> Liv. 1, tit. 7, §. 15.

<sup>(2)</sup> Voyez la loi des Angles, tit. 1, §. 1, 2, 4; ibid. tit. 5, §. 6; la loi des Bavarois, tit. 1, ch. VIII et IX, et la loi des Frisons, tit 15.

pour celle d'un serf. La grandeur de la composition établie sur la tête d'un homme, faisoit donc une de ses grandes prérogatives; car, outre la distinction qu'elle faisoit de sa personne, elle établissoit pour lui, parmi des nations violentes, une plus grande sûreté.

La loi des Bavarois nous fait bien sentir ceci (1): elle donne le nom des familles bavaroises qui recevoient une composition double, parce qu'elles étoient les premières après les Agilolfingues (2). Les Agilolfingues étoient de la race ducale, et on choisissoit le duc parmi eux; ils avoient une composition quadruple. La composition pour le duc excédoit d'un tiers celle qui étoit établie pour les Agilolfingues. « Parce qu'il est duc, dit la » loi, on lui rend un plus grand honneur qu'à » ses parens ».

Toutes ces compositions étoient fixées à · prix d'argent. Mais, comme ces peuples, surtout pendant qu'ils se tinrent dans la Germanie, n'en avoient guère, on pouvoit donner du bétail, du bled, des meubles, des armes, des chiens, des oiseaux de chasse, des terres,

<sup>(1)</sup> Tit. 2, ch. XX.

<sup>(2)</sup> Hozidra, Ozza, Sagana, Habilingua, Anniena. Ibid.

etc (1). Souvent même la loi fixoit la valeur de ces choses (2); ce qui expliquoit comment, avec si peu d'argent, il y eut chez eux tant de peines pécuniaires.

Ces loix s'attachèrent donc à marquenaveo précision la différence des torts, des injures, des crimes, afin que chacun connût au juste jusqu'à quel point il étoit lésé ou offensé; qu'il sût exactement la réparation qu'il devoit recevoir, et sur-tout qu'il n'en devoit pas recevoir davantage.

Dans ce point de vue, on conçoit que celui qui se vengeoit après avoir reçu la satisfaction, commetteit un grand crime. Ce crime ne contenoit pas moins une offense publique, qu'une offense particulière: c'étoit un mépris de la loi même. C'est ce crime

<sup>(1)</sup> Ainsi la loi d'Ina estimoit la vie une certaine somme d'argent, ou une certaine portion de terre. Leges Inae regis; titulo de Villico regio, de priscis Anglorum legibus. Cambridge, 1644.

<sup>(2)</sup> Voyez la loi des Saxons, qui fait même cette fixation pour plusieurs peuples, ch. XVIII. Voyez aussi la loi des Ripuaires, tit. 36, §. 11; la loi des Bavarois, tit 1, §. 10 et 11. Si aurum non habet, donet aliam pecuniam, mancipia, terram, etc.

que les législateurs (1) ne manquèrent pat de punir.

Il y avoit un autre crime qui fut sur-tout regardé comme dangereux, lorsque ces peuples perdirent, dans le gouvernement civil, quelque chose de leur esprit d'indépendance (2), et que les rois s'attachèrent à mettre dans l'état une meilleure police : ce crime étoit de ne vouloir point faire, ou de ne vouloir pas recevoir la satisfaction. Nous voyons, dans divers codes des loix des Barbares, que les législateurs (3) y obligeoient.

<sup>(1)</sup> Voyez la loi des Lembards, liv. I, tit. 25, §. 21; *ibid.* liv. I, tit. 9, §. 8 et 34; *ibid.* §. 38; et le capitul. de *Charlemagne*, de l'an 802, ch. XXXII, contenant une instruction donnée à ceux qu'il envoyoit dans les provinces.

<sup>(2)</sup> Voyez dans Grégoire de Tours, liv. VII, ch. XLVII, le détail d'un procès où une partie perd la moitié de la composition qui lui avoit été adjugée pour s'être fait justice elle-même, au-lieu de recevoir la satisfaction, quelques excès qu'elle ent soufferts depuis.

<sup>(3)</sup> Voyez la loi des Saxons, ch. III, §. 4; la loi des Lombards, liv. I, tit. 37, §. 1 et 2; et la loi des Allemands, tit 45, §. 1 et 2. Cette dernière loi permettoit de se faire justice soi-même,

#### LIVRE XXX, CHAP. XIX.

En effet, celui qui refusoit de recevoir la satisfaction, vouloit conserver son droit de vengeance; celui qui refusoit de la faire, laissoit à l'offensé son droit de vengeance : et c'est ce que les gens sages avoient réformé dans les institutions des Germains, qui invitoient à la composition, mais n'y obligeoient pas.

Je viens de parler d'un texte de la loi salique, où le législateur laissoit à la liberté de l'offensé de recevoir ou de ne recevoir pas la satisfaction: c'est cette loi qui interdisoit à celui qui avoit dépouillé un cadavre le commerce des hommes (1), jusqu'à ce que les parens, acceptant la satisfaction, eussent demandé qu'il pût vivre parmi les hommes. Le respect pour les choses saintes, fit que ceux qui rédigèrent les loix saliques ne touchèrent point à l'ancien usage.

Il auroit été injuste d'accorder une com-

sur-le-champ et dans le premier mouvement. Voyez aussi les capitulaires de *Charlemagne*, de l'an 779, chap XXII; de l'an 802, ch. XXXII; et celui du même, de l'an 805, ch. V.

<sup>(1)</sup> Les compilateurs des loix des Ripuaires paroissent avoir wodifié ceci. Voyez le tit. 85 de ces loix.

position aux parens d'un voleur tué dans l'action du vol, à ceux d'une femme qui avoit été renvoyée après une séparation pour crime d'adultère. La loi des Bavarois ne donnoit point de composition dans des cas pareils (1), et punissoit les parens qui en poursuivoient la vengeance.

Il n'est pas rare de trouver, dans les codes des loix des Barbares, des compositions pour des actions involontaires. La loi des Lombards est presque toujours sensée; elle vouloit que (2), dans ce cas, on composât suivant sa générosité, et que les parens ne pussent plus poursuivre la vengeance.

Clotaire II fit un décret très-sage: il défendit à celui qui avoit été volé de recevoir sa composition en secret (3), et sans l'ordonnance du juge. On va voir tout-à-l'heure la motif de cette loi.

ι,

<sup>(1)</sup> Voyez le décret de Tassilon, de popularibus legibus, art. 3, 4, 10, 16, 19; la loi des Angles, tit. 7, §. 4.

<sup>(2)</sup> Liv. I, tit. 9, 5. 4.

<sup>(3)</sup> Pactus pro tenore pacis inter Childebertum et Clotarium, anno 393; et decretio Clotarii II regis circa annum 393, ch. XI,

# CHAPITRE XX.

De ce qu'on a appellé depuis la justice des seigneurs.

Outre la composition qu'on devoit payer aux parens pour les meurtres, les torts et les injures, il falloit encore payer un certain droit que les codes des loix des Barbares appellent fredum (1). J'en parlerai beaucoup; et, pour en donner l'idée, je dirai que c'est la récompense de la protection accordée contre le droit de vengeance. Encore aujour-d'hui, dans la langue suédoise, fred veut dire la paix.

Chez ces nations violentes, rendre la justice n'étoit autre chose qu'accorder, à celui qui avoit fait une offense, sa protection contre la vengeance de celui qui l'avoit reçue; et obliger ce dernier à recevoir la satisfaction qui lui étoit due: de sorte que

(1) Lorsque la loi ne le fixoit pas, il étoit ordimairement le tiers de ce qu'on donnoit pour la composition, comme il paroît dans la loi des Ripuaires, oh. LXXXIX, qui est expliqué par le troisième capitulaire de l'au 813, édit. de Baluze, tome I, p. 512.

chez les Germains, à la différence de tous les autres peuples, la justice se rendoit pour protéger le criminel contre celui qu'il avoit offensé.

Les codes des loix des Barbares nous donnent les cas où ces freda devoient être exigés. Dans ceux où les parens ne pouvoient pas prendre de vengeance, ils ne donnent point de fredum: en effet, là où il n'y avoit point de vengeance, il ne pouvoit y avoir de droit de protection contre la vengeance. Ainsi, dans la loi des Lombards (1), si quelqu'un tuoit par hasard un homme libre, il pavoit la valeur de l'homme mort, sans le fredum; parce que, l'ayant tué involontairement, ce n'étoit pas le cas où les parens eussent un droit de vengeance. Ainsi, dans la loi des Ripuaires (2), quand un homme étoit tué par un morceau de bois ou un ouvrage fait de main d'homme, l'ouvrage ou le bois étoient censés coupables, et les parens les prenoient pour leur usage, sans pouvoir exiger de fredum.

De même, quand une bête avoit tué un

<sup>(1)</sup> Liv. I, tit 9, §. 17, édit. de Lindembrock.

<sup>(2)</sup> Tit. 70.

homme, la même (1) loi établissoit une composition sans le fredum; parce que les parens du mort n'étoient pas offensés.

Enfin, par la loi salique (2), un enfant qui avoit commis quelque faute avant l'âge de douze ans, payoit la composition sans le fredum: comme il ne pouvoit porter encore les armes, il n'étoit point dans le cas où la partie lésée ou ses parens pussent demander la vengeance.

C'étoit le coupable qui payoit le fredum, pour la paix et la sécurité que les excès qu'il avoit commis lui avoient fait perdre, et qu'il pouvoit recouvrer par la protection: mais un enfant ne perdoit point cette sécurité; il n'étoit point un homme, et ne pouvoit être mis hors la société des hommes.

Ce fredum étoit un droit local pour celui qui jugeoit (3) dans le territoire. La loi des Ripuaires (4) lui défendoit pourtant de l'exi-

<sup>(1)</sup> Tit. 46. Voyez aussi la loi des Lombards, liv. I, ch. XXI, p. 3, édit. de Lindembrock : si caballus cum pede, etc.

<sup>(2)</sup> tit. 28, §. 6.

<sup>(3)</sup> Comme il parolt par le décret de Clotaire II, de l'an 595. Fredus tamen judicis, in cujus pago est, reservetur.

<sup>(4)</sup> Tit. 89.

ger lui-même; elle vouloit que la partie qui avoit obtenu gain de cause, le reçut et le portât au fisc, pour que la paix, dit la loi, fût éternelle entre les Ripuaires.

La grandeur du fredum se proportionna à la grandeur de la protection (1): ainsi le fredum pour la protection du roi fut plus grand que celui accordé pour la protection du comte et des autres juges.

Je vois déjà naître la justice des seigneurs. Les fiess comprenoient de grands territoires, comme il paroît par une infinité de monumens. J'ai déjà prouvé que les rois ne levoient rien sur les terres qui étoient du partage des Francs; encore moins pouvoient-ils se réserver des droits sur les fiess. Ceux qui les obtinrent eurent, à cet égard, la jouissance la plus étendue; ils en tirèrent tous les fruits et tous les émolumens: et, comme un des plus considérables (2) étoient les profits judi-

<sup>(1)</sup> Capitulum incerti anni, ch. LVII, dans Baluze, tome I, p. 515. Et il faut remarquer que ce qu'on appelle fredum ou faida, dans les monumens de la première race, s'appelle bannum dans ceux de la seconde, comme il paroît par les capitulaires de partibus Saxoniae, de l'an 789.

<sup>(2)</sup> Voyez le capitulaire de Charlemagne de Villis.

ciaires (freda) que l'on recevoit par les usages des Francs, il suivoit que celui qui avoit le fief avoit aussi la justice qui ne s'exerçoit que par des compositions aux parens, et des profits au seigneur; elle n'étoit autre chose que le droit de faire payer les compositions de la loi.

On voit, par les formules qui portent la confirmation ou la translation à perpétuité d'un fief en faveur d'un leude ou fidèle (1), ou des privilèges des fiefs en faveur des églises (2), que les fiefs avoient ce droit. Cela paroît encore par une infinité de chartres (3) qui contiennent une défense aux juges ou officiers du roi d'entrer dans le territoire, pour y exercer quelque acte de justice que ce fût, et y exiger quelque émolument de justice que ce fût. Dès que les juges royaux ne pouvoient plus rien exiger dans un district,

où il met ces freda au nombre des grands revenus de ce qu'on appelloit villae ou domaines du roi.

<sup>(1)</sup> Voyez les formules, 3, 4 et 17, liv. I, de Marculfe.

<sup>(2)</sup> Ibid. Form. 2, 3 et 4.

<sup>(3)</sup> Voyez les recueils de ces chartres, sur-tout celui qui est à la fin du cinquième volume des historiens de France des PP. Bénédictius.

ils n'entroient plus dans ce district; et ceux à qui restoit ce district y faisoient les fonctions que ceux-là y avoient faites.

Il est désendu aux juges royaux d'obliger les parties de donner des cautions pour comparoître devant eux: c'étoit donc à celui qui recevoit le territoire à les exiger. Il est dit que les envoyés du roi ne pourroient plus demander le logement; enesset, ils n'y avoient plus aucune fonction.

La justice fut donc, dans les fiefs anciens et dans les fiefs nouveaux, un droit inhérent au fief même, un droit lucratif qui en faisoit partie. C'est pour cela que, dans tous les temps, elle a été regardée ainsi; d'où est né ce principe, que les justices sont patrimoniales en France.

Quelques - uns ont cru que les justices tiroient leur origine des affranchissemens que les rois et les seigneurs firent de leurs serfs. Mais les nations germaines, et celles qui en sont descendues, ne sont pas les seules qui aient affranchi des esclaves, et ce sont les seules qui aient établi des justices patrimoniales. D'ailleurs, les formules de (1) Marculfe

<sup>(1)</sup> Voyez la 3, 4 et 14 du liv. I; et la chartre de Charlemagne, de l'an 771, dans Martenne,

nous font voir des hommes libres dépendans de ces justices dans les premiers temps: les serfs ont donc été justiciables, parce qu'ils se sont trouvés dans le territoire; et ils n'ont pas donné l'origine aux fiefs, pour avoir été englobés dans le fief.

D'autres gens ont pris une voie plus courte: les seigneurs ont usurpé les justices, ont-ils dit; et tout a été dit. Mais n'y a-t-il eu sur la terre que les peuples descendus de la Germanie, qui aient usurpé les droits des princes? L'histoire nous apprend assez que d'autres peuples ont fait des entreprises sur leurs souverains; mais on n'en voit pas naître ce que l'on a appellé les justices des seigneurs. C'étoit donc dans le fond des usages et des coutumes des Germains qu'il en falloit chercher l'origine.

Je prie de voir, dans Loyseau (t), quelle est la manière dont il suppose que les seigneurs procedèrent pour former et usurper

tome I, Anecdot. collect. 11. Praecipientes jubemus ut ullus judex publicus...... homines ipsius ecclesiae et monasterii ipsius Morbacensis, tâm ingenuos quâm et servos, et qui super eorum terra manere, etc.

<sup>(1)</sup> Traité des justices de village.

leurs diverses justices. Il faudroit qu'ils eussent été les gens du monde les plus rafinés, et qu'ils eussent volé, non pas comme les guerriers pillent, mais comme des juges de village et des procureurs se volent entr'eux. Il faudroit dire que ces guerriers, dans toutes les provinces particulières du royaume, et dans tant de royaumes, auroient fait un système général de politique. Loyseau les fait raisonner comme, dans son cabinet, il raisonnoit luimmême.

Je le dirai encore: si la justice n'étoit point une dépendance du fief, pourquoi voit-on par-tout (1) que le service du fief étoit de servir le roi ou le seigneur, et dans leurs cours, et dans leurs guerres?

# CHAPITRE XXI.

De la justice territoriale des églises.

Les églises acquirent des biens très-considérables. Nous voyons que les rois leur donnèrent de grands fiscs, c'est-à-dire, de grands fiefs; et nous trouvons d'abord les justices établies dans les domaines de ces églises.

<sup>(1)</sup> Voyez M. du Cange, au mot kominium.

109

D'où auroit pris son origine un privilège si extraordinaire? Il étoit dans la nature de la chose donnée; le bien des ecclésiastiques avoit ce privilège, parce qu'on ne le lui ôtoit pas. On donnoit un fisc à l'église; et on lui laissoit les prérogatives qu'il auroit eues, si on l'avoit donné à un leude: aussi fut-il soumis au service que l'état en auroit tiré s'il avoit été accordé au laïc, comme on l'a déjà vu.

Les églises eurent donc le droit de faire payer les compositions dans leur territoire, et d'en exiger le fredum; et, comme ces droits emportoient nécessairement celui d'empêcher les officiers royaux d'entrer dans le territoire pour exiger ces freda, et y exercer tous actes de justice, le droit qu'eurent les ecclésiastiques de rendre la justice dans leur territoire, fut appellé immunité, dans le style des formules (1), des chartres et des capitulaires.

La loi des Ripuaires (2) désend aux affranchis (3) des églises de tenir l'assemblée où

<sup>(1)</sup> Voyez les formules 3 et 4 de Marculse, liv. I,

<sup>(2)</sup> Ne alicubi nisi ad ecclesiam, ubi relaxati sunt, mallum teneant, tit. 58, §. 1. Yoyez aussi le §. 19, édit. de Lindembrock.

<sup>(3)</sup> Tabularis.

la justice se rend (1), ailleurs que dans l'église où ils ont été affranchis. Les églises avoient donc des justices, même sur les hommes libres, et tenoient leurs plaids des le premiers temps de la monarchie.

Je trouve dans les vies des saints (2), que Clovis donna à un saint personnage la puissance sur un territoire de six lieues de pays, et qu'il voulut qu'il fût libre de toute jurisdiction quelconque. Je crois bien que c'est une fausseté, mais c'est une fausseté trèsancienne; le fond de la vie et les mensonges se rapportent aux mœurs et aux loix du temps; et ce sont ces mœurs et ces loix que l'on cherche ici (3).

Clotaire II ordonne aux évêques ou aux grands (4) qui possèdent des terres dans des

- (1) Mallum.
- (2) Vita sancti Germerii, episcopi Tolosani, apud Bollandianos, 16 maii.
- (3) Voyez aussi la vie de saint Melanius, de celle de saint Déicole.
- (4) Dans le concile de Paris, de l'an 615. Episcopi vel potentes, qui in aliis possident regionibus!, judices vel missos discussores de aliis provinciis non instituant, nisi de loco, qui justitiam percipiant et aliis reddant: art. 19. Voyez aussi l'art. 12.

pays éloignés, de choisir dans le lieu même ceux qui doivent rendre la justice ou en recevoir les émolumens.

Le même prince (1) règle la compétence entre les juges des églises et ses officiers. Le capitulaire de Charlemagne, de l'an 802, prescrit aux évêques et aux abbés les qualités que doivent avoir leurs officiers de justice. Un autre (2) du même prince défend aux officiers royaux d'exercer aucune jurisdiction sur ceux qui cultivent les terres ecclésiastiques (3), à moins qu'ils n'aient pris cette condition en fraude, et pour se soustraire aux charges publiques. Les évêques, assemblés à Reims, déclarèrent que les vassaux des églises sons dans leur immunité (4). Le capitulaire de Charlemagne, de l'an 806 (5), veut que les

<sup>(1)</sup> Dans le concile de Paris, l'an 615, art. 5.

<sup>(2)</sup> Dans la loi des Lombards, liv. II, tit. 44, ch. II, édit. de Lindembroch.

<sup>(3)</sup> Servi aldiones, libellarii antiqui, vel alis noviter facti. Ibid.

<sup>(4)</sup> Lettre de l'an 858, art. 7, dans les capitulaires, p. 108. Sicut illae res et facultates in quibus vivunt clerici, ità et illae sub consecratione immunitatis sunt de quibus debent militare vassalli.

<sup>(5)</sup> Il est ajouté à la loi des Bavarois, art. 7;

églises aient la justice criminelle et civile sur tous ceux qui habitent dans leur territoire. Enfin, le capitulaire de *Charles-le-Chauve* distingue les jurisdictions du roi (1), celles des seigneurs, et celles des églises; et je n'en dirai pas davantage.

# CHAPITRE XXII.

Que les justices étoient établies avant la fin de la seconde race.

On a dit que ce fut dans le désordre de la seconde race, que les vassaux s'attribuèrent la justice dans leurs fiscs: on a mieux aimé faire une proposition générale que de l'examiner: il a été plus facile de dire que les vassaux ne possédoient pas, que de découvrir comment ils possédoient. Mais les justices ne doivent point leur origine aux usurpations; elles dérivent du premier établissement, et non pas de sa corruption.

voyez aussi l'art. 3 de l'édit. de Lindembrock, p. 444. Imprimis omnium jubendum est ut habeant ecclesiae earum justitias, et in vitá illorum qui habitant in ipsis ecclesiis et post, tâm in pecuniis quam et in substantiis earum.

(1) De l'an 857, in synodo apud Carisiacum, art. 4 édit. de Baluze, p. 96.

» Celui

#### LIVRE XXX, CHAP. XXII. 113

« Gelui qui tue un homme libre, est-il dit » dans la loi des Bavarois (1), paiera la com-» position à ses parens, s'il en a; et s'il n'en a » point, il la paiera au duc, ou à celui à qui » il s'étoit recommandé pendant sa vie ». On sait ce que c'étoit que de se recommander pour un bénéfice.

« Celui à qui on a enlevé son esclave, dit » la loi des Allemands (2), ira au prince » auquel est soumis le ravisseur, afin qu'il » en puisse obtenir la composition ».

« Si un centenier, est-il dit dans le décret » de Childebert (3), trouve un voleur dans » une autre centaine que la sienne, ou dans » les limites de nos fidèles, et qu'il ne l'en » chasse pas, il représentera le voleur, ou » se purgera par serment ». Il y avoit donc de la différence entre le territoire des centeniers et celui des fidèles.

- (1) Tit. 3, ch. XIII, édit. de Lindembrock.
- (2) Tit. 85.
- (3) De l'an 595, art. 11 et 12, édit. des capitul. de Baluze, p. 19. Pari conditione convenit ut si una centena in alid centend vestigium secuta fucrit et invenerit, vel in quibuscumque fidelium nostrorum terminis vestigium miserit, et ipsum in aliam centenam minimè expellere potuerit, aut convictus reddat latronem, etc.

Tome III.

Ce décret de Childebert explique la constitution de Clotaire (1) de la même année, qui, donnée par le même cas et sur le même fait, ne diffère que dans les termes; la constitution appellant in truste ce que le décret appelle in terminis fidelium nostrorum. MM. Bignon et du Cange (2), qui ont cru que in truste significit le domaine d'un autre roi, n'ont pas bien rencontré.

Dans une constitution (3) de *Pepin*, roi d'Italie, faite tant pour les Francs que pour les Lombards, ce prince, après avoir imposé des peines aux comtes et autres officiers royaux qui prévariquent dans l'exercice de la justice, ou qui diffèrent de la rendre, ordonne que (1)

- (1) Si vestigius comprobatur latronis, tamen praesentiae nihil longè mulctando; aut si persequens latronem suum comprehenderit, integram sibi compositionem accipiat. Quod si in truste invenitur, medietatem compositionis trustis adquirat, et capitale exigat à latrone, art. 2 et 3.
  - (2) Voyez le glossaire, au mot trustis.
- (3) Insérée dans la loi des Lombards, liv. II, tit. 52, §. 14. C'est le capitulaire de l'an 793, dans Baluze, p. 544, art. 10.
- (4) Et si forsitan Francus aut Longobardus habens beneficium justitiam facere noluerit, ille judez in cujus ministerio fuerit, contradicat illi bene-

LIVRE XXX, CHAP. XXII. 115

s'il arrive qu'un Franc ou un Lombard ayant un fief ne veuille pas rendre la justice, le juge dans le district duquel il sera, suspendra l'exercice de son fief; et que, dans cet intervalle, lui ou son envoyé rendront la justice.

Un capitulaire de (1) Charlemagne prouve que les rois ne levoient point par tout les freda. Un autre (2) du même prince nous fait voir les règles féodales et la cour féodale déjà établies. Un autre de Louis-le-Débonnaire veut que, lorsque celui qui a un fief ne rend pas la justice (3), ou empêche qu'on ne la rende, on vive à discrétion dans sa maison jusqu'à ce que la justice soit rendue. Je citerai encore deux capitulaires de Charles - le-

ficium suum, interim dum ipse aut missus ejus justitiam faciat. Voyez encore la même loi des Lombards, liv. II, eit. 52, § 2, qui se rapporte au capitulaire de Charlemagne, de l'an 779, art. 21.

- (1) Le troisième de l'an 812, art. 12.
- (2) Le second capitulaire de l'an 813, art. 14 et 20, page 509.
- (3) Capitulare quintum anni 819, art. 23, édition de Baluze, p. 617. Ut ubicumque missi, aut episcopum, aut abbatem, aut alium quemlibet honore praeditum invenerint, qui justisiam facere noluit vel prohibuit, de ipsius rehus vivant quandit in eo loco justitias facere debent.

Chauve, l'un de l'an 861 (1), où l'on voit des jurisdictions particulières établies, des juges et des officiers sous eux; l'autre (2) de l'an 864, où il fait la distinction de ses propres seigneuries d'avec celles des particuliers.

On n'a point de concessions originaires des fiefs, parce qu'ils furent établis par le partage qu'on sait avoir été fait entre les vainqueurs. On ne peut donc pas prouver par des contrats originaires, que les justices, dans les commencemens, aient été attachées aux fiefs; mais si, dans les formules des confirmations, ou des translations à perpétuité de ces fiefs, on trouve, comme on a dit, que la justice y étoit établie, il falloit bien que ce droit de justice fût de la nature du fief, et une de ses principales prérogatives.

Nous avons un plus grand nombre de mo-

- (1) Edictum in Carisiaco, dans Baluze, tome II, p. 158. Unusquisque advocatus pro omnibus de sua advocatione..... in convenientia ut cum ministerialibus de sua advocatione quos invenerit contra hunc bannum nostrum fecisse...... castiget.
- (2) Edictum Piztense, art. 18, édit. de Baluze, tome II, p. 181. Si in fiscum nostrum, vel in quamcumque immunitatem, aut alicujus potentis potestatem vel proprietatem: oufugeris, etc.

LIVRE XXX, CHAP. XXII. 11

numens qui établissent la justice patrimoniale : des églises dans leur territoire, que nous n'en avons pour prouver celle des bénéfices ou fiefs des leudes ou fidèles, par deux raisons. La première, que la plupart des monumens; qui nous restent ont été conservés ou recueillis par les moines pour l'utilité de leurs monastères : la seconde, que le patrimoine des églises ayant été formé par des concessions particulières, et une espèce de dérogation à l'ordre établi, il falloit des chartres pour cela; au-lieu que les concessions faites aux leudes étant des conséquences de l'ordre politique, on n'avoit pas besoin d'avoir, et encore moins de conserver une chartre particulière. Souvent même les rois se contentoient de faire une simple tradition par le sceptre ... comme il paroît par la vie de saint Maur.

Mais la troisième formule (1) de Mirculfe nous prouve assez que le privilège d'immunité, et par conséquent celui de la justice, étoient communs aux ecclésiastiques et aux séculiers, puisqu'elle est faite pour les uns et

<sup>(1)</sup> Liv. I. Maximum regni nostri augere credinus monimentum, si beneficia opportuna locis ecclesiarum, aut cui volueris livere, benevola deliberatione concedinus.

pour les autres. Il en est de même de la contitution de *Clotaire II* (1).

# CHAPITRE XXIII.

Idée générale du livre de l'établissement de la monarchie française dans les Gaules, par M. l'abbé DUBOS.

I Lest bon qu'avant de finir ce livre, j'examine un peu l'ouvrage de M. l'abbé Dubos, parce que mes idées sont perpétuellement contraires aux siennes; et que, s'il a trouvé la vérité, je ne l'ai pas trouvée.

Cet ouvrage a séduit beaucoup de gens, parce qu'il est écrit avec beaucoup d'art; parce qu'on y suppose éternellement ce qui est en question; parce que plus on y manque de preuves, plus on y multiplie les probabilités; parce qu'un e infinité de conjectures sont mises en principe, et qu'on en tire comme conséquences d'aut res conjectures : le lecteur oublie qu'il a douté pour commencer à croire. Et, comme une érridition sans fin est placée, non pas dans le système, mais à côté du

<sup>(1)</sup> Je l'ai citée dans le chapitre précédent: épiscopi vel potentes.

LIVRE XXX, CHAP. XXIV. 119

systême, l'esprit est distrait par des accessoires, et ne s'occupe plus du principal. D'ailleurs, tant de recherches ne permettent pas d'imaginer qu'on n'ait rien trouvé; la longueur du voyage fait croire qu'on est enfin arrivé.

Mais quand on examine bien, on trouve un colosse immense qui a des pieds d'argile; et c'est parce que les pieds sont d'argile, que le colosse est immense: si le système de M. l'abbé Dubos avoit eu de bons fondemens, il n'auroit pas été obligé de faire trois mortels volumes pour le prouver; il auroit tout trouvé dans son sujet; et, sans aller chercher de toutes parts ce qui en étoit très-loin, la raison ellemême se seroit chargée de placer cette vérité dans la chaîne des autres vérités. L'histoire et nos loix lui auroient dit: « ne prenez pas » tant de peine, nous rendrons témoignage » de vous ».

# CHAPITRE XXIV.

Continuation du même sujet. Réflexion sur le fond du système.

M. l'abbé Dubos veut ôter toute espèce d'idée que les Francs soient entrés dans les

Gaules en conquérans : selon lui, nos rois, appellés par les peuples, n'ont fait que se mettre à la place, et succéder aux droits des empereurs romains.

Cette prétention ne peut pas s'appliquer au temps où Clovis, entrant dans les Gaules. saccagea et prit les villes; elle ne peut pas s'appliquer non plus au temps où il défit Syagrius, officier romain, et conquit le pays qu'il tenoit : elle ne peut donc se rapporter qu'à celui où Clovis, devenu maître d'une grande partie des Gaules par la violence, auroit été appellé, par le choix et l'amour des peuples, à la domination du reste du pays. Et il ne suffit pas que Clovis ait été recu, il faut qu'il ait été appellé ; il faut que M. l'abbé Dubos prouve que les peuples ont mieux aimé vivre sous la domination de Clovis, que de vivre sous la domination des Romains, ou sous leurs propres loix. Or, les Romains de cette partie des Gaules qui n'avoit point encore été envahie par les Barbares, étoient. selon M. l'abbé Dubos, de deux sortes; les uns étoient de la confédération armorique, et avoient chassé les officiers de l'empereur, pour se défendre eux-mêmes contre les Barbares, et se gouverner par leurs propres loix;

les autres obéissoient aux officiers romains. Or, M. l'abbé Dubos prouve-t-il que les Romains, qui étoient encore soumis à l'empire, aient appellé Clovis? point du tout. Prouve-t-il que la république des Armoriques ait appellé Clovis, et fait même quelque traité avec lui? point du tout encoré. Bien loin qu'il puisse nous dire quelle fut la destinée de cette république, il n'en sauroit pas même montrer l'existence; et, quoiqu'il la suive depuis le temps d'Honorius jusqu'à la conquête de Clovis, quoiqu'il y rapporte avec un art admirable tous les tévénemens de ces temps-là, elle est restée invisible dans les auteurs; car, il y a bien de la différence entre prouver, par un passage de Zozime (1), que, sous l'empire d'Honorius, la contréo armorique et les autres provinces des Gaules se révoltèrent et formèrent une espèce de république (2); et faire voir que, malgré les diverses pacifications des Gaules, les Armoriques formèrent toujours une république particulière, qui subsista jusqu'à la conquête de Clovis. Cependant il auroit besoin, pour

<sup>(1)</sup> Hist. liv. VI.

<sup>(2).</sup> Totusque tractus armoricus, aliacque Galliarum provinciae. Ibid.

établir son système, de preuves bien fortes et bien précises; car, quand on voit un conquérant entrer dans un état, et en soumettre une grande partie par la force et par la violence, et qu'on voit quelque temps après l'état entier soumis, sans que l'histoire dise comment il l'a été, on a un très-juste sujet de croire que l'affaire a fini comme elle a commencé.

Ce point une fois manqué, il est aisé de voir que tout le système de M. l'abbé Dubos croule de fond en comble; et, toutes les fois qu'il tirera quelques conséquences de ces principes, que les Gaules n'ont pas été conquises par les Francs, mais que les Francs ont été appellés par les Romains, on pourra toujours le lui nier.

M. l'abbé *Dubos* prouve son principe par les dignités romaines dont *Clovis* fut revêtu; il veut que *Clovis* ait succédé à *Childéric*, son père, dans l'emploi de maître de la milicè. Mais ces deux charges sont purement de sa création. La lettre de saint Remi à Clovis, sur laquelle il se fonde (1), n'est qu'une félicitation sur son avènement à la couronne.

<sup>(1)</sup> Tome II, liv. III, ch. XVIII, p. 270.

Quand l'objet d'un écrit est connu, pourquoi lui en donner un qui ne l'est pas?

Clovis, sur la fin de son règne, fut fait consul par l'empereur Anastase; mais quel droit pouvoit lui donner une autorité simplement annale? Il y a apparence, dit M. l'abbé Dubos, que, dans le même diplôme, l'empereur Anastase fit Clovis proconsul. Et. moi, je dirai qu'il y a apparence qu'il ne le fit pas. Sur un fait qui n'est fondé sur rien, l'autorité de celui qui le nie est égale à l'autorité de celui qui l'allègue. J'ai même une raison pour cela. Grégoire de Tours, qui parle du consulat, ne dit rien du proconsulat. Ce proconsulat n'auroit été même que d'environsix mois. Clovis mourut un an et demi après avoir été fait consul; il n'est pas possible de faire du proconsulat une charge héréditaire. Enfin, quand le consulat, et si l'on veut le proconsulat, lui furent donnés, il étoit déjà le maître de la monarchie, et tous ses droits étoient établis.

La seconde preuve que M. l'abbé Dubos allegue, c'est la cession faite par l'empereur Justinien, aux enfans et aux petits-enfans de Clovis, de tous les droits de l'empire sur les Gaules. J'aurois bien des chôses à dire sur

cette cession. On peut juger de l'importance que les rois des Francs y mirent, par la manière dont ils en exécutèrent les conditions. D'ailleurs, les rois des Francs étoient maîtres des Gaules; ils étoient souverains paisibles : Justinien n'y possédoit pas un pouce de terre; l'empire d'occident étoit détruit depuis longtemps; et l'empereur d'orient n'avoit de droit sur les Gaules que comme représentant l'empereur d'occident : c'étoient des droits sur des droits. La monarchie des Francs étoit déjà fondée; le réglement de leur établissement étoit fait; les droits réciproques des personnes et des diverses nations qui vivoient dans la monarchie, étoient convenus; les loix de chaque nation étoient données, et même rédigées par écrit. Que faisoit cette cession étrangère à un établissement déjà formé?

Que veut dire M. l'abbé Dubos avec les déclamations de tous ces évêques, qui, dans le désordre, la confusion, la chûte totale de l'état, les ravages de la conquête, cherchent à flatter le vainqueur? Que suppose la flatterie, que la foiblesse de celui qui est obligé de flatter? Que prouve la rhétorique et la poésie, que l'emploi même de ces arts? Qui ne seroit étonné de voir Grégoire de

Tours, qui, après avoir parlé des assassinats. de Clovis, dit que cependant dieu prosternoit tous les jours ses ennemis, parce qu'il marchoit dans ses voies? Qui peut douter que le clergé n'ait été bien aise de la conversion de Clovis, et qu'il n'en ait même tiré de grands avantages? Mais qui peut douter en même temps, que les peuples n'aient essuyé tous les malheurs de la conquête, et que le gouvernement romain n'ait cédé au gouvernement germanique? Les Francs n'ont point voulu, et n'ont pas même pu tout changer; et même peu de vainqueurs ont eu cette manie. Mais, pour que toutes les conséquences de M. l'abbé Dubos fussent vraies, il auroit fallu que non seulement ils n'eussent rien changé chez les Romains, mais encore qu'ils se fussent changés eux-mêmes.

Je m'engagerois bien, en suivant la méthode de M. l'abbé *Dubos*, à prouver de même que les Grecs ne conquirent pas la Perse. D'abord, je parlerois des traités que quelques-unes de leurs villes firent avec les Perses: je parlerois des Grecs qui furent à la solde des Perses, comme les Francs furent à la solde des Romains. Que si *Alexandre* entra dans le pays des Perses, assiégea, prit

et détruisit la ville de Tyr, c'étoit une affaire particulière comme celle de Syagrius. Mais, voyez comment le pontife des Juis vient au-devant de lui : écoutez l'oracle de Jupiter · Ammon: ressouvenez-vous comment il avoit été prédit à Gordium : voyez comment toutes les villes courent, pour ainsi dire, au-devant de lui; comment les satrapes et les grands arrivent en foule. Il s'habille à la manière des Perses; c'est la robe consulaire de Clovis. Darius ne lui offiit-il pas la moitié de son royaume? Darius n'est-il pas assassiné comme un tyran? La mère et la femme de Darius ne pleurent-elles pas la mort d'Alexandre? Quintė-Curce, Arien, Plutarque, étoientils contemporains d'Alexandre? L'imprimerie (1) ne nous a-t-elle pas donné des lumières qui manquoient à ces auteurs? Voilà l'histoire de l'établissement de la monarchie française dans les Gaules.

<sup>(2)</sup> Voyez le discours préliminaire de M. l'abbé Dubos.

# CHAPITRE XXV.

De la noblesse française.

M. l'abbé Dubos soutient que, dans les premiers temps de notre monarchie, il n'y avoit qu'un seul ordre de citoyens parmi les Francs. Cette prétention injurieuse au sang de nos premières familles, ne le seroit pas moins aux trois grandes maisons qui ont successivement régné sur nous. L'origine de leur grandeur n'iroit donc point se perdre dans l'oubli, la nuit et le temps: l'histoire éclaireroit des siècles où elles auroient été des familles communes, et pour que Chilpéric, Pepin et Hugues Capet fussent gentilshommes, il faudroit aller chercher leur origine parmi les Romains ou les Saxons, c'est-à-dire parmi les nations subjuguées.

M. l'abbé Dubos fonde (1) son opinion sur la loi salique. Il est clair, dit-il, par cette loi, qu'il n'y avoit point deux ordres de citoyens chez les Francs. Elle donnoit deux cents sous de composition pour la mort de

<sup>(1)</sup> Voyez l'établissement de la monarchie frangaise, tome III, liv. VI, ch. IV, p. 304.

quelque Franc que ce fût (1); mais elle distinguoit chez les Romains le convive du roi, pour la mort duquel elle donnoit trois cents sous de composition, du Romain possesseur à qui elle en donnoit cent, et du Romain tributaire à qui elle n'en donnoit que quarante-cinq. Et comme la différence des compositions faisoit la distinction principale, il conclut que, chez les Francs, il n'y avoit qu'un ordre de citoyens, et qu'il y en avoit trois chez les Romains.

Il est surprenant que son erreur même ne lui ait pas fait découvrir son erreur. En effet, il eût été bien extraordinaire que les nobles Romains qui vivoient sous la domination des Francs, y eussent eu une composition plus grande, et y eussent été des personnages plus importans que les plus illustres des Francs, et leurs plus grands capitaines. Quelle apparence que le peuple vainqueur eût eu si peu de respect pour lui-même, et qu'il en eût eu tant pour le peuple vaincu? De plus, M. l'abbé Dubos cite les loix des autres nations bail ares, qui prouvent qu'il y avoit

<sup>(1)</sup> Il c'te le titre 44 de cette loi, et la loi des Ripusires, tit. 7 et 39.

parmi eux divers ordres de citoyens. Il seroit bien extraordinaire que cette règle générale eût précisément manqué chez les Francs. Cela auroit dû lui faire penser qu'il entendoit mal, ou qu'il appliquoit mal les textes de la loi salique; ce qui lui est effectivement arrivé.

On trouve, en ouvrant cette loi, que la composition pour la mort d'un antrustion (1), c'est - à - dire, d'un fidèle ou vassal du roi, étoit de six cents sous, et que celle pour la mort d'un romain, convive du roi, n'étoit que de trois cents (2). On y trouve (3) que la composition pour la mort d'un simple Franc étoit de deux cents sous (4), et que celle pour la mort d'un Romain (5) d'une condition ordinaire, n'étoit que de cent. On payoit encorre pour la mort d'un Romain tribu -

<sup>(1)</sup> Qui in truste dominica est, tit. 44, §. 4; et cela se rapporte à la formule 13 de Marculfe, de regis antrustione. Voyez aussi le tit. 66 de la loi salique, §. 3 et 4; et le titre 74; et la loi des Ripuaires, tit. 11; et le capitulaire de Charles-le-Chauve, apud Carisiacum, de l'an 877, ch. XX.

<sup>(2)</sup> Loi salique, tit. 44, §. 6.

<sup>(3)</sup> Ibid. §. 4.

<sup>(4)</sup> Ibid. §. 1.

<sup>(5)</sup> Ibid. §. 15.

taire (1), espèce de serf ou d'affranchi, une composition de quarante-cinq sous; mais je n'en parlerai point, non plus que de celle pour la mort du serf franc, ou de l'affranchi franc, il n'est point ici question de ce troisième ordre de personnes.

Que fait M. l'abbé Dubos? il passe sous silence le premier ordre de personnes chez les Francs, c'est à dire, l'article qui concerne les antrustions; et ensuite comparant le Franc ordinaire pour la mort duquel on payoit deux cents sous de composition, avec ceux qu'il appelle des trois ordres chez les Romains, et pour la mort desquels on payoit des compositions différentes, il trouve qu'il n'y avoit qu'un seul ordre de choyens chez les Francs, et qu'il y en avoit trois chez les Romains.

ordre de personnes chez les Francs, il eût été bon qu'il n'y en eût eu qu'un aussi chez les Bourguignons, parce que leur royaume forma une des principales pièces de notre monarchie. Mais il y a dans leurs codes trois sortes de compositions (2); une pour le noble

<sup>(1)</sup> Loi salique, §. 7...

<sup>(2)</sup> Si quis, quolibet casu, dentem optimati Burgundioni vel Romano nobili excusserit, solidos

LIVRE XXX, CHAP. XXV. 131

Bourguignon ou Romain, l'autre pour le Bourguignon ou Romain d'une condition médiocre, la troisième pour ceux qui étoient d'une condition inférieure dans les deux nations. M. l'abbé Dubos n'a point cité cette loi.

Il est singulier de voir comment il échappe aux passages qui le pressent de toutes parts (1). Lui parle-t-on des grands, des seigneurs, des nobles? Ce sont, dit-il, de simples distinctions, et non pas des distinctions d'ordre; ce sont, des choses de courtoisie, et non pas des prérogatives de la loi; ou bien, dit-il, les gens dont on parle étoient du conseil du roi; ils pouvoient même être des Romains; mais il n'y avoit toujours qu'un seul ordre de citoyens chez les Francs. D'un autre côté, s'il est parlé de quelque Franc d'un rang inférieur (2), ce sont des sers; et c'est de

viginti quinque cogatur exsolvere; de mediocribus personis ingenuis, tâm Burgundionibus quâm Romanis, si dens excussus fuerit, decem solidis componatur; de inferioribus personis, quinque solidos, art. 1, 2 et 3 du tit. 26 de la loi des Bourguignons.

<sup>(1)</sup> Etablissement de la monarchie française, tome III, liv. VI, ch. IV et V.

<sup>(2)</sup> Ibid. ch. V, p. 319 et 320.

cette manière qu'il interprète le décret de Childebert. Il est nécessaire que je m'arrête sur ce décret. M. l'abbé Dubos l'a rendu fameux, parce qu'il s'en est servi pour prouver deux choses; l'une (1) que toutes les compositions que l'on trouve dans les loix des Barbares, n'étoient que des intérêts civils ajoutés aux peines corporelles, ce qui renverse de fond en comble tous les anciens monumens; l'autre que tous les hommes libres étoient jugés directement et immédiatement par le roi (2); ce qui est contredit par une infinité de passages et d'autorités qui nous foat connoître l'ordre judiciaire de ces temps-là (3).

Il est dit dans ce décret, fait dans une assemblée de la nation (4), que si le juge

- (1) Etablissement de la monarchie française, liv. VI, ch. IV, p. 307 et 308.
- (2) Ibid. ch. IV, p. 309; et au ch. suiv. p. 319. et 320.
- (3) Voyez le livre XXVIII de cet ouvrage, ch. XXVIII; et le liv. XXXI, ch. VIII;
- (4) Itaque colonia convenit et ità bannivimus, ut unusquisque judex criminosum latronem ut audierit, ad casam suam ambulet, et ipsum ligare faciat: ità ut, si Francus fuerit, ad nostram praesentiam dirigatur; et, si debilior persona

LIVRE XXX, CHAP. XXV, 133 trouve un voleur fameux, il le fera lier pour être envoyé devant le roi, si c'est un Franc ( Francus ); mais si c'est une personne plus foible (debilior persona), il sera pendu sur le lieu. Selon M. l'abbé Dubos, Francus est un homme libre, debilior persona est un serf. J'ignorerai pour un moment ce que peut signifier ici le mot Francus; et je commencerai par examiner ce qu'on peut entendre par ces mots une personne plus foible. Je disque, dans quelque langue que ce soit, tout comparatif suppose nécessairement trois termes, le plus grand, le moindre, et le plus petit. S'il n'étoit ici question que des hommes libres et des serfs, on auroit dit un serf, et non pas un homme d'une moindre puissance. Ainsi debilior persona ne signifie point là un serf, mais une personne au-dessous de laquelle doit être le serf. Cela supposé, Francus ne signifiera pas un homme libre, mais un homme puissant; et Francus est pris ici dans cette acception, parce que, parmi les Francs, étoient toujours ceux qui avoient

fuerit, in loco pendatur. Capitulaire de l'édit. de Baluze, tome I, p. 19.

dans l'état une plus grande puissance, et qu'il étoit plus difficile au juge ou au comte de corriger. Cette explication s'accorde avec un grand nombre de capitulaires (1) qui donnent les cas dans lesquels les criminels pouvoient être renvoyés devant le roi, et ceux où ils ne le pouvoient pas.

On trouve dans la vie de Louis-le-Débonnaire, écrite par Tégan (2), que les évêques furent les principaux auteurs de l'humiliation de cet empereur, sur-tout ceux qui avoient été serfs et ceux qui étoient nés parmi les Barbares. Tégan apostrophe ainsi Hébon, que ce prince avoit tiré de la servitude, et avoit fait archevêque de Reims: « quelle » récompense l'empereur a-t-il reçue de tant » de bienfaits (3)! Il t'a fait libre, et non » pas noble; il ne pouvoit pas te faire noble » après t'avoir donné la liberté ».

Ce discours, qui prouve si formellement

<sup>(1)</sup> Voyez le livre XXVIII de cet ouvrage, ch. XXVIII; et le liv. XXXI, ch. VIII.

<sup>(2)</sup> Ch. XLIII et XLIV.

<sup>(3)</sup> O qualem remunerationem reddidisti ei! Fecit te liberum, non nobilem, quod impossibile est post libertatem. Ibid.

LIVRE XXX, CHAP. XXV. deux ordres de citoyens, n'embarrasse point M. l'abbé Dubos. Il répond ainsi (1): « ce » passage ne veut point dire que Louis-le-» Débonnaire n'eût pas pu faire entrer » Hébon dans l'ordre des nobles. Hébon, » comme archevêque de Reims, eût été du » premier ordre, supérieur à celui de la » noblesse ». Je laisse au lecteur à décider si ce passage ne le veut point dire; je lui laisse à juger s'il est jei question d'une préséance du clergé sur la noblesse. « Ce pas-» sage prouve seulement, continue ( » M. l'abbé Dubos, que les citoyens nés » libres étoient qualifiés de noble-hommes; » dans l'usage du monde, noble-homme et » homme né libre, ont signifié long-temps » la même chose ». Quoi! sur ce que, dans nos temps modernes, quelques hourgeois ont pris la qualité de noble-hommes, un passage de la vie de Louis - le - Débonnaire s'appliquera à ces sortes de gens! « Peut-être aussi, ajoute-t-il encore (3), » qu'Hébon n'avoit point été esclave dans

<sup>(1)</sup> Etablissement de la monarchie française tome III, liv. VI, ch. IV, p. 316.

<sup>(2)</sup> Ibid.

<sup>(3)</sup> Ibid.

» la nation des Francs, mais dans la nation: » saxone, ou dans une autre nation germa-» nique, où les citoyens étoient divisés en » plusieurs ordres ». Donc, à cause du peut-être de M. l'abbé Dubos, il n'y aura point eu de noblesse dans la nation des Francs. Mais il n'a jamais plus mal appliqué de peut-être. On vient de voir que Tégan (1) distingue les évêques qui avoient été opposés à Louis-le-Débonnaire, dont les uns avoient été serfs, et les autres d'ene nation barbare. Hébon étoit des premiers, et non pas des seconds. D'ailleurs, je ne sais comment on peut dire qu'un serf, tel qu'Hébon, auroit été Saxon ou Germain; un serf n'a point de famille, ni par conséquent de nation. Louis-le-Débonnaire affranchit Hébon; et comme les serfs affranchis prenoient la loi de leur maître, Hébon devint Franc, et non pas Saxon ou Germain.

Je viens d'attaquer, il faut que je me défende. On me dira que le corps des antrus-

<sup>(1)</sup> Omnes episcopi molesti fuerunt Ludovico, et maxime iis quos è servili conditione honoratos habebat, cum his qui ex barbaris nationibus ad hoc fastigium perducti sunt. De gestis Ludovici Pii, th. XLIII et XLIV.

LIVRE XXX, CHAP. XXV. tions formoit bien dans l'état un ordre distingué dè celui des hommes libres; mais que, comme les fiefs furent d'abord amovibles, et. ensuite à vie, cela ne pouvoit pas former une noblesse d'origine, puisque les prérogatives n'étoient point attachées à un fief héréditaire. C'est cette objection qui a, sans doute, fait penser à M. de Valois qu'il n'y avoit qu'un seul'ordre de citoyens chez les Francs; sentiment que M. l'abbé Dubos a pris de lui, et qu'il a seulement gâté à force de mauvaises preuves. Quoi qu'il en soit, ce n'est point M. l'abbé Dubos qui auroit pu faire cette objection. Car, ayant donné trois ordres de noblesse romaine, et la qualité de convive du roi pour le premier, il n'auroit pas pu dire que ce titre marquât plus une noblesse d'origine que celui d'antrustion. Mais il faut une réponse directe. Les antrustions ou fidèles n'étoient pas tels, parce qu'ils avoient un fief; mais on leur donnoit un fief, parce qu'ils étoient antrustions ou fidèles. On se ressouvient de ce que j'ai dit dans les premiers chapitres de ce livre; ils n'avoient pas pour lors, comme ils eurent dans la suite, le même fief; mais s'ils n'avoient

pas celui-là, ils en avoient un autre, et

parce que les fiefs se donnoient à la naissance, et parce qu'ils se donnoient souvent dans les assemblées de la nation, et enfin, parce que, comme il étoit de l'intérêt des nobles d'en avoir, il étoit aussi de l'intérêt du roi de leur en donner. Ces familles étoient distinguées par leur dignité de fidèles, et par la prérogative de pouvoir se recommander pour un fief. Je ferai voir, dans le livre suivant (1), comment, par les circonstances des temps, il y eut des hommes libres qui furent admis à jouir de cette grande prérogative, et par conséquent à entrer dans l'ordre de la noblesse. Cela n'étoit point ainsi du temps de Gontran et de Childebert, son neveu; et cela étoit ainsi du temps du Charlemagne. Mais quoique dès le temps de ce prince, les hommes libres ne fussent pas incapables de posséder des fiefs, il paroît, par le passage de Tégan, rapporté ci-dessus, que les serfs affranchis en étoient absolument exclus. M. l'abbé Dubos (2), qui va en Turquie pour nous donner une idée de ce qu'étoit l'ancienne noblesse fran-

<sup>(1)</sup> Ch. XXIII.

<sup>(2)</sup> Histoire de l'établissement de la monarchie française, tome III, liv. VI, ch. IV, p. 302.

caise, nous dira-t-il qu'on soit jamais plaint en Turquie de ce qu'on y élevoit aux honneurs et aux dignités des gens de basse naissance, comme on s'en plaignoit sous les règnes de Louis-le-Débonnaire et de Charles-le-Chauve? On ne s'en plaignoit pas du temps de Charlemagne, parce que ce prince distingua toujours les anciennes familles d'avec les nouvelles; ce que Louis-le-Débonnaire et Charles-le-Chauve ne firent pas.

Le public ne doit pas oublier qu'il est redevable à M. l'abbé Dubos de plusieurs compositions excellentes. C'est sur ces beaux ouvrages qu'il doit le juger, et non pas sur celui-ci. M. l'abbé Dubos y est tombé dans de grandes fautes, parce qu'il a plus et devant les yeux M. le comte de Boulainvilliers, que son sujet. Je ne tirerar de toutes mes critiques que cette réflexion: si ce grand hommé a erré, que ne dois-je pas craindre?

# LIVRE XXXI.

Théorie des loix féodales chez les Françs, dans le rapport qu'elles ont avec les révolutions de leur monarchie.

# CHAPITRE PREMIER.

Changemens dans les offices et les fiefs. :

D'ABORD les comtes n'étoient envoyés dans leurs districts que pour un an; bientôt ils achetèrent la continuation de leurs offices. On en trouve un exemple dès le règne des petits - enfans de Clovis. Un certain Peonius (1) étoit comte dans la ville d'Auxerre; il envoya son fils Mummollus porter de l'argent à Gontran pour être continué dans son emploi; le fils donna de l'argent, pour lui-même, et obtint la place du père.

<sup>(1)</sup> Grégoire de Tours, liv. IV, ch. XLII.

Les rois avoient déjà commencé à corrompre leurs propres graces.

Quoique, par la loi du royaume, les fiefs fussent amovibles, ils ne se donnoient pourtant, ni ne s'ôtoient d'une manière capricieuse et arbitraire, et c'étoit ordinairement une des principales choses qui se traitoient dans les assemblées de la nation. On peut bien penser que la corruption se glissa dans ce point, comme elle s'étoit glissée dans l'autre; et que l'on continua la possession des fiefs pour de l'argent, comme on continuoit la possession des comtés.

Je ferai voir dans la suite de ce livre (1), qu'indépendamment des dons que les princes firent pour un temps, il y en eut d'autres qu'ils firent pour toujours. Il arriva que la cour voulut révoquer les dons qui avoient étéfaits; cela mit un mécontentement général dans la nation, et l'on en vit bientôt naître cette révolution fameuse dans l'histoire de France, dont la première époque fut le spectacle étonnant du supplice de Brune-hault.

Il paroît d'abord extraordinaire que cette

<sup>(1)</sup> Ch. VII.

reine, fille, sœur, mère de tant de rois, fameuse encore aujourd'hui par des ouvrages dignes d'un édile ou d'un proconsul romain, née avec un génie admirable pour les affaires, douée de qualités qui avoient été si longtemps respectées, se soit vue (1) tout-à-coup exposée à des supplices si longs, si honteux, si cruels, par un roi (2) dont l'autorité étoit assez mal affirmie dans sa nation, si elle n'étoit tombée, par quelque cause particylière, dans la disgrace de cette nation. .Clotaire lui (3) reprocha la mort de dix rois; mais il y en avoit deux qu'il fit lui-même monrir; la mort de quelques autres fut le crime du sort ou de la méchanceté d'une autre reine; et une nation qui avoit laissé mourir Frédégonde dans son lit, qui s'étoit même opposée (4) à la punition de ses épouyantables crimes, devoit être bien froide sur ceux de Brunehault.

Elle fut mise sur un chameau, et on la

(1) Chronique de Frédégaire, ch. XLII.

<sup>(2)</sup> Clotaire II, fils de Chilpéric, et père de Dagobert.

<sup>(3)</sup> Chronique de Frédégaire, ch. XLII.

<sup>(4)</sup> Voyez Grégoire de Tours, livre VIII, ch. XXXI.

promena dans toute l'armée, marque certaine qu'elle étoit tembée dans la disgrace de cette armée. Frédégaire dit que Protaire, favori de Brunehault, prenoit le bien des seigneurs, et en gorgeoit le fisc; qu'il humilioit la noblesse, et que personne ne pouvoit être sûr de garder le poste qu'il avoit (1). L'armée conjura contre lui; on le poignarda dans sa tente; et Brunehault, soit par les vengeances (2) qu'elle tira de cette mort, soit par la poursuite du même plan, devint tous les jours plus odieuse à la nation (3).

Clotaire, ambitieux de régner seul, et plein de la plus affreuse vengeance, sûr de périr, si les enfans de Brunehault avoient le dessus, entra dans une conjuration contre lui-même; et, soit qu'il fût mal-habile, ou

<sup>(1)</sup> Saeva illi fuit contra personas iniquitas, fisco nimium tribuens, de rebus personarum ingeniose fiscum vellens implere..... ut nullus repetiretur qui gradum quem arripuerat potuisset adsumere. Chron. de Frédégaire, ch. XXVIII, sur l'an 605.

<sup>(2)</sup> Ibid. ch. XXVIII, sur l'an 607.

<sup>(3)</sup> Ibid. ch. XLI, sur l'an 613. Burgundiae farones, tâm episcopi quam caeteri leudes, timentes Brunichildem, et odium in cam habentes, consilium inientes, etc..

qu'il fût forcé par les circonstances, il se rendit accusateur de *Brunehault*, et fit faire de cette reine un exemple terrible.

Wanachaire avoit été l'ame de la conration contre Brunehault; il fut fait maire de Bourgogne; il exigea de Clotaire qu'il ne seroit jamais déplacé pendant sa vie (1). Par-là, le maire ne put plus être dans le cas où avoient été les seigneurs français; et cette autorité commença à se rendre indépendante de l'autorité royale.

C'étoit la funeste régence de Brunehault qui avoit sur-tout effarouché la nation. Tandis que les loix subsistèrent dans leur force, personne ne put se plaindre de ce qu'on lui ôtoit un fief, puisque la loi ne le lui donnoit pas pour toujours; mais quand l'avarice, les mauvaises pratiques, la corruption firent donner des fiefs, on se plaignit de ce qu'on étoit privé, par de mauvaises voies, des choses que souvent on avoit acquises de même. Peut-être que si le bien public avoit été le motif de la révocation des dons, on n'auroit

<sup>(1)</sup> Chronique de Frédégaire, ch. XLII, sur l'an 613. Sacramento à Clotario accepto ne unquam vitae suae temporibus degradaretur.

riendit; maison montroit l'ordre, sans cacher la corruption; on réclamoit le droit du fisc, pour prodiguer les biens du fisc à sa fantaisie; les dons ne fitrent plus la récompense ou l'espérance des services. Branchault, par un esprit corrompu, voulut corriger les abusde la corruption ancienne. Ses caprices n'étoient point ceux d'un esprit foible; les leudes et les grands officiers se crurent perdus; ils la perdirent.

Il s'en faut bien que nous ayons tous les actes qui furent passés dans ces temps-là; et les faiseurs de chroniques, qui savoient à-peu-près, de l'histoire de leur temps, ce que les villageois savent aujourd'hui de celle du nôtre, sont très-stériles. Cependant nous avons une constitution de Clotaire, donnée dans le concile de Paris (1) pour la réformation des abus, qui fait voir que ce prince fit cesser les plaintes qui avoient donné lieu à la révolution (2). D'un côté, il y confirme tous les dons qui avoient été faits ou confirmés

<sup>(1)</sup> Quelque temps après le supplice de Brunehault, l'an 615. Voyez l'édition des capitulaires de Baluze, page 21.

<sup>(2)</sup> Quae contrà rationis ordinem acta vel ordinata sunt, ne in anteà, quod advertat divinitas, contingant, disposuerimus, Christo praesule, per Tome III.

par les rois, ses prédécesseurs (1); et il ordonne, de l'autre, que tout ce qui a été ôté à ses leudes ou fidèles, leur soit rendu (2).

Ce ne fut pas la seule concession que le roi fit dans ce concile; il voulut que ce qui avoit été fait contre le privilège des ecclésiastiques, fût corrigé (3); il modéra l'influence de la cour dans les élections aux évêchés (4). Le roi réforma de même les affaires fiscales; il voulut que tous les nouveaux cens fussent ôtés (5), qu'on ne levât aucun droit de passage établi depuis la mort de Gontran, Sigebert et Chilpéric (6); c'est-à-dire, qu'il

hujus edicti tenorem generaliser emendure. In procemio. Voyez l'édition des capitulaires de Baluze, art. 16.

- (1) Tbid. art. 16.
- (2) Ibid. art. 17.
- (3) Et quod per tempora ex hoc praetermissum est, vel dehinc perpetualiter observetur.
- (4) Ita ut episcopo decedente, in loco ipsius qui à metropolitano ordinari debet cum provincialibus, à clero et populo eligatur; et si persona condigna fuerit, per ordinationem principis ordinetur; vel certè si de palatio eligitur, per meritum personae et doctrinae ordinetur. Ibid. ark. 1.
- (5) Ut ubicumque census novus impie additus est.... emendetur, art. 8.
  - (6) Ibid. art. 9.

supprimoit tout ce qui avoit été fait pendant les régences de *Frédégonde* et de *Brune-hault*: il défendit que ses troupeaux fussent menés dans les forêts des particuliers (1); et nous allons voir tout-à-l'heure que la réforme fut encore plus générale, et s'étendit aux affaires civiles.

# CHAPITRE II.

Comment le gouvernement civil fut réformé.

On avoit vu jusqu'ici la nation donner des marques d'impatience et de légéreté sur le choix, ou sur la conduite de ses maîtres; on l'avoit vu régler les différends de ses maîtres entr'eux, et leur imposer la nécessité de la paix. Mais, ce qu'on n'avoit pas encore vu, la nation le fit pour lors : elle jetta les yeux sur sa situation actuelle; elle examina ses loix de sang-froid; elle pourvut à leur insuffisance; elle airêta la violence; elle régla le pouvoir.

Les régences mâles, hardies et insolentes de Frédegonde et de Brunehault, avoient

<sup>(1)</sup> Ut ubicumque census novus impiè additus est....'

moins étonné cette nation, qu'elles ne l'avoient avertie. Frédegonde avoit défendu ses méchancetés par ses méchancetés mêmes; elle avoit justifié le poison et les assassinats par le poison et les assassinats; elle s'étoit conduite de manière que ses attentats étoient encore plus particuliers que publics: Frédegonde fit plus de maux. Brunehault en fit craindre davantage. Dans cette crise, la nation ne se contenta pas de mettre ordre au gouvernement féodal, elle voulut aussi assurer son gouvernement civil; car celui-ci étoit encore plus corrompu que l'autre; et cette corruption étoit d'autant plus dangereuse, qu'elle étoit plus ancienne, et tenoit plus, en quelque sorte, à l'abus des mœurs qu'à l'abus des loix.

L'histoire de Grégoire de Tours, et les autres monumens nous font voir, d'un côté, une nation féroce et barbare; et de l'autre, des rois qui ne l'étoient pas moins. Ces princes étoient meurtriers, injustes et cruels, parce que toute la nation l'étoit. Si le christianisme parut quelquefois les adoucir, ce ne fut que par les terreurs que le christianisme donne aux coupables; les églises se défendirent contre eux par les miracles et les prodiges

de leurs saints. Les rois n'étoient point sacrilèges, parce qu'ils redoutoient les peines des sacrilèges; mais d'ailleurs ils commirent, ou par colère, ou de sang-froid, toutes sortes de crimes et d'injustices, parce que ces crimes et ces injustices ne leur montroient. pas la main de la divinité si présente. Les Francs, comme j'ai dit, souffroient des rois meurtriers, parce qu'ils étoient meurtriers eux-mêmes; ils n'étoient point frappés des injustices et des rapines de leurs rois, parce qu'ils étoient ravisseurs et injustes comme eux. Il y avoit bien des loix établies; mais les rois les rendoient inutiles par de certaines lettres appellées préceptions (1), qui renversoient ces mêmes loix; c'étoit à-peu-près comme les rescripts des empereurs romains, soit que les rois eussent pris d'eux cet usage, soit qu'ils l'eussent tiré du fond même de leur naturel. On voit dans Grégoire de Tours, qu'ils faisoient des meurtres de sang-froid, et faisoient mourir des accusés qui n'avoient pas seulement été entendus; ils donnoient des préceptions pour faire des mariages

<sup>(1)</sup> C'étoient des ordres que le roi envoyoit aux juges, pour faire souffrir de certaines choses contre la loi.

illicites (1); ils en donnoient pour transporter les successions; ils en donnoient pour ôter le droit des parens; ils en donnoient pour épouser des religieuses. Ils ne faisoient point, à la vérité, des loix de leur seul mouvement, mais ils suspendoient la pratique de celles qui étoient faites.

L'édit de Clotaire redressa tous les griefs. Personne ne put plus être condamné, sans être entendu (2); les parens durent toujours succéder selon l'ordre établi par la loi (3); toutes préceptions pour épouser des filles, des veuves ou des religieuses, furent nulles, et on punit sévèrement ceux qui les obtinrent, et en firent usage (4). Nous saurions peutêtre plus exactement ce qu'il statuoit sur ces préceptions, si l'article 13 de ce décret, et les deux suivans, n'avoient péri par le

<sup>(1)</sup> Voyez Grégoire de Tours, liv. IV, p. 227. L'histoire et les chartres sont pleines de ceci; et l'étendue de ces abus paroit sur-tout dans l'édit de Clotaire II, de l'an 615, donné pour les réformer. Voyez les capitulaires, édit. de Baluze, tome I, p. 22.

<sup>(2)</sup> Ibid. art. 22.

<sup>(3)</sup> Ibid. art. 6. 13

<sup>(4)</sup> Ibid. art. 18.

temps; nous n'avons que les premiers mots de cet article 13, qui ordonne que les préceptions seront observées; ce qui ne peut pas s'entendre de celles qu'il venoit d'abolir par la même loi. Nous avons une autre constitution du même prince (1), qui se rapporte à son édit, et corrige de même, de point en point, tous les abus de préceptions.

Il est vrai que M. Baluze, trouvant cette constitution sans date, et sans le nom du lieu où elle a été donnée, l'a attribuée à Clotaire I. Elle est de Clotaire II. J'en donnerai trois raisons.

1°. Il y est dit que le roi conservera les immunités accordées aux églises par son père et son aieul (2). Quelles immunités auroit pu accorder aux églises, *Chilpéric*, aïeul de *Clotaire I*, lui qui n'étoit pas chrétien, et qui vivoit avant que la monarchie eût été fondée?

<sup>(1)</sup> Dans l'édit, des capitulaires de Baluze, tome I, P. 7.

<sup>(2)</sup> J'ai parlé au livre précédent de ces immunités, qui étoient des concessions de droits de justice, et qui contenoient des défenses aux juges royaux de faire aucune fonction dans le territoire, et étoient équivalentes à l'érection ou opncession d'un fief.

Mais si l'on attribue ce décret à Clotaire II, on lui trouvera pour aïeul Clotaire I lui-même, qui fit des dons immenses aux églises pour expier la mort de son fils Cramne, qu'il avoit fait brûler avec sa femme et ses enfans.

2°. Les abus que cette constitution corrige subsistèrent après la mort de Clotaire I, et furent même portés à leur comble pendant la foiblesse du règne de Contran, la cruauté. de celui de Chilperic, et les détestables régences de Frédégonde et de Brunehault. Or, comment la nation auroit-elle pu souffrir des griefs si solemnellement proscrits, sans s'être jamais récriée sur le retour continuel de ces griefs? Comment n'auroit-elle pas fait pour lors ce qu'elle fit lorsque Chilpéric II, ayant repris les anciennes violences (1), elle le pressa d'ordonner que, dans les jugemens on suivît la loi et les coutumes, comme on faisoit anciennement (2)?

Enfin, cette constitution, faite pour redresser les griefs, ne peut point concerner Glotaire I; puisqu'il n'y avoit point sous son règne de plaintes dans le royaume à cet égard, et que son autorité y étoit très-affermie, sur-

<sup>(1)</sup> Il commença à régner vers l'an 670.

<sup>(2)</sup> Voyez la vie de S. Léger.

tout dans le temps où l'on place cette constitution; au-lieu qu'elle convient très-bien aux évènemens qui arrivèrent sous le règne de Clotaire II, qui causèrent une révolution dans l'état politique du royaume. Il faut éclairer l'histoire par les loix, et les loix par l'histoire.

# CHAPITRE III.

Autorité des maires du palais.

J'AI dit que Clotaire II s'étoit engagé à ne point ôter à Warnachaire la place de maire pendant sa vie. La révolution eut un autre effet. Avant ce temps, le maire étoit le maire du roi, il devint le maire du royaume; le roi le choisissoit, la nation le choisit. Protaire, avant la révolution, avoit été fait maire par Théodoric (1), et Landéric par Fredégonde (2); mais depuis, la nation fut en possession d'élire (3).

<sup>(1)</sup> Instigante Brunichilde, Theodorico jubente, etc. Frédégaire, ch. XXVII, sur l'an 605.

<sup>(2)</sup> Gesta regum Francorum, ch. XXXVI.

<sup>(3)</sup> Voyez Frédéguire, chronique, ch. LIV, sur l'an 626; et son continuateur anonyme, ch. CI,

Ainsi il ne faut pas confondre, comme ont fait quelques auteurs, ces maires du palais avec ceux qui avoient cette dignité avant la mort de Brunehault, les maires du roi avec les maires du royaume. On voit, par la loi des Bourguignons, que chez eux la charge de maire n'étoit point une des premières de l'état (1); elle ne fut pas non plus une des plus éminentes chez les premiers rois francs. (2).

Clotaire rassura ceux qui possédoient des charges et des fiefs; et, après la mort de Warnachaire, ce prince ayant demandé aux seigneurs assemblés à Troies qui ils vouloient mettre en sa place, ils s'écrièrent tous qu'ils n'éliroient point (3); et lui demandant sa faveur, ils se mirent entre ses mains.

Dagobert réunit, comme son père, toute la monarchie : la nation se reposa sur lui,

sur l'an 695; et ch. CV, sur l'an 715. Aimoin, liv. IV, chap. XV. Eginhard, vie de Charlemagne, ch. XLVIII. Gesta regum Francorum, ch. XLV.

- (1) Voyez la loi des Bourguignons, in praesat; et le second supplément de cette loi, tit. 13.
  - (2) Voyez Grégoire de Tours, liv. IX, ch. XXXVI,
  - (3) Eo anno, Clotarius cum proceribus et lendi-

et ne lui donna point de maire. Ce prince se sentit en liberté, et rassuré d'ailleurs par ses victoires, il reprit le plan de Brunehault. Mais cela lui réussit si mal, que les leudes d'Austrasie se laissèrent battre par les Sclavons (1), s'en retournèrent chez eux, et les marches de l'Austrasie furent en proie aux Barbares.

Il prit le parti d'offrir aux Austrasiens de céder Austrasie à son fils Sigebert, avec un trésor, et de mettre le gouvernement du royaume et du palais entre les mains de Cunibert, évêque de Cologne, et du duc Adalgise. Frédegaire n'entre point dans le dé-

bus Burgundiae Trecassinis conjungitur, cum eorum esset sollicitus, si vellent jam, Warnachario discesso, alium in ejus honoris gradum sublimare: sed omnes unanimiter denegantes se nequaquam velle Majorem domus eligere, regis gratiam obnixè petentes, cum rege transegère. Chr. de Frédégaire, ch. LIV, sur l'an 626.

(1) Istam victoriam quam Vinidi contrà Francos meruerunt, non tantum Sclavinorum fortitudo obtinuit, quantum dementatio Austrasiorum, dum se cernebant cum Dagoberto odium incurrisse, et assiduè expoliarentur. Chronique de Frédégaire, ch. LXVIII, sur l'an 630.

tail des conventions qui furent faites pour lors; mais le roi les confirma toutes par ses chartres, et d'abord l'Austrasie sut mise hors de danger (1).

Dagobert se sentant mourir, recommanda à Æga, sa femme Nentechilde, et son fils Clovis. Les leudes de Neustrie et de Bourgogne choisirent ce jeune prince pour leur roi (2). Æga et Nentechilde gouvernèrent le palais (3); ils rendirent tous les biens que Dagobert avoit pris (4); et les plaintes cessèrent en Neustrie et en Bourgogne, comme elles avoient cessé en Austrasie.

Après la mort d'Æga, la reine Nentechilde engagea les seigneurs de Bourgogne à élire Floachatus pour leur maire (5). Celui-ci envoya aux évêques et aux principaux

<sup>(1)</sup> Deinceps Austrasii corum studio limitem et regnum Francorum contrà Vinidos utiliter defensasse noscuntur. Chr. de Frédégaire, ch. LXXV, sur l'an 632.

<sup>(2)</sup> Ibid. ch. LXXIX, sur l'an 638.

<sup>(3)</sup> Ibid.

<sup>(4)</sup> Ibid. ch. LXXX, sur l'an 639.

<sup>(5)</sup> Chronique de Frédégaire, ch. LXXXIX, sur l'an 641.

#### LIVRE XXXI, CHAP. III.

seigneurs du royaume de Bourgogne des lettres, par lesquelles il leur promettoit de leur conserver pour toujours, c'est-à-dire pendant leur vie, leurs honneurs et leurs dignités(1). Il confirma sa parole par un serment. C'est ici que l'auteur du livre des maires de la maison royale met le commencement de l'administration du royaume par des maires du palais (2).

Frédégaire, qui étoit Bourguignon, est entré dans de plus grands détails sur ce qui regarde les maires de Bourgogne, dans les temps de la révolution dont nous parlons, que sur les maires d'Austrasie et de Neustrie; mais les conventions qui furent faites en Bourgogne, furent, par les mêmes raisons, faites en Neustrie et en Austrasie.

<sup>(1)</sup> Chronique de Frédégaire, chap. LXXXIX, sur l'an 641. Floachatus cunctis ducibus à regno Burgundiae, seu et pontificibus, per epistolam etiam et sacramentis firmavit unicuique gradum honoris et dignitatem, seu et amicitiam, perpetud conservare.

<sup>(2)</sup> Deinceps à temporibus Clodovei qui fuit filius Dagoberti inclyti regis, pater verò Theodorici, regnum Francorum decidens per majores domús cæpit ordinari. De major. domús regiæ.

La nation crut qu'il étoit plus sûr de mettre la puissance entre les mains d'un maire qu'elle élisoit, et à qui elle pouvoit imposer des conditions, qu'entre celles d'un roi dont le pouvoir étoit héréditaire.

# CHAPITRE IV.

Quel étoit, à l'égard des maires, le génie de la nation.

Un gouvernement dans lequel une nation qui avoit un roi élisoit celui qui devoit exercer la puissance royale, paroît bien extraordinaire; mais, indépendamment des circonstances où l'on se trouvoit, je crois que les Francs tiroient, à cet égard, leurs idées de bien loin.

Ils étoient descendus des Germains, dont Tacite dit que, dans le choix de leur roi, ils se déterminoient par sa noblesse (1); et dans le choix de leur chef, par sa vertu. Voilà les rois de la première race et les maires du palais; les premiers étoient héréditaires, les seconds étoient électifs.

On ne peut douter que ces princes, qui

<sup>(1)</sup> Reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt. De morib. Germ.

# dans l'assemblée de la nation, se levoient, et se proposoient pour chess de quelqu'entreprise à tous ceux qui voudroient les suivre, ne réunissent pour la plupart, dans leur personne, et l'autorité du roi et la puissance du maire. Leur noblesse leur avoit donné la royauté; et leur vertu les faisant suivre par plusieurs volontaires, qui les prenoient pour

C'est par la dignité royale que nos premiers rois furent à la tête des tribunaux et des assemblées, et donnèrent des loix du consentement de ces assemblées: c'est par la dignité de duc ou de chef, qu'ils firent leurs expéditions, et commandèrent les armées.

chefs, leur donnoit la puissance du maire.

Pour connoître le génie des premiers Francs à cet égard, il n'y a qu'à jetter les yeux sur la conduite que tint Arbogaste (1), Franc de nation, à qui Valentinien avoit donné le commandement de l'armée. Il enferma l'empereur dans le palais; il ne permit à qui que ce fut de lui parler d'aucune affaire civile ou militaire. Arbogaste sit pour lors ce que les Pepins sirent depuis.

<sup>(1)</sup> Voyez Sulpicius Alexander dans Grégoire de Tours, liv. II.

## CHAPITRE V.

Comment les maires obtinrent le commandement des armées.

Pendant que les rois commandèrent les armées, la nation ne pensa point à se choisir un chef. Clovis et ses quatre fils furent à la tête des Français, et les menèrent de victoire en victoire. Thibauld, fils de Théodebert, prince jeune, foible et malade, fut le premier des rois qui resta dans son palais (1). Il refusa de faire une expédition en Italie contre Narsès, et il eut le chagrin de voir les Francs se choisir deux chefs qui les y menèrent (2). Dés quatre enfans de Clotaire I, Gontran fut celui qui négligea le plus de commander les armées (3); d'autres rois suivirent cet exemple; et,

<sup>(1)</sup> L'an 552.

<sup>(2)</sup> Leutheris verd et Butilinus, tametsi id regi ipsorum minime placebat, belli cam eis societatem inierunt. Agathias, liv. I; Grégoire de Tours, liv. IV, ch. IX.

<sup>(3)</sup> Gontran ne fit pas même l'expédition contre Gondovalde, qui se disois fils de Clotaire, et demandoit sa part du royaume.

pour remettre sans péril le commandement en d'autres mains, ils le donnèrent à plusieurs chefs ou ducs (1).

On en vit naître des inconvéniens sans nombre: il n'y eut plus de discipline; on ne sut plus obéir; les armées ne furent plus funestes qu'à leur propre pays; elles étoient chargées de dépouilles avant d'arriver chez les ennemis. On trouve dans Grégoire de Tours une vive peinture de tous ces maux (2). « Comment pourrons-nous obtenir la vic- » toire, disoit Gontran (3), nous qui ne » conservons pas ce que nos pères ont ac- » quis? Notre nation n'est plus la même ».... Chose singulière! elle étoit dans la décadence, dès le temps dès petits-fils de Clovis.

Il étoit donc naturel qu'on en vînt à faire

<sup>(1)</sup> Quelquesois au nombre de vingt. Voyez Grégoire de Tours, liv. V, ch. XXVII; liv. VIII ch. XVIII et XXX; liv. X, ch. III. Dagobert, qui n'avoit point de maire en Bourgogné, ent la même politique, et envoya contre les Gascons dix ducs, et plusseurs comtes qui n'avoient point de ducs sur eux. Chroniquè de Frédégaire, ch. LXXVIII, sur l'an 636.

<sup>(2)</sup> Grégoire de Tours, liv. VIII, ch. XXX; et liv. X, ch. III. Ibid. liv. VIII, ch. XXX.

<sup>(3)</sup> *Ibid*.

un duc unique; un duc qui eût de l'autorité sur cette multitude infinie de seigneurs et de leudes qui ne connoissoient plus leurs engagemens; un duc qui rétablit la discipline militaire, et qui menât contre l'ennemi une nation qui ne savoit plus faire la guerre qu'à elle-même. On donna la puissance aux

maires du palais.

La première fonction des maires du palais fut le gouvernement économique des maisons royales. Ils eurent, concurremment avec d'autres officiers, le gouvernement politique des fiefs; et, à la fin, ils en disposèrent seuls (1). Ils eurent aussi l'administration des affaires de la guerre, et le commandement des armées; et ces deux fonctions se trouvèrent nécessairement hées avec les deux autres. Dans ces temps-là, il étoit plus difficile d'assembler les armées que de les commander; et quel autre que celui qui disposoit des graces, pouvoit avoir cette autorité? Dans cette nation indépendante et guerrière, il falloit plutôt inviter que contraindre;

<sup>(1)</sup> Voyez le second supplément à la loi des Bourguignons, tit. 133, et *Grégoire de Tours*, liv. IX, ch. XXXVI.

il falloit donner ou faire espérer les fiefs qui vaquoient par la mort du possesseur récompenser sans cesse, faire craindre les préférences: celui qui avoit la sur-intendance du palais devoit donc être le général de l'armée.

# CHAPITRE VI.

Seconde époque de l'abaissement des rois de la première race.

Depuis le supplice de Brunehault, les maires avoient été administrateurs du royaume sous les rois; et, quoiqu'ils eussent la conduite de la guerre, les rois étoient pourtant à la tête des armées, et le maire et la nation combattoient sous eux. Mais la victoire du duc Pepin sur Théodorie et son maire (1) acheva de dégrader les rois (2); celle que remporta (3) Charles-Martel sur Chilpérie et son maire Rainfroi, confirma

<sup>(1)</sup> Voyez les annales de Metz, sur l'an 687 et 688.

<sup>(2)</sup> Illis quidem nomina regnum imponens, ipse totius regni habens privilegium, etc. Ibid. sur l'an 695.

<sup>(3)</sup> Ibid. sur l'an 719.

cette dégradation. L'Austrasie triompha deux fois de la Neustrie et de la Bourgogne; et la mairerie d'Austrasie étant comme attachée à la famille des Pepin, cette mairerie s'éleva sur toutes les autres maireries, et cette maison sur les autres maisons. Les vainqueurs craignirent que quelqu'homme accrédité ne se saisît de la personne des rois pour exciter des troubles. Ils les tinrent dans une maison royale, comme dans une espèce de prison (1). Une fois chaque année, ils étoient montrés au peuple. Là, ils faisoient des ordonnances, mais c'étoient celles du maire (2); ils répondoient aux ambassadeurs, mais c'étoient les réponses du maire. C'est dans ce temps que les historiens nous parlent du gouvernement des maires sur les rois qui leur étoient assujettis (3).

(1) Sedemque illi regalem sub sud ditione concessit. Annales de Metz, sur l'an 719.

(2) Ex chronico Gentulensi, lib. II. Ut responsa quae erat edoctus, vel potius jussus, ex sua velut potestate redderet.

. (3) Annales de Metz, sur l'an 691. Anno principatûs Pippini super Theodoricum...... Annales de Fulde ou de Laurishan. Pippinus, dux Francorum, obtinuit regnum Francorum per annos 27, cum regibus sibi subjectis.

# LIVRE XXXI, CHAP. VII. 165

Le délire de la nation pour la famille de Pepin alla si loin, qu'elle élut pour maire un de ses petits-fils, qui étoit encore dans l'enfance (1); elle l'établit sur un certain Dagobert, et mit un fantôme sur un fantôme.

# CHAPITRE VII.

Des grands offices et des fies, sous les maires du palais.

Les maires du palais n'eurent garde de rétablir l'amovilité des charges et des offices; ils ne régnoient que par la protection qu'ils accordoient à cet égard à la noblesse: ainsi les grands offices continuèrent à être donnés pour la vie, et cet usage se confirma de plus en plus.

Mais j'ai des réflexions particulières à faire sur les fiefs. Je, ne puis douter que dès ce temps-là, la plupart n'eussent été rendus. héréditaires.

(1) Posthac Thendonldus, filius ejus (Grimoaldi).

parvulus, in loco ipsius, cum praedicto rege Dagoberto, major domús palatii effectus est. Le continuateur anonyme de Frédégaire, sur l'an 714, ch. CIV.

Dans le traité d'Andeli (1), Gontran et son neveu Cildebert s'obligent de maintenir les libéralités faites aux leudes et aux églises par les rois leurs prédécesseurs; et il est permis aux reines, aux filles, aux veuves des rois, de disposer par testament, et pour toujours, des choses qu'elles tiennent du fisc (2).

Marculfe écrivoitses formules du temps des maires (3). On en voit plusieurs où les rois donnent et à la personne et aux héritiers (4): et, comme les formules sont les images des actions ordinaires de la vie, elles prouvent que, sur la fin de la première race, une

- (1) Rapporté par Grégoire de Tours, liv. IX. Voyez aussi l'édit de Clotaire II, de l'au 615, art. 16.
- (2) Ut si quid de agris fiscalibus vel speciebus atque praesidio, prò arbitri sui voluntate, facere, aut cuiquam conferre volucrint, fixá stabilitate perpetud conservetur.
  - (3) Voyez la 24 et la 34 du liv, I.
- (4) Voyez la formule 14 du liv I, qui s'applique également à des biens fiscaux donnés directement pour tonjours, ou donnés d'abord en bénéfice et ensuite pour toujours: sicut ab illo ant à fisca postro fuit possessa. Voyez aussi la formule 17, ibid.

partie des fiefs passoit déjà aux héritiers. Il s'en falloit bien que l'on eût, dans ces temps-là, l'idée d'un domaine inaliénable; c'est une chose très-moderne, et qu'on ne connoissoit alors ni dans la théorie, ni dans la pratique.

On verra bientôt sur cela des preuves de fait; et, si je montre un temps où il ne se trouva plus de bénéfices pour l'armée, ni aucun fonds pour son entretien, il faudra bien convenir que les anciens bénéfices avoient été aliénés. Ce temps est celui de Charles Martel, qui fonda de nouveaux fiefs, qu'il faut bien distinguer des premiers.

Lorsque les rois commencèrent à donner pour toujours, soit par la corruption qui se glissa dans le gouvernement, soit par la constitution même, qui faisoit que les rois étoient obligés de récompenser sans cesse; il étoit naturel qu'ils commençassent plutôt à donner à perpétuité les fiefs que les comtés. Se priver de quelques terres étoit peu de chose; renoncer aux grands offices, c'étoit perdre la puissance même.

pas (1). Le premier, par sa contumace, étoit censé convaincu du crime, et non pas le second. Celui-là, dans les moindres crimes, étoit soumis à la preuve par l'eau bouillante (2); celui-ci n'y étoit condamné que dans le cas du meurtre (3). Enfin, un vassal du roi ne pouvoit être contraint de jurer en justice contre un autre vassal (4). Ces privilèges augmentèrent toujours; et le capitulaire de Carloman fait cet honneur aux vassaux du roi, qu'on ne put les obliger de jurer eux-mêmes, mais seulement par la bouche de leurs propres vassaux (5). De plus, lorsque celui qui avoit les honneurs ne s'étoit pas rendu à l'armée, sa peine étoit de s'abstenir de chair et de vin, autant de temps qu'il avoit manqué au service; mais l'homme libre, qui n'avoit pas suivi le comte (6), payoit une composition de soi-

<sup>(1)</sup> Loi salique, tit. 76, §. 1.

<sup>(2)</sup> *Ibid.* tit. 56 et 59.

<sup>(3)</sup> Ibid. tit. 76, §. 1.

<sup>(4)</sup> Ibid. tit. 76, §. 1.

<sup>(5)</sup> Apud vernis palatium, de l'an 883, art. 4

<sup>(6)</sup> Capitul. de Charlemagne, qui est le second de l'an 812, art. 1 et 3.

LIVRE XXXI, CHAP. VIII. 171 xante sous, et étoit mis en servitude jusqu'à ce qu'il l'eût payée (1).

Il est donc aisé de penser que les Francs, qui n'étoient point vassaux du roi, et encore plus les Romains, cherchèrent à le devenir; et qu'afin qu'ils ne fussent pas privés de leurs domaines, on imagina l'usage de donner son aleu au roi, de le recevoir de lui en fief, et de lui désigner ses héritiers. Cet usage continua toujours, et il eut sur-tout lieu dans les désordres de la seconde race, où tout le monde avoit besoin d'un protecteur, et vouloit faire corps avec d'autres seigneurs (2), et entrer, pour ainsi dire, dans la monarchie féodale, parce qu'on n'avoit plus la monarchie politique.

Ceci continua dans la troisième race comme on le voit par plusieurs chartres (3); soit qu'on donnat un aleu, et qu'on le reprit par le même acte; soit qu'on le décla-

<sup>(1)</sup> Heribanum.

<sup>(2)</sup> Non infirmis reliquit haeredibus, dit Lambert d'Ardres, dans Ducange, au mot alodis.

<sup>(3)</sup> Voyez celles que Duca nge cite au mot alodis; et celles que rapporte Galland, traité du franc-aleu, p. 14 et suiv.

172 DE L'ESPRIT DES LOIX, rât aleu, et qu'on le reconnût en fief. On appelloit ces fiefs, fiefs de reprise.

. Cela ne signifie pas que ceux qui avoient des fiefs les gouvernassent en bons pères de famille; et quoique les hommes libres cherchassent beaucoup à avoir des fiefs, ils traitoient ce genre de bien, comme on administre aujourd'hui les usufruits. C'est ce qui fit faire à Charlemagne, prince le plus vigilant et le plus attentif que nous ayons eu, bien des règlemens, pour empêher qu'on ne dégradat les fiefs en faveur de ses propriétés (1). Cela prouve seulement que de son temps la plupart des bénéfices étoient encore à vie, et que par conséquent on prenoit plus de soin des aleux que des bénéfices; mais cela n'empêcha pas que l'on n'aimât encore mieux être vassal du roi qu'homme libre. On pouvoit avoir des raisons pour disposer d'une certaine portion particulière d'un fief; mais on ne vouloit pas perdre sa dignité même.

<sup>(1)</sup> Capitulaire II de l'an 802, art. 10; et le capitulaires VII de l'an 803, art. 3; et le capitulaire I, incerti anni, art. 49; et le capitulaire de l'an 806, art. 7.

Je sais bien encore que Charlemagne se plaint dans un capitulaire que, dans quelques lieux, il y avoit des gens qui donnoient leurs fiefs en propriété, et les rachetoient ensuite en propriété (1). Mais je ne dis point qu'on n'aimât mieux une propriété qu'un usufruit; je dis seulement que lorsqu'on pouvoit faire d'un aleu un ficf qui passât aux héritiers, ce qui est le cas de la formule dont j'ai parlé, on avoit de grands avantages à le faire.

### CHAPITRE IX.

Comment les biens ecclésiastiques furent convertis en fiefs.

Les biens fiscaux n'auroient dû avoir d'autre destination que de servir aux dons que les rois pouvoient faire pour inviter les Francs à de nouvelles entreprises, lesquelles augmentoient d'un autre côté les biens fiscaux; et cela étoit, comme j'ai dit, l'esprit de la nation: mais les dons prirent une autre cours. Nous avons un discours de Chilperie, petit-fils de Clovis, qui se plaignoit déjà que

<sup>(1)</sup> Le cinquième de l'an 806, art. 8.

ses biene avoient été presque tous donnés aux églises (1). « Notre fisc est devenu pau-

- » vre, disoit-il; nos richesses ont été trans-
- » portées aux églises (2). Il n'y a plus que
- » les évêques qui règnent; ils sont dans la
- » grandeur, et nous n'y sommes plus ».

Cela fit que les maires, qui n'osoient attaquer les seigneurs, dépouillèrent les églises: et une des raisons qu'allégua Pepin pour entrer en Neustrie, fut qu'il y avoit été invité par les ecclésiastiques, pour arrêter les entreprises des rois, c'est-à-dire, des maires qui privoient l'église de tous ses biens (3).

Les maires d'Austrasie, c'est-à-dire, la maison des *Pepins*, avoit traité l'église avec plus de modération qu'on n'avoit fait en Neustrie et en Bourgogne; et cela est bien

<sup>(1)</sup> Dans Grégoire de Tours, liv. VI, ch. XLVI.

<sup>(2)</sup> Cela fit qu'il annulla les testamens faits en faveur des églises, et même les dons faits par son père: Gontran les rétablit, et fit même de nouveaux dons. Grégoire de Tours, liv. VII, ch. VII.

<sup>(3)</sup> Voyez les annales de Metz sur l'an 687. Excitor imprimis querells sacerdotum et servorum dei, qui me sacpius adierunt ut pro sublatis injuste patrimoniis, etc.

clair par nos chroniques, où les moines ne peuvent se lasser d'admirer la dévotion et la libéralité des *Pepins* (1). Ils avoient occupé eux-mêmes les premières places de l'église. « Un corbeau ne crève pas les yeux » à un corbeau »; comme disoit *Chilpéria* aux évêques (2).

Pepin soumit la Neustrie et la Bourgogne; mais ayant pris, pour détruire les maires et les rois, le prétexte de l'oppression des églises, il ne pouvoit plus les dépouiller, sans contredire son titre, et faire voir qu'il se jouoit de la nation. Mais la conquête de deux grands royaumes et la destruction du parti opposé, lui fournirent assez de moyens de contenter ses capitaines.

Pepin se rendit maître de la monarchie, en protégeant le clergé: Charles Martel, son fils, ne put se maintenir qu'en l'opprimant. Ce prince, voyant qu'une partie des biens royaux et des biens fiscaux avoit été donnée à vie ou en propriété à la noblesse.

<sup>(1)</sup> Voyez les annales de Metz, sur l'an 687. Excitor imprimis querelis sacerdo um et servorum dei, qui me sacpius adierunt ut pro sublatis injuste patrimoniis, etc.

<sup>(2)</sup> Dans Grégoire de Tours.

et que le clergé, recevant des mains des riches et des pauvres, avoit acquis une grande partie des allodiaux mêmes, il dépouilla les églises; et les fiefs du premier partage ne subsistant plus, il forma une seconde fois des fiefs (1). Il prit pour lui et pour ses capitaines les biens des églises et les églises mêmes; et fit cesser un abus qui, à la différence des maux ordinaires, étoit d'autant plus facile à guérir, qu'il étoit extrême.

# CHAPITRE X.

# Richesses du clergé.

Le clergé recevoit tant, qu'il faut que, dans les trois races, on lui ait donné plusieurs fois tous les biens du royaume. Mais si les rois, la noblesse et le peuple trouvèrent le moyen de leur donner tous leurs biens, ils ne trouvèrent pas moins celui de les leur ôter. La piété fit fonder les églises dans la première race; mais l'esprit militaire

<sup>(1)</sup> Karolus, plurima juri ecclesiastico detrahens, praedia fisco sociavit, ac deinde militibus dispertivit, ex chronico Centulensi, lib. II.

LIVRE XXXI, CHAP. X. des fit donner aux gens de guerre, qui les partagèrent à leurs enfans. Combien ne sortit-il pas de terres de la mense du clergé! Les rois de la seconde race ouvrirent leurs mains, et firent encore d'immenses libéralités. Les Normands arrivent, pillent et ravagent, persécutent sur-tout les prêtres et les moines, cherchent les abbayes, regardent où ils trouveront quelque lieu religieux; car ils attribuoient aux ecclésiastiques la destruction de leurs idoles, et toutes les violences de Charlemagne, qui les avoit obligés, les uns après les autres, de se refugier dans le Nord. C'étoient des haines que quarante ou cinquante années n'avoient pu leur faire oublier. Dans cet état des choses, combien le clergé perdit - il de biens! A peine y avoit-il des ecclésiastiques pour les redemander. Il resta donc encore à la piété de la troisième race assez de fondations à faire et de terres à donner : les opinions répandues et crues dans ces temps-là auroient privé les laïcs de tout leur bien, s'ils avoient été assez honnêtes gens. Mais si les ecclésiastiques avoient de l'ambition, les laïcs en avoient aussi : si le mourant donnoit, le successeur vouloit reprendre. On ne voit que

Tome III.

querelles entre les seigneurs et les évêques, les gentilshommes et les abbés; et il falloit qu'on pressât vivement les ecclésiastiques, puisqu'ils furent obligés de se mettre sous la protection de certains seigneurs qui les défendoient pour un moment, et les opprimoient après.

Déjà une meilleure police qui s'établissoit dans le cours de la troisième race, permettoit aux ecclésiastiques d'augmenter leur bien. Les calvinistes parurent, et firent battre de la monnoie de tout ce qui se trouva d'or et d'argent dans les églises. Comment le clergé auroit-il été assuré de sa fortune? Il ne l'étoit pas de son existence; il traitoit des matières de controverse, et l'on brûloit ses archives. Que servit-il de redemander à une noblesse toujours ruinée ce qu'elle n'avoit plus, ou ce qu'elle avoit hypotéqué de mille manières? Le clergé a toujours acquis, il a toujours rendu, et il acquiert encore.

# CHAPITRE X Į.

Etat de l'Europe du temps de CHARLES MARTEL.

Charles Martel, qui entreprit de dépouiller le clergé, se trouva dans les circonstances les plus heureuses. Il étoit craint
et aimé des gens de guerre, et il travailloit pour eux; il avoit le prétexte de ses
guerres contre les Sarrasins (1); quelque
hai qu'il fût du clergé, il n'en avoit aucun
besoin; le pape, à qui il étoit nécessaire,
lui tendoit les bras: on sait la célèbre ambassade (2) que lui envoya Grégoire III.
Ces eux puissances furent très-unies, parce qu'elles ne pouvoient se passer l'une de
l'autre: le pape avoit besoin des Francs,
pour le soutenir contre les Lombards et

- (1) Voyez les annales de Metz.
- (2) Epistolam quoque, decreto romanorum principum, sibi pracdictus praesul Gregorius miserat, quòd sese populus Romanus, relictá imperatoris dominatione ad suam defensionem et invictam clementiam convertere voluisset. Annales de Metz, sur l'an 741...... Eo pacto patrato, ut à partibus imperatoris recederet. Frédégaire.

contre les Grecs; Charles Martel avoit besoin du pape pour humilier les Grecs, embarrasser les Lombards, se rendre plus respectable chez lui, et accréditer les titres qu'il avoit, et ceux que lui ou ses enfans pourroient prendre (1). Il ne pouvoit donc manquer son entreprise.

Saint Eucher, évêque d'Orléans, eut une vision qui étonna les princes. Il faut que je rapporte à ce sujet la lettre (2) que les évêques, assemblés à Reims, écrivirent à Louis-le-Germanique, qui étoit entré dans les terres de Charles-le-Chauve, parce qu'elle est très-propre à nous faire voir quel étoit, dans ces temps-là, l'état des choses, et la situation des esprits. Ils disent (3) que « Saint Eucher ayant été ravi dans le ciel, » il vit Charles Martel tourmenté dans l'en-

<sup>(1)</sup> On peut voir dans les auteurs de ce temps-là, l'impression que l'autorité de tant de papes fit sur l'esprit des Français. Quoique le roi Pepin eût déjà été couronné par l'archevêque de Mayence, il regarda l'onction qu'il reçut du pape Etienne comme une chose qui le confirmoit dans tous ses droits.

<sup>(2)</sup> Anno 858, apud Carisiacum, édition de Baluze, tome II, art. 1. p. 109.

<sup>(3)</sup> Ibid. tome II, art. 1. p. 109.

LIVRE XXXI, CHAP. XI. » fer inférieur, par l'ordre des saints qui » doivent assister, avec Jésus-Christ, au ju-» ment dernier; qu'il avoit été condamné » à cette peine avant le temps, pour avoir » dépouillé les églises de leurs biens, et » s'être par-là rendu coupable des péchés de » tous ceux qui les avoient dotées; que le » roi Pepin fit tenir à ce sujet un concile; » qu'il fit rendre aux églises tout ce qu'il » put retirer des biens ecclésiastiques; que » comme il n'en put rayoir qu'une partie, » à cause de ses démêlés avec Vaifre, duc » d'Aquitaine, il fit faire, en faveur des » églises, des lettres précaires du (1) reste; » et régla que les laics paieroient une dîme » des biens qu'ils tenoient des églises, et » douze deniers pour chaque maison; que » Charlemagne ne donna point les biens

<sup>(1)</sup> Precaria, quad precibus utendum conceditur, dit Cujas, dans ses incres sur le livre I des fiefs. Je trouve dans un diplôme du roi Pepin, daté de la troisième année de son règne, que ce prince n'établit pas le premier ces lettres précaires; il en cite une faite par le maire Ebroin, et continuée depuis. Voyez le diplôme de ce roi, dans le tome V des historiens de France des Bénédictins, art. 6.

» de l'église; qu'il fit au contraire un capi-» tulaire par lequel il s'engagea, pour lui » et ses successeurs, de ne les donner ja-» mais; que tout ce qu'ils avancent est » écrit, et que même plusieurs d'entr'enx » l'avoient entendu raconter à Louis-le-De-» bonnaire, père des deux rois.»

Le réglement du roi Pepin, dont parlent les évêques, fut fait dans le concile tenu à Leptines (1). L'église y trouvoit cet avantage, que ceux qui avoient reçu de ces biens ne les tenoient plus que d'une manière précaire; et que d'ailleurs elle en recevoit lá dîme, et douze deniers pour chaque case qui lui avoit appartenu. Mais c'étoit un remède palliatif, et le mal restoit toujours. · Cela même trouva de la contradiction, et Pepin fut obligé de faire un autre capitulaire (2), où il enjoignit à ceux qui tenoient de ces bénéfices de payer cette dîme et cette redevance, et même d'entretenir les maisons de l'évêché ou du monastère, sous peine de perdre les biens donnés. Char-

<sup>(1)</sup> L'an 743. Voyez le liv. V des capitul. art. 3, édit. de Baluze, p. 825.

<sup>(2)</sup> Celui de Metz, de 756, art. 4.

LIVRE XXXI, CHAP. XI. 183 lemagne renouvella les règlemens de Pe-

pin (1).

Ce que les évêques disent dans la même lettre, que Charlemagne promit, pour lui et ses successeurs, de ne plus partager les biens des églises aux gens de guerre, est conforme au capitulaire de ce prince, donné à Aix-la-Chapelle, l'an 803, fait pour calmer la terreur des ecclésiastiques à cet égard; mais les donattons déjà faites subsistèrent toujours (2). Les évêques ajoutent, et même avec raison, que Louis-le-Débonnaire suivit la conduite de Charlemagne, et ne donna point les biens de l'église aux soldats.

Cependant les anciens abus allèrent si

(1) Voyez son capitulaire de l'an 803, donné à Worms, édit. de Baluze, p. 411, où il règle le contrat précaire; et celui de Francfort, de l'an 794, p. 267, art. 24, sur les réparations des maisons; et celui de l'an 800, p. 330.

(2) Comme il paroît par la note précédente, et par le capitul. de *Pepin*, roi d'Italie, où il est dit que le roi donneroit en fief les monastères à ceux qui se recommanderoient pour des fiefs. Il est ajouté à la loi des Lombards, liv. III, tit. 1, 1, 30, et aux loix saliques, recueil des loix de *Pepin* dans *Echard*, p. 195, tit. 26, art. 4.

loin que, sous les enfans de Louis-le-Débonnaire, les laics établissoient des prêtres dans leurs églises, ou les en chassoient sans le consentement des évêques (1). Les églises se partageoient entre les héritiers (2); et quand elles étoient tenues d'une manière indécente, les évêques n'avoient d'autre ressource que d'en retirer les reliques (3).

Le capitulaire de Compiègne (4) établit que l'envoyé du roi pourroit faire le visite de tous les monastères avec l'évêque, de l'avis et en présence de celui qui le tenoit (5); et cette règle générale prouve que l'abus étoit général.

Ce n'est pas qu'on manquât de loix pour la restitution des biens des églises. Le pape ayant reproché aux évêques leur négligence sur le rétablissement des monastères, ils

<sup>(1)</sup> Voyez la constitution de Lothaire I, dans la loi des Lombards, liv. III; loi I, §. 43.

<sup>(2)</sup> Ibid. §. 44.

<sup>(3)</sup> Ibid.

<sup>(4)</sup> Donné la vingt-huitième année du règne de Charles-le-Chauve, l'an 868, édit. de Baluze, p. 203.

<sup>(5)</sup> Cum concilio et consensu ipsius qui locum retinet.

LIVRE XXXI, CHAP. XII.

écrivirent (1) à Charles-le-Chauve qu'ils n'avoient point été touchés de ce reproche, parce qu'ils n'en étoient pas coupables, et ils l'avertirent de ce qui avoit été promis, résolu et statué dans tant d'assemblées de la nation. Effectivement ils en citent neuf.

On disputoit toujours. Les Normands arrivèrent et mirent tout le monde d'accord.

### CHAPITRE XII.

#### Etablissement des dimes.

Les réglemens faits sous le roi Pepin avoient plutôt donné à l'église l'espérance d'un soulagement, qu'un soulagement effectif; et comme Charles-Martel trouva tout le patrimoine public entre les mains des ecclésiastiques, Charlemagne trouva les biens des ecclésiastiques entre les mains des gens de guerre. On ne pouvoit faire restituer à ceux-ci ce qu'on leur avoit donné; et les circonstances où l'on étoit pour lors rendoient la chose encore plus impratiquable

<sup>(1)</sup> Concilium apud Bonoilum, seizième année de Charles-le-Chauve, l'an 856, édit. de Baluze, p. 78.

qu'elle n'étoit de sa nature. D'un autre côté, le christianisme ne devoit pas, périr, faute de ministres, de temples et d'instructions (1).

Cela fit que Charlemagne établit les dimes, nouveau genre de bien, qui eut cet avantage pour le clergé, qu'étant singulièrement donné à l'église, il fut plus aisé dans la suite d'en reconnoître les usurpations (2).

On a voulu donner à cet établissement des dates bien plus reculées; mais les autorités que l'on cite me semblent être des témoins contre ceux qui les alleguent. La constitution (3) de Clotaire dit seulement qu'on ne leveroit point de certaines dîmes (4)

<sup>(1)</sup> Dans les guerres civiles qui s'élevèrent du temps de Charles Martel, les biens de l'église de Reims furent donnés aux la ques. On laissa le clergé subsister comme il pourroit, est-il dit dans la vie de saint Remy. Surins; tome I, p. 279.

<sup>(2)</sup> Loi des Lombards, liv. III, tit. 3, §. 1 et 2.

<sup>(3)</sup> C'est celle dont j'ai tant parlé au chapitre IV ci-dessus, que l'on trouve dans l'édit. des capitul. de Baluze, tome I, art. 11, p. 9.

<sup>(4)</sup> Agraria et pascuaria, vel decimas porcorum, ecclesiae concedimus; ità ut actor aut decimator in rebus ecclesiae nullus accedat. Le capitul.

187

sur les biens de l'église: bien loin donc que l'église levât des dîmes dans ces temps là, toute sa prétention étoit de s'en faire exempter. Le second concile de *Macon*(1), tenu l'an 585, qui ordonne que l'on paie les dîmes, dit, à la vérité, qu'on les avoit payées dans les temps anciens; mais il dit aussi que de son temps on ne les payoit plus.

Qui doute qu'avant Charlemagne on n'eût ouvert la bible, et prêché les dons et les offrandes du lévitique? Mais je dis qu'avant ce prince les dîmes pouvoient être prêchées, mais qu'elles n'étoient point établies.

J'ai dit que les réglemens faits sous le roi Pepin avoient soumis au paiement des dîmes et aux réparations des églises ceux qui possédoient en fief les biens ecclésias-

de Charlemagne, de l'an 800, édit. de Baluze, p. 336, explique très-bien ce que c'étoit que cette sorte de dîme dont Clotaire exempte l'église: c'étoit le dixième des cochons que l'on mettoit dans les forêts du roi pour engraiser; et Charlemagne veut que ses juges le paient comme les autres, afin de donner l'exemple. On voit que c'étoit un droit seigneurial ou économique.

<sup>(1)</sup> Canone V, ex tomo primo, conciliorum antiquorum Galliae, opera Jacobi Sirmundi.

tiques. C'étoit beaucoup d'obliger, par une loi dont on ne pouvoit disputer la justice, les principaux de la nation à donner l'exémple.

Charlemagne fit plus; et on voit, par le capitulaire de Willis (1), qu'il obligea ses propres fonds au paiement des dîmes: c'étoit encore an grand exemple.

Mais le bas peuple n'est guère capable d'abandonner ses intérêts par des exemples. Le synode de Francfort (2) lui présenta un motif plus pressant pour payer les dîmes. On y fit un capitulaire dans lequel il est dit que, dans la dernière famine, on avoit trouvé les épis de bled vuides (3); qu'ils avoient été dévorés par les démons, et qu'on avoit entendu leurs voix qui reprochoient de n'avoir pas payé la dîme: et, en conséquence, il fut ordonné à tous ceux qui tenoient les biens ecclésiastiques de payer la dîme; et, en conséquence encore, on l'ordonna à tous.

<sup>(1)</sup> Art. 6, édit. de Baluze, p. 532. Il fut donné l'an 800.

<sup>(2)</sup> Tenu sous Charlemagne, l'an 794.

<sup>(3)</sup> Experimento enim didicimus in anno quo illa valida fames irrepsit, ebulire vacuas annonas d daemonibus devoratas, et voces exprobrationis auditas, etc. édit. de Baluze, p. 267, art. 23.

### LIVRE XXXI, CHAP. XII. 189

Le projet de Charlemagne ne réussit pas d'abord: cette charge parut accablante (1). Le paiement des dîmes chez les Juiss étoit entré dans le plan de la fondation de leur république; mais ici le paiement des dîmes étoit une charge indépendante de celles de l'établissement de la monarchie. On peut voir, dans les dispositions ajoutées à la loi des Lombards, la difficulté qu'il y eut à faire recevoir les dîmes par les loix civiles (2): on peut juger, par les différens canons des conciles, de celle qu'il y eut à les faire recevoir par les loix ecclésiastiques.

Le peuple consentit enfin à payer les dimes, à condition qu'il pourroit les racheter. La constitution de Louis-le-Débonnaire (3), et celle de l'empereur Lothaire (4) son fils, ne le permirent pas.

<sup>(1)</sup> Voyez entr'autres le capitulaire de Louis-le Débonnaire, de l'an 829, édit. de Baluze, p. 663, contre ceux qui, dans la vue de ne pas payer la dime, ne cultivoient point leurs terres; et art 5. Nonis quidem et decimis, unde et genitor noster et nos frequenter in diversis placitis admonitionem fecimus.

<sup>(2)</sup> Entr'autres, celle de Lothaire, liv. III, tit. 3, ch. VI.

<sup>(3)</sup> De l'an 829, art. 7, dans Baluze, tome I, p. 663.

<sup>(4)</sup> Loi des Lombards, liv. III, tit. 3, §. 8.

Les loix de *Charlemagne* sur l'établissement des dîmes, étoient l'ouvrage de la nécessité; la religion seule y eut part, et la superstition n'en eut aucune.

La fameuse division (1) qu'il fit des dîmes en quatre parties, pour la fabrique des églises, pour les pauvres, pour l'évêque, pour les clercs, prouve bien qu'il vouloit donner à l'église cet état fixe et permanent qu'elle avoit perdu.

Son testament (2) fait voir qu'il voulut achever de réparer les maux que Charles Martel, son aieul, avoit faits. Il fit trois parties égales de ses biens mobiliers: il voulut que deux de ces parties fussent divisées en vingt-une, pour les vingt-une métropoles de son empire; chaque partie devoit être subdivisée entre la métropole et les évêchés qui en dépendoient. Il partagea le tiers qui restoit en quatre parties; il en donna une à ses enfans et ses petits - enfans, une autre fut ajoutée aux deux tiers déjà donnés, les deux autres furent employées en œuvres pies. Il sembloit qu'il regardât le don immense

<sup>(1)</sup> Loi des Lombards, liv. III, tit. 3, §. 4.

<sup>(2)</sup> C'est une espèce de codicile rapporté par Eginhart, et qui est différent du testament même qu'on trouve dans Goldaste et Baluze.

qu'il venoit de faire aux églises, moins comme une action religieuse, que comme une dispensation politique.

## CHAPITRE XIII.

Des élections aux évêchés et abbayes.

Les églises étant devenues pauvres, les rois abandonnèrent les élections aux évêches et autres bénéfices ecclésiastiques (1). Les princes s'embarrassèrent moins d'en nommer les ministres, et les compétiteurs réclamèrent moins leur autorité. Ainsi, l'église recevoit une espèce de compensation pour les biens qu'on lui avoit ôtés.

Et si Louis-le-Débonnaire (2) laissa au peuple romain le droit d'élire les papes, ce fut un effet de l'esprit général de son temps : on se gouverna, à l'égard du siége de Rome, comme on faisoit à l'égard des autres.

- (1) Voyez le capitulaire de Charlemagne, de l'an 803, art. 2, édit. de Baluze, p. 379; et l'édit de Louis-le-Débonnaire, de l'an 834, dans Goldaste, constitution impériale, tome I.
- (2) Cela est dit dans le fameux canon, ego Ludovicus, qui est visiblement supposé. Il est dans l'édition de Baluze, p. 591, sur l'an 817.

### CHAPITRE XIV.

Des fiefs de CHARLES MARTEL.

JE ne dirai point si *Charles Martel*, donnant les biens de l'église en fief, il·les donna à vie ou à perpétuité. Tout ce que je sais, c'est que, du temps de *Charlemagne* (1) et de *Lothaire I* (2), il y avoit de ces sortes de biens qui passoient aux héritiers et se partageoient entr'eux.

Je trouve de plus qu'une partie (3) sut donnée en alcu, et l'autre partie en fies.

J'ai dit que les propriétaires des aleux

(1) Comme il paroît par son capitulaire de l'an 801, art. 17, dans Baluze, tome I, p. 360.

(2) Voyez sa constitution insérée dans le code des Lombards, liv. III, tit. 1, §. 44.

(3) Voyez la constitution ci-dessus, et le capitulaire de Charles-le-Chauve, de l'an 846, ch. XX, in villa Sparnaco, édit. de Baluze, tome II, p. 31; et celui de l'an 853, ch. III et V, dans le Synode de Soissons, édit. de Baluze, tome II, p. 54; et celui de l'an 854, apud Attiniacum, ch. X, édit. de Baluze, tome II, p. 70. Voyez aussi le capitulaire premier de Charlemagne, incerti anni, art. 49 et 56, édit. de Baluze, tome I, p. 519. étoient

LIVRE XXXI, CHAP. XV. 193 étoient soumis au service comme les possesseurs des fiefs. Cela fut sans doute en partie cause que *Charles Martel* donna en aleu aussi bien qu'en fief.

## CHAPITRE XV.

## Continuation du même sujet.

It faut remarquer que les fiefs ayant été changés en biens d'église, et les biens d'église ayant été changés en fief, les fiefs et les biens d'église prirent réciproquement quelque chose de la nature de l'un et de l'autre. Ainsi les biens d'église eurent les privilèges des fiefs, et les fiefs eurent les privilèges des biens d'église: tels furent les droits (1) honorifiques dans les églises, qu'on vit naître dans ces temps-là. Et, comme ces droits ont toujours été attachés à la haute-justice, préférablement à ce que nous appellons aujour-d'hui le fief, il suit que les justices patrimoniales étoient établies dans le temps même de ces droits.

(1) Voyez les capitulaires, liv. V, art. 44; et l'édit de Pistes, de l'an 865, art. 8 et 9; où l'on voit les droits honorifiques des seigneurs, établis tels qu'ils sont aujourd'hui.

Tome III.

# CHAPITRE XVI.

Confusion de la royauté et de la mairerie, Seconde race.

L'ORDRE des matières a fait que j'ai troublé l'ordre des temps; de sorte que j'ai parlé de Charlemagne, avant d'avoir parlé de cette époque fameuse de la translation de la couronne aux Carlovingiens, faite sous le roi Pepin; chose qui, à la différence des événemens ordinaires, est peut-être plus remarquée aujourd'hui qu'elle ne le fut daus le temps même qu'elle arriva.

Les rois n'avoient point d'autorité, mais ils avoient un nom sele titre de roi étoit héréditaire, et celui de maire étoit électif. Quoique les maires, dans les derniers temps, eussent mis sur le trône celui des Mérovingiens qu'ils vouloient, ils n'avoient point pris de roi dans une autre famille; et l'ancienne loi, qui donnoit la couronne à une certaine famille, n'étoit point effacée du cœur des Francs: la personne du roi étoit presque inconnue dans la monarchie; mais la royauté ne l'étoit pas. Pepin, fils de Charles Martel, crut qu'il étoit à propos de confondre

ces deux titres; confusion qui laisseroit toujours de l'incertitude si la royauté nouvelle
étoit héréditaire, ou non: et cela suffisoit à
celui qui joignoit à la royauté une grande
puissance. Pour lors, l'autorité du maire fut
jointe à l'autorité royale. Dans le mêlange
de ces deux autorités, il se fit une espèce de
conciliation. Le maire avoit été électif, et
le roi héréditaire: la couronne, au commencement de la seconde race, fut élective,
parce que le peuple choisit; elle fut héréditaire, parce qu'il choisit toujours dans la
même famille (1).

Le père le Cointe, malgré la foi de tous les monumens (2), nie (3) que le pape ait autorisé ce grand changement : une de ses

<sup>(1)</sup> Voyez le testament de Charlemagne; et le partage que Louis-le-Débonhaire sit à ses ensans dans l'assemblée des états, tenue à Quierzy, rapporté par Goldaste: quem populus eligere velit, ut patri suo succedat in regni haereditate.

<sup>(2)</sup> L'anonyme, sur l'an 752; et chron. Centul. sur l'an 754.

<sup>(3)</sup> Fabella quae post Pippini mortem excogitata est, acquitati ac sanctitati Zachariæ papae plurimum adversatur..... Annales ecclésiastiques des Français, tome II, p. 319.

raisons est qu'il auroit fait une injustice. Eh! il est admirable de voir un historien juger de ce que les hommes ont fait, parce qu'ils auroient dû faire! Avec cette maniere de raisonner, il n'y auroit plus d'histoire.

Quoi qu'il en soit, il est certain que, dès le moment de la victoire du duc Pepin, sa famille fut régnante, et que celle des Mérovingiens ne le fut plus. Quand son petit-fils Pepin fut couronné roi, ce ne fut qu'une cérémonie de plus, et un fantôme de moins: il n'acquit rien, par-là, que les ornemens royaux; il n'y eut rien de changé dans la nation.

J'ai dit ceci pour fixer le moment de la révolution; afin qu'on ne se trompe pas, en regardant comme une révolution ce qui n'étoit qu'une conséquence de la révolution.

Quand Hugues Capet fut couronné roi au commencement de la troisième race, il y eut un plus grand changement; parce que l'état passa, de l'anarchie, à un gouvernement quelconque: mais, quand Pepin prit la couronne, on passa d'un gouvernement, au même gouvernement.

Quand Pepin fut couronné roi, il ne fit que changer de nom; mais, quand Hugues

LIVRE XXXI, CHAP. XVII. 197 Capet fut couronné roi, la chose changea; parce qu'un grand fief, uni à la couronne, fit cesser l'anarchie.

Quand Pepin fut couronné roi, le titre de roi fut uni au plus grand office; quand Hugues Capet fut couronné, le titre de roi fut uni au plus grand fies.

### CHAPITRE XVII.

Chose particulière dans l'élection des rois de la seconde race.

On voit, dans la formule de la consécration de *Pepin* (1), que *Charles* et *Carloman* furent aussi oints et bénis; et que les seigneurs françois s'obligèrent, sous peine d'interdiction et d'excomunication, de n'élire jamais personne d'une autre race (2).

Il paroît, par le testament de *Gharle-magne* et de *Louis-le-Débonnaire*, que les Francs choisissoient entre les enfans des rois; ce qui se rapporte très-bien à la clause ci-

<sup>(1)</sup> Tome V des historiens de France, par les PP. Bénédictins, p. q.

<sup>(2)</sup> Ut nunquam de alterius lumbis regem in aevo praesumant eligere, sed ex ipsorum. Ibid. p. 10.

dessus. Et, lorsque l'empire passa dans une autre maison que celle de *Charlemagne*, la faculté d'élire, qui étoit restreinte et conditionnelle, devint pure et simple, et on s'éloigna de l'ancienne constitution.

Pepin, se sentant près de sa fin, convoqua les seigneurs ecclésiastiques et la ques à Saint-Denis (1), et partagea son royaume à ses deux fils, Charles et Carloman. Nous

n'avons point les actes de cette assemblée: mais on trouve ce qui s'y passa, dans l'auteur de l'ancienne collection historique mise au jour par Canisius (2), et celui des annales de Metz, comme l'a marqué (3) M. Baluze. Et j'y vois deux choses, en quelque façon, contraires: qu'il fit le partage, du consentement des grands; et ensuite, qu'il le fit par un droit paternel. Cela prouve ce que j'ai dit, que le droit du peuple, dans cette race, étoit d'élire dans la famille: c'étoit, à proprement parler, plutôt un droit d'exclure, qu'un droit d'élire.

Cette espèce de droit d'élection se trouve confirmée par les monumens de la seconde

<sup>(1)</sup> L'an 768.

<sup>(2)</sup> Tome II, Lectionis antiquae.

<sup>(3)</sup> Edit. des capitul. tome I, p. 188.

race. Tel est ce capitulaire de la division de l'empire que *Charlemagne* fait entre ses trois enfans, où, après avoir formé leur partage, il dit (1) que, « si un des trois frères a un » fils, tel que le peuple veuille l'élire pour » qu'il succède au royaume de son père, ses » oncles y consentiront. »

Cette même disposition se trouve dans le partage que Louis-le-Débonnaire fit entre ses trois enfans (2) Pepin, Louis et Charles, l'an 837, dans l'assemblée d'Aix-la-Chapelle; et encore dans un autre partage du même empereur (3), fait vingt ans auparavant, entre Lothaire, Pepin et Louis. On peut voir encore le serment que Louis-le-Bègue fit à Compiègne, lorsqu'il y fut cou-

<sup>(1)</sup> Dans le capitul. I de l'an 806, édit. de Baluze, p. 439, art. 5.

<sup>(2)</sup> Dans Goldaste, constitutions impériales, tome H, p. 19.

<sup>(3)</sup> Edit. de Baluze, p. 574, art. 14. Si verò aliquis illorum decedens, legitimos filios reliquerit, non inter eos potestas ipsa dividatur; sed votius populus, pariter conveniens, unum ex eis, quem dominus voluerit, eligat; et hunc senior frater in loco fratris et filii suscipiat.

ronné. « Moi, Louis (1), constitué roi par » la miséricorde de Dieu et l'élection du » peuple, je promets.....». Ce que je dis est confirmé par les actes du concile de Valence (2), tenu l'an 890, pour l'élection de Louis, fils de Boson, au royaume d'Arles. On y élit Louis; et on donne pour principales raisons de son élection, qu'il étoit de la famille impériale (3), que Charles-le-Gros lui avoit donné la dignité de roi, et que l'empereur Arnoul l'avoit investi par le sceptre et par le ministère de ses ambassadeurs. Le royaume d'Arles, comme les autres démembrés ou dépendans de l'empire de Charlemagne, étoit électif et héréditaire.

<sup>(1)</sup> Capitulaire de l'an 877, édition de Baluze, p. 272.

<sup>(2)</sup> Dans Dumont, corps diplomatique, tome I, art. 36.

<sup>(3)</sup> Par femmes.

## LIVRE XXXI, CHAP. XVIII. 201

## CHAPITRE XVIII.

#### CHARLEMAGNE.

CHARLEMAGNE songea à tenir le pouvoir de la noblesse dans ses limites, et à empêcher l'oppression du clergé et des hommes libres. Il mit un tel tempérament dans les ordres de l'état, qu'ils furent contrebalancés, et qu'il resta le maître. Tout fut uni par la force de son génie. Il mena continuellement la noblesse d'expédition en expédition ; il ne lui laissa pas le temps de former des desseins, et l'occupa toute entière à suivre les siens. L'empire se maintint par la grandeur du chef: le prince étoit grand, l'homme l'étoit davantage. Les rois, ses enfans, furent ses premiers sujets, les instrumens de son pouvoir, et les modèles de l'obéissance. Il fit d'admirables réglemens; il fit plus, il les fit exécuter. Son génie se répandit sur toutes les parties de l'empire. On voit, dans les loix de ce prince, un esprit de prévoyance qui comprend tout, et une certaine force qui entraîne tout. Les prétextes (1) pour éluder

<sup>(1)</sup> Voyez son capitulaire III de l'an 811; p. 486,

les devoirs sont ôtés ; les négligences corrigées, les abus réformés ou prévenus. Il savoit punir; il savoit encore mieux pardonner. Vaste dans ses desseins, simple dans l'exécution, personne n'eut à un plus haut degré l'art de faire les plus grandes choses avec facilité, et les difficiles avec promptitude. Il parcouroit sans cesse son vaste empire, portant la main par-tout où il alloit tomber. Les affaires renaissoient de toutes parts, il les finissoit de toutes parts. Jamais prince ne sut mieux braver les dangers; jamais prince ne les sut mieux éviter. Il se joua de tous les périls, et particulièrement de ceux qu'éprouvent presque toujours les grands conquérans; je veux dire les conspirations. Ce prince prodigieux étoit extrêmement modéré; son caractère étoit doux, ses manières simples; il aimoit à vivre avec les gens de sa cour. Il fut peut,-être trop sensible au plaisir des femmes; mais un prince qui gouverna toujours par lui-même, et qui passa sa vie dans les travaux, peut mériter plus d'excuses. Il

art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8; et le capitulaire I de l'an 812, p. 490, art. 1; et le capitulaire de la même année, p. 494, art. 9 et 11; et autres. LIVRE XXXI, CHAP. XIX. 203

mit une, règle admirable dans sa dépense; il fit valoir ses domaines avec sagesse, avec attention, avec économie; un père de famille pourroit apprendre (1), dans ses loix, à gouverner sa maison. On voit, dans ses capitulaires, la source pure et sacrée d'où il tira ses richesses. Je ne dirai plus qu'un mot: il ordonnoit (2) qu'on vendît les œufs des basses-cours de ses domaines, et les herbes inutiles de ses jardins; et il avoit distribué à ses peuples toutes les richesses des Lombards, et les immenses trésors de ces Huns, qui avoient dépouillé l'univers.

### CHAPITRE XIX.

## Continuation du même sujet.

CHARLEMAGNE et ses premiers successeurs craignirent que ceux qu'ils placeroient dans des lieux éloignés, ne fussent portés à

<sup>(1)</sup> Voyez le capitul. de Willis, de l'an 800; son capitul. II de l'an 813, art. 6 et 19; et le liv. V des capitul. art. 303.

<sup>(2)</sup> Capitulaire de Willis, art. 39. Voyez tout ce capitulaire, qui est un chef-d'œuvre de prudence, de bonne administration et d'économie.

la révolte; ils crurent qu'ils trouveroient plus de docilité dans les ecclésiastiques : ainsi ils érigèrent en Allemagne un grand nombre d'évêchés (1), et y joignirent de grands ficfs. Il paroît, par quelques chartres, que les clauses qui contenoient les prérogatives de ces fiefs n'étoient pas différentes de celles qu'on mettoit ordinairement dans ces concessions (2), quoiqu'on voie aujourd'hui les principaux ecclésiastiques d'Allemagne revêtus de la puissance souveraine. Quoi qu'il en soit, c'étoient des pièces qu'ils mettoient en avant contre les Saxons. Ce qu'ils ne pouvoient attendre de l'indolence ou des négligences d'un leude, ils crurent qu'ils devoient l'attendre du zèle et de l'attention agissante d'un évêque: outre qu'un tel vassal, bien loin de se servir contre eux des peuples assujettis, auroit, au contraire, besoin d'eux pour se soutenir contre ses peuples.

<sup>(1)</sup> Voyez entr'autres la fondation de l'archeveché de Brême, dans le capitulaire de 789, édit. de Baluze, p. 249.

<sup>(2)</sup> Par exemple, la défense aux juges royaux d'entrer dans le territoire pour exiger les freda et autres droits. J'en ai beaucoup parlé au livre précédent.

### CHAPITRE XX.

#### LOUIS-LE-DEBONNAIRE.

Auguste, étant en Egypte, fit ouvrir le tombeau d'Alexandre: on lui demanda s'il vouloit qu'on ouvrît ceux des Ptolomées; il dit qu'il avoit voulu voir le roi, et non pas les morts. Ainsi, dans l'histoire de cette seconde race, on cherche Pepin et Charlemagne; on voudroit voir les rois, et non pas les morts.

Un prince, jouet de ses passions et dupe de ses vertus même; un prince qui ne connut jamais sa force ni sa foiblesse; qui ne sut se concilier ni la crainte ni l'amour; qui, avec peu de vices dans le cœur, avoit toutes sortes de défauts dans l'esprit, prit en main les rênes de l'empire que Charlemagne avoit tenues.

Dans le temps que l'univers est en larmes pour la mort de son père; dans cet instant d'étonnement, où tout le monde demande Charles, et ne le trouve plus; dans le tem ps qu'il hâte ses pas pour aller remplir sa place, il envoie devant lui des gens affidés pour arrêter ceux qui avoient contribué au désordre

de la conduite de ses sœurs. Cela causa de sanglantes tragédies (1). C'étoient des imprudences bien précipitées. Il commença à venger les crimes domestiques, avant d'être arrivé au palais; et à révolter les esprits avant d'être le maître.

Il fit crever les yeux à Bernard, roi d'Italie, son neveu, qui étoit venu implorer sa clémence, et qui mourut quelques jours après: cela multiplia ses ennemis. La crainte qu'il en eut le détermina à faire tondre ses frères: cela en augmenta encore le nombre. Ces deux derniers articles lui furent bien reprochés (2): on ne manqua pas de dire qu'il avoit violé son serment, et les promesses solemnelles qu'il avoit faites à son père le jour de son couronnement (3).

Après la mort de l'impératrice Hirmen-

<sup>(1)</sup> L'auteur incertain de la vie de Louis-le-Débonnaire, dans le recueil de Duchesne, tome II, p. 295.

<sup>(2)</sup> Voyez le procès-verbal de sa dégradation, dans le recueil de *Duchesne*, tome II, p. 333.

<sup>(3)</sup> Il lui ordonna d'avoir pour ses sœurs, ses frères et ses neveux une clémence sans bornes, indeficientem misericordiam. Tégan, dans le recueil de Duchesne, tome II, p. 276.

garde, dont il avoit trois enfans, il épousa Judith; il en eut un fils; et vientôt, mêlant les complaisances d'un vieux mari avec toutes les foiblesses d'un vieux roi, il mit un désordre dans sa famille, qui entraîna la chûte de la monarchie.

Il changea sans cesse les partages qu'il avoit faits à ses enfans. Cependant ces partages avoient été confirmés tour-à-tour par ses sermens, ceux de ses enfans et ceux des seigneurs. C'étoit vouloir tenter la fidélité de ses sujets; c'étoit chercher à mettre de la confusion, des scrupules et des équivoques dans l'obéissance; c'étoit confondre les droits divers des princes, dans un temps sur-tout où les forteresses étant rares, le premier rempart de l'autorité étoit la foi promise et la foi reçue.

Les enfans de l'empereur, pour maintenir leurs partages, sollicitèrent le clergé, et lui donnèrent des droits inouis jusqu'alors. Ces droits étoient spécieux; on faisoit entrer le clergé, en garantie d'une chose qu'on avoit voulu qu'il autorisât. Agobard (1) représenta à Louis-le-Débonnaire qu'il avoit envoyé

<sup>(1)</sup> Voyez ses lettres.

Lothaire à Rome pour le faire déclarer empereur; qu'il avoit fait des partages à ses enfans, après avoir consulté le ciel par trois jours de jeûnes et de prières. Que pouvoit faire un prince superstitieux, attaqué d'ailleurs par la superstition même? On sent quel échec l'autorité souveraine reçut deux fois, par la prison de ce prince et sa pénitence publique. On avoit voulu dégrader le roi, on dégrada la royauté.

On a d'abord de la peine à comprendre comment un prince, qui avoit plusieurs bonnes qualités, qui ne manquoit pas de lumières, qui aimoit naturellement le bien, et, pour tout dire enfin, le fils de *Charlemagne*, put avoir des ennemis si nombreux (1), si violens, si irréconciliables, si ardens à l'offenser, si insolens dans son humiliation, si déterminés à le perdre; et ils l'auroient perdu deux fois sans retour, si ses enfans, dans le fond plus honnêtes gens qu'eux, eussent pu suivre un projet, et convenir de quelque chose.

<sup>(1)</sup> Voyez le procès-verbal de sa dégradation, dans le recueil de Duchesne, tome II, p. 331. Voyez aussi sa vie écrite par Tégan. Tanto enim odio laborabat, ut taederet eos vita ipsius, dit l'auteur incertain, dans Duchesne, tome II, p. 307.

CHAPITRE

# CHAPITRE XXI.,

Continuation du même sujet.

La force que Charlemagne avoit mise dans la nation subsista assez sons Lom - 10 De-bonnaire, pour que l'état pût se maintenir dans sa grandeur, et être respecté des étrangers. Le prince avoit l'esprit foible; mais la nation étoit guerrière. L'autorité se perdoit au-dedans, sans que la puissance parût diminuer au-dehors.

Charles-Martel, Pepin et Charlemagne gouvernèrent 'un après l'autre la monarchie. Le premier flatta l'avarice des gens de guerre; les deux autres celle du clergé; Louis-le-Débonnaire mécontenta tous les deux.

Dans la constitution française, le roi, la noblesse et le clergé avoient dans leurs mains toute la puissance de l'état. Charles Martel, Pepin et Charlemagne se joignirent quelquefois d'intérêts avec l'une des deux parties pour contenir l'autre, et presque toujours avec toutes les deux; mais Louis-le-Débonnaire détacha de lui l'un et l'autre de ces corps. Il indisposa les évêques par des règlemens qui leur parurent rigides, parce qu'il Tome III.

alloit plus loin qu'ils ne vouloient aller euxmêmes. Il y a de très-bonnes loix faites malà-propos. Les évêques, accoutumés dans ces temps-là à aller à la guerre contre les Sarrasins et les Saxons (1), étoient bien éloignés de l'esprit monastique. D'un autre côté, ayant perdu toute sorte de confiance pour sa noblesse, il éleva des gens de néant (2), il la priva de ses emplois (3), la renvoya du palais, appella des étrangers. Il s'étoit séparé de ces deux corps, il en fut abandonné.

- (1) α Pour lors les évêques et les clercs commencèrent à quitter les ceintures et les baudriers d'or, les couteaux enrichis de pierreries qui y étoient suspendus, les habillemens d'un goût rexquis, les éperons, dont la richesse accabloit leurs talons. Mais l'ennemi du genre humain ne souffrit point une telle dévotion, qui souleva contre elle les ecclésiastiques de tous les ordres, et se fit à elle-même la guerre ». L'auteur incertain de la vie de Louis-le-Débonnaire, dans le recueil de Duchesne, tome II, p. 298.
- (2) Tégan dit que ce qui se faisoit très-rarement sous Charlemagne, se fit communément sous Louis.
- .(3) Voulant contenir la noblesse, il prit pour chambrier un certain Bernard, qui acheva de la désespérer.

## APITRE XXII.

## Continuation du même sujet.

Mais ce qui affoiblit sur-tout la monarchie, c'est que ce prince en dissipa les domaines (1). C'est ici que Nitard, un des plus judicieux historiens quenous ayons; Nitard, petit fils de Charlemagne, qu étoit attaché au parti de Louis-le-Débonnaire, et qui écrivoit l'histoire par ordre de Charles-le-Chauve, doit être écouté.

Il dit « qu'un certain Adelard avoit eu, » pendant un temps, un tel empire sur l'es- » prit de l'empereur, que ce prince suivoit » sa volonté en toutes choses; qu'à l'instiga- » tion de ce favori, il avoit donné les biens » fiscaux (2) à tous ceux qui en avoient » voulu; et par-là, avoit anéanti la répu- » blique (3) ». Ainsi, il fit dans tout l'empire

- (1) Villas regias, quae erant sui et avi et tritavi, et fidelibus suis tradidit eas in possessiones sempertinas: fecit enim hoc diu tempore. Tegan, de gestis Ludovici pii.
- (2) Hinc libertates, hinc publica in propriis usibus distribuere suasit. Nitard, liv. IV, à la sin.
  - (3) Rem publicam penitus annulavit. Ibid.

ce que j'ai dit (1) qu'il avoit fait en Aquitaine; chose que *Charlemagne* répara, et que personne ne répara plus.

L'état fut mis dans cet épuisement où Charles Martel le trouva lorsqu'il parvint à la mairerie; et l'on étoit dans ces circonstances, qu'il n'étoit plus question d'un coup d'autorité pour le rétablir.

Le fisc se trouva si pauvre, que, sous Charles-lc-Chauve, on ne maintenoit personne dans les honneurs (2); on n'accordoit la sûreté à personne, que pour de l'argent; quand on pouvoit détruire les Normands (3), on les laissoit échapper pour de l'argent; et le premier conseil que Hinemar donne à Louis-le-Bègue, c'est de demander, dans une assemblée, de quoi soutenir les dépenses de sa maison.

## CHAPITRE XXIII

Continuation du même sujet.

Le clergé eut sujet de se repentir de la protection qu'il avoit accordée aux enfans de

- (1) Voyez le liv. XXX, ch. XIII.
- (2) Hincmar, lettre I à Louis-le-Bègue.
- (3) Voyez le fragment de la chronique du monastère de saint-Serge d'Angers, dans Duchesne, tome II, p. 401.

LIVRE XXXI, CHAP. XXIII. 213

Louis-le-Débonnaire. Ce prince, comme j'ai dit, n'avoit jamais donné de préceptions des biens de l'église aux laics (1); mais bientôt Lothaire en Italie, et Pepin en Aquitaine, quittèrent le plan de Charlemagne, et reprirent celui de Charles Martel. Les ecclésiastiques eurent recours à l'empereur contre ses enfans; mais ils avoient affoibli eux-mêmes l'autorité qu'ils réclamoient. En Aquitaine, on eut quelque condescendance; en Italie, on n'obéit pas.

Les guerres civiles, qui avoient troublé la vie de Louis-le-Débonnaire, furent le germe de celles qui suivirent sa mort. Les trois frères, Lothaire, Louis et Charles, cherchèrent chacun de leur côté, à attirer les grands dans leur parti, et à se faire des créatures. Ils donnèrent à ceux qui voulurent les suivre, des préceptions des biens de l'église; et, pour gagner la noblesse, ils lui livrèrent le clergé.

On voit dans les capitulaires (2), que ces

de l'an 845, apud Teudonis villam, art. 4.

<sup>(2)</sup> Voyez le Synode de l'an 845, apud Teudonis villam, art. 3 et 4, qui décrit très - bien

princes furent obligés de céder à l'importunité des demandes, et qu'on leur arracha souvent ce qu'ils n'auroient pas voulu donner: on y voit que le clergé se croyoit plus opprimé par la noblesse que par les rois. Il paroît encore que Charles-le-Chauve (1) fut celui qui attaqua le plus le patrimoine du clergé; soit qu'il fût le plus irrité contre lui parce qu'il avoit dégradé son père à son occasion; soit qu'il fût le plus timide. Quoi qu'il en soit, on voit dans les capitulaires (2),

l'état des choses; aussi bien que relui de la même année, tenu au palais de Vernes, art. 12; et le synode de Beauvais, encore de la même année, art. 3, 4 et 6; et le capitulaire in villá Sparnaco, de l'an 846, art 20; et la lettre que les évêques assemblés à Reims écrivirent, l'an 858, à Louis-lc-Getmanique, art. 8.

- l'an 846. La noblesse avoit irrité le roi contre les évêques, de sorte qu'il les chassa de l'assemblée : on choisit quelques canons des synodes, et on leur déclara que ce seroient les seuls qu'on observeroit; on ne leur accorda que ce qu'il étoit impossible de leur refuser. Voyez les art. 20, 21 et 22. Voyez aussi la lettre que les évêques assemblés écrivirent, l'an 858, à Louis-le-Germanique, art. 8; et l'édit de Pistes, de l'an 864, art. 5.
  - (2) Voyez le même capitulaire de l'an 846, in

des querelles continuelles entre le clergé qui demandoit ses biens, et la noblesse qui re-'fusoit, qui éludoit, ou qui différoit de les rendre; et les rois entre deux.

C'est un spectacle digne de pitié, de voir l'état des choses en ces temps-là. Pendant que Louis-le-Débonnaire faisoit aux églises des dons immenses de ses domaines, ses enfans distribuoient les biens du clergé aux laïcs. Souvent la même main qui fondoit des abbayes nouvelles, dépouilloit les anciennes. Le clergé n'avoit point un état fixe. On lui ôtoit; il regagnoit; mais la couronne perdoit toujours.

Vers la fin du règne de Charles-le-Chauve;

villa Sparnaco. Voyez aussi le capitulaire de l'assemblée tenue apud Marsnam, de l'an 847, art. 4, dans laquelle le clergé se retrancha à demander qu'on le remit en possession de tout ce dont il avoit jqui sous le règne de Louis-le-Débonnaire. Voyez aussi le capitulaire de l'an 851, apud Marsnam, art. 6 et 7, qui maintient la noblesse et le clerge dans leurs possessions; et celui apud Bonoilum, de l'an 856, qui est une remontrance des évêques au roi sur ce que les maux, après tant de loix faites, n'avoient pas été réparés; et enfin la lettre que les évêques assemblés à Reims écrivirent, l'an 858, à Louis-le-Germanique, art. 8.

et depuis ce règne, il ne fut plus guère question des démêlés du clergé et des laics sur la restitution des biens de l'église. Les évêques jettèrent bien encore quelques soupirs dans leurs remontrances à Charles-le-Chauve, que l'on trouve dans le capitulaire de l'an 856, et dans la lettre (1) qu'ils écrivirent à Louis-le-Germanique, l'an 858; mais ils proposoient des choses, et ils réclamoient des promesses tant de fois éludées, que l'on voit qu'ils n'avoient aucune espérance de les obtenir.

Il ne fut plus question (2) que de réparer en général les torts faits dans l'église et dans l'état. Les rois s'engageoient de ne point ôter aux leudes leurs hommes libres, et de ne plus donner les blens ecclésiastiques par des préceptions (3); de sorte que le clergé et la noblesse parurent "s'unir d'intérêts.

Les étranges ravages des Normands, comme

<sup>(</sup>i) Art. 8.

<sup>(2)</sup> Voyez le capitul. de l'an 851, art. 6 et 7.

<sup>(3)</sup> Charles-le-Chauve, dans le synode de Soissons, dit qu'il avoit promis aux évêques de ne plus donner de préceptions des biens de l'église. Captulaire de l'a 853, art. 11, édition de Baluze, tome II, p. 56.

j'ai dit, contribuèrent beaucoup à mettre fin à ces querelles.

Les rois tous les jours moins accrédités, et par les causes que j'ai dites et par celles que je dirai, crurent n'avoir d'autre parti à prendre que de se mettre entre les mains des ecclésiastiques. Mais le clergé avoit affoibli les rois, et les rois avoient affoibli le clergé.

En vain Charles-le-Chauve et ses successeurs appellèrent-ils le clergé (1) pour soutenir l'état, et en empêcher la chûte; en vain se servirent-ils du respect que les peuples avoient pour ce corps (2), pour main-

<sup>(</sup>a) Voyez dans Nitard, livre IV, comment, après la fuite de Lothaire, les rois Louis et Charles consultèrent les évêques pour savoir s'ils pourroient prendre et partager le royaume, qu'il avoit abandonné. En effet, comme les évêques formoient entr'eux un corps plus uni que les leudes, il convenoit à ces princes d'assurer leurs droits par une résolution des évêques. qui pourroient engager tous les autres seigneurs à les suivre.

<sup>(2)</sup> Voyez le capitulaire de Charlts-le-Chauve, apud Saponarias, de l'an 859, art. 3. Venilon, que j'avois fait archevêque de Sens, m'a sacré; et je ne devois être chassé du royaume par personne, saltem sine audientid et judicio episcoporum, quorum

tenir celui qu'on devoit avoir pour eux; en vain ils cherchèrent à donner de l'autorité à leurs loix par l'autorité des canons (1); en vain joignirent-ils les peines ecclésiastiques aux peines civiles (2); en vain, pour contrebalancer l'autorité du comte, donnèrent-ils à chaque évêque la qualité de leur envoyé dans les provinces (3): il fut impossible au clergé de réparer le mal qu'il avoit fait; et un étrange malheur, dont je parlerai bientôt, fit tomber la couronne à terre.

ministerio in regem sum consecratus, et qui throni dei sunt dicti, in quibus deus sedet, et per quos sua decernit judiciá; quorum paternis correctionibus et castigatoriis judiciis me subdere fui paratus, et in praesenti sum subditus.

- (1) Voyez le capitulaire de Charles-le-Chauve, de Carisiaco, de l'an 857, édition de Baluze, tome II, p. 88, art. 1, 2, 3, 4 et 7.
- (2) Voyez le synode de Pistes, de l'an 862, art. 4; et le capitulaire de Carloman et de Louis II, apud Vernis palatium, de l'an 883, art 4 et 5.
- (3) Capitulaire de l'an 876, sous Charles-le-Chauve, in synodo Pontigonensi, édit. de Baluze, art. 12.

### LIVRE XXXI, CHAP. XXIV. 219

### CHAPITRE XXIV.

Que les hommes libres furent rendus capables de posséder des fiefs.

J'AI dit que les hommes libres alloient à la guerre sous leur comte, et les vassaux sous leur seigneur. Cela faisoit que les ordres de l'état se balançoient les uns les autres; et, quoique les leudes eussent des vassaux sous eux, ils pouvoient être contenus par le comte, qui étoit à la tête de tous les hommes libres de la monarchie.

D'abord (1); ces hommes libres ne purent pas se recommander pour un fiel; mais ils le purent dans la suite; et je trouve que ce changement se fit dans le temps qui s'écoula depuis le règne de Gontran jusqu'à celui de Charlemagne. Je le prouve par la comparaison qu'on peut faire du traité d'Andely (2) passé entre Gontran, Childebert et la reine Brunehault, et le partage fait par Charlemagne à ses enfans; et un par-

<sup>(1)</sup> Voyez ce que j'ai dit ci-devant au livre XXX, ch. dernier, vers la fin.

<sup>(2)</sup> De l'an 587, dans Grégoire de Tours, liv, IX.

tage pareil fait par Louis-le-Débonnaire (1). Ces trois actes contiennent des dispositions à-peu-près pareilles à l'égard des vassaux; et, comme on y règle les mêmes points et à-peu-près dans les mêmes circonstances, l'esprit et la lettre de ces trois traités se trouvent à-peu-près les mêmes à cet égard.

Mais, pour ce qui concerne les hommes libres, il s'y trouve une différence capitale. Le traité d'Andely ne dit point qu'ils pussent se recommander pour un fief; au-lieu qu'on trouve, dans les partages de Oharlemagne et de Louis-le-Débonnaire, des clauses expresses pour qu'ils pussent s'y recommander; ce qui fait voir que depuis letraité d'Andely; un nouvel usage s'introduisoit, par lequel les hommes libres étoient devenus capables de cette grande prérogauve.

Cela dut arriver, lorsque Charles Martel ayant distribué les biens de l'église, à ses soldats, et les ayant donnés, partie en fief, partie en aleu, il se fit une espèce de révolution dans les loix féodales. Il est vraisem-

<sup>(1)</sup> Voyez le chapitre suivant, où je parle plus au long de ces partages, et les notes où ils sont cités.

blable que les nobles qui avoient déjà des fiefs, trouvèrent plus avantageux de recevoir les nouveaux dons en aleu, et que les hommes libres se trouvèrent encore trop heureux de les recevoir en fief.

### CHAPITRE XXV.

CAUSE PRINCIPALE DE L'AFFOIBLISSEMENT DE LA SECONDE RACE.

## Changement dans les aleux.

CHARLEMAGNE, dans le partage dont j'ai parlé au chapitre précédent (1), régla qu'après sa mort, les hommes de chaque roi recevroient des bénéfices dans le royaume de leur roi, et non dans le royaume d'un autre (2); au-lieu qu'on conserveroit ses aleux dans quelque royaume que ce fût. Mais il ajoute que tout homme libre pourroit, après la mort de son seigneur, se recommander pour un fief

<sup>(1)</sup> De l'an 806, entre Charles, Pepin et Louis. Il est rapporté par Goldastre et par Baluze, tome I, p. 439.

<sup>(2)</sup> Art. 9, p. 443. Ce qui est conforme au traité d'Andely, dans Grégoire de Tours, liv. IX.

dans les trois royaumes, à qui il voudroit; de même que celui qui n'avoit jamais eu de seigneur (1). On trouve les mêmes dispositions dans le partage que fit Louis-le-Débonnaire à ses enfans l'an 817 (2).

Mais, quoique les hommes libres se recommandassent pour un fief, la milice du comte n'en étoit point affoiblie; il falloit toujours que l'homme libre contribuât pour son aleu, et préparât des gens qui en fissent le service, à raison d'un homme pour quatre manoirs; ou bien qu'il préparât un homme qui servît pour lui le fief; et quelques abus s'étant introduits là-dessus, ils furent corrigés, comme il paroît par les constitutions (3)

<sup>(1)</sup> Art. 10. Et il n'est point parlé de ceci dans le traite d'Andelv.

<sup>(2)</sup> Dans Baluze, tome I, p. 174. Licentiam habeat unusquisque liber homo qui scniorem non habuerit, cuicumque ex his tribus fratribus volucrit, se commendandi, art. 9. Voyez aussi le partage que fit le même empereur l'an 837, art. 6, édit. de Baluze, p. 686.

<sup>(3)</sup> De l'an 811, édit. de Baluze, tome I, p. 486, art. 7 et 8; et celle de l'an 812, ibid. p. 490, art. 1. Ut omnis liber homo qui quatuor mansos vestitos de proprio suo, sive de alicujus beneficio, habet, ipse se praeparet, et ipse in hostem pergat,

LIVRE XXXI, CHAP. XXV. 223 de Charlemagne et par celle de Pepin, roi d'Italie (4), qui s'expliquent l'une l'autre.

Ce que les historiens ont dit, que la bataille de Fontenay causa la ruine de la monarchie, est très-vrai; mais qu'il me soit permis de jetter un coup d'œil sur les funestes conséquences de cette journée.

Quelque temps après cette bataille, les trois frères, Lothaire, Louis et Charles, firent un traité dans lequel je trouve des clauses qui durent changer tout l'état politique chez les Français (1).

Dans l'annonciation (2) que Charles fit au peuple de la partie de ce traité qui le concernoit, il dit que tout homme libre pourroit choisir pour seigneur qui il voudroit, du roi ou des autres seigneurs (4). Avant

sive cum seniore suo, etc. Voyez le capitulaire de l'an 807, édit. de Baluze, tome I, p. 458.

- (1) De l'an 793, insérée dans la loi des Lombards, liv. III, tit. 9, ch. IX.
- (2) En l'an 847, rapporte par Aubert le Mire et Baluze, tome II, p. 42, conventus apud Marsnam.
  - (3) Adnuntiatio.
- (4) Ut unusquique liber homo in nostro regno seniorem quem voluerit, in nobis et in nostris fidelibus, accipiat, art. 2 de l'annonciacon de Charles.

ce traité l'homme libre pouvoit se recommander pour un fief; mais son aleu restoit toujours sous la puissance immédiate du roi, c'est-à-dire, sous la jurisdiction du comte; et il ne dépendoit du seigneur, auquel il s'étoit recommandé, qu'à raison du fief qu'il en avoit obtenu. Depuis ce traité, tout homme libre put soumettre son aleu au roi, ou à un autre seigneur, à son choix. Il n'est point question de ceux qui se recommandoient pour un fief, mais de ceux qui changeoient leur aleu en fief, et sortoient, pour ainsi dire, de la jurisdiction civile, pour entrer dans la puissance du roi, ou du seigneur qu'ils vouloient choisir.

Ainsi, ceux qui étoient autrefois nuement sous la puissance du roi, en qualité d'hommes libres sous le comte, devinrent insensiblement vassaux les uns des autres, puisque chaque homme libre pouvoit choisir pour seigneur qui il vouloit, ou du roi, ou des autres seigneurs.

2°. Qu'un homme changeant en fief une terre qu'il possédoit à perpétuité, ces nouveaux fiefs ne pouvoient plus être à vie. Aussi voyons-nous, un moment après, une loi générale pour donner les fiefs aux enfans du

possesseur

LIVRE XXXI, CHAP. XXV. 225 possesseur; elle est de Charles-le-Chauve, un

des trois princes qui contractèrent (1).

Ce que j'ai dit de la liberté qu'eurent tous les hommes de la monarchie, depuis le traité des trois frères, de choisir pour seigneur qui ils vouloient, du roi ou des autres seigneurs, se consirme par les actes passés depuis ce temps-là.

Du temps de Charlemagne, lorsqu'un vassal avoit reçu d'un seigneur une chose, ne valût-elle qu'un sou, il ne pouvoit plus le quitter (2). Mais sous Charles-le-Chauve, les vassaux purent impunément suivre leurs intérêts ou leur caprice; et ce prince s'exprime si fortement là-dessus, qu'il semble plutôt les inviter à jouir de cette liberté, qu'à la restreindre (3). Du temps de Char-

- (1) Capitulaire de l'an 877, tit. 53, art. 9 et 10, apud Carisiacum: similiter et de nostris vassallis faciendum est, etc. Ce capitulaire se rapporte à un autre de la même année et du même lieu, art. 3.
- (2) Capitulaire d'Aix-la-Chapelle, de l'an 813, art. 16. Quòd nullus seniorem suum dimittat, postquàm ab co acceperit valente solidum unum. Et le capitulaire de Pepin, de l'an 783, art. 5.
- (3) Voyez le capitulaire de *Carisiaco*, de l'an 856, art. 10 et 13, édit. de *Baluze*, tome II, p. 83, dans lequel le roi et les seigneurs ecclésiastiques et

Tome III.

lemagne, les bénéfices étoient plus personnels que réels; dans la suite, ils devinrent plus réels que personnels.

## CHAPITRE XXVI.

## Changement dans les fiefs.

L'n'arriva pas de moindres clangemens dans les fiefs que dans les aleux. On voit par le capitulaire de Compiègne, fait sous le roi Pepin (1), que ceux à qui le roi donnoit un bénéfice, donnoient eux-mêmes une partie de ce bénéfice à divers vassaux; mais ces parties n'étoient point distinguées du tout. Le roi les ôtoit, lorsqu'il ôtoit le tout; et, à la mort du leude, le vassal perdoit aussi son arrière-fief; un nouveau bénéficiaire venoit, qui établissoit aussi de nouveaux arrière-

laïcs convinrent de ceci: et si aliquis de vobis sit cui suus senioratus non placet, et illi simulat ad alium seniorem melius qudm ad illum acaptare passit, veniat ad illum, et ipse tranquille et pacifico animo donet illi commeatum..... et quod dens illi cupierit ad alium seniorem acaptare potuerit, pacifice habeat.

<sup>(1)</sup> De l'an 757, art. 6, édit. de Baluze, p. 181.

vassaux. Ainsi l'arrière-fief ne dépendoit point du fief; c'étoit la personne qui dépendoit. D'un côté, l'arrière-vassal revenoit au roi, parce qu'il n'étoit pas attaché pour toujours au vassal; et l'arrière-fief revenoit de même au roi, parce qu'il étoit le fief même, et non pas une dépendance du fief.

Tel étoit l'arrière-vasselage, lorsque les en fiefs étoient amovibles; tel il étoit encore, pendant que les fiefs furent à vie. Cela changea, lorsque les fiefs passèrent aux héritiers, et que les arrières-fiefs y passèrent de même. Ce qui relevoit du roi immédiatement, n'en releva plus que médiatement; et la puissance royale se trouva, pour ainsi-dire, reculée d'un degré, quelquefois de deux, et souvent davantage.

On voit, dans les livres des fiefs (1), que quoique les vassaux du roi pussent donner en fief, c'est-à-dire, en arrière-fief du roi, cependant ces arrières-vassaux ou petits vavas-seurs ne pouvoient pas de même donner en fief; de sorte que ce qu'ils avoient donné, ils pouvoient toujours le reprendre. D'ailleurs, une telle concession ne passoit point aux en-

<sup>(1)</sup> Liv. I, ch. I.

fans comme les fiefs, parce qu'elle n'étoit point censée faite selon la loi des fiefs.

Si l'on compare l'état où étoit l'arrièrevasselage, du temps que les deux sénateurs de Milan écrivoient ces livres, avec celui où il étoit du temps du roi *Pepin*, on trouvera que les arrières-fiefs conservèrent plus longtemps leur nature primitive que les fiefs (1).

Mais lorsque ces sénateurs écrivirent, on avoit mis des exceptions si générales à cette règle, qu'elles l'avoient presque anéantie, Car, si celui qui avoit reçu un fief du petit vasseur, l'avoit suivi à Rome dans une expédition, il acquéroit tous les droits de vassal: de même, s'il avoit donné de l'argent au petit vavasseur pour obtenir le fief, celuici ne pouvoit le lui ôter, ni l'empêcher de le transmettre à son fils, jusqu'à ce qu'il lui eût rendu son argent (2). Enfin, cette règle n'étoit plus suivie dans le sénat de Milan (3).

<sup>(1)</sup> Au moins en Italie et en Allemagne.

<sup>(2)</sup> Liv. I des fiefs, ch. I.

<sup>(3)</sup> Ibid.

### CHAPITRE XXVII.

Autre changement arrivé dans les fiefs.

Du temps de Charlemagne (1), on étoit obligé, sous de grandes peines, de se rendre à la convocation, pour quelque guerre que ce fût; on ne recevoit point d'excuses; et le comte qui auroit exempté quelqu'un, auroit été puni lui-même. Mais le traité des trois frères mit là-dessus une restriction (2), qui tira, pour ainsi dire, la noblesse de la main du roi (3): on ne fut plus tenu de suivre le roi à la guerre, que quand cette guerre étoit défensive. Il fut libre, dans les autres, de suivre son seigneur, ou de vaquer à ses affaires. Ce traité se rapporte à un autre, fait

<sup>(1)</sup> Capitul. de l'an 802, art. 7, édit. de *Baluze*, p. 365.

<sup>(2)</sup> Apud Marsnam, l'an 847, édition de Baluze, p. 42.

<sup>(3)</sup> Volumus ut cujuscumque nostrūm homo, in cujuscumque regno sit, cum seniore suo in hostem, vel aliis suis utilitatibus, pergat; nist talis regni invasio quam Lamtuveri dicunt, quòd absit, acciderit, ut omnis populus illius regni ad eam repellendam communiter pergat, art. 5, ibid. p. 44.

cinq ans auparavant entre les deux frères Charles-le-Chauve et Louis, roi de Germanie, par lequel ces deux frères dispensèrent leurs vassaux de les suivre à la guerre, en cas qu'ils fissent quelque entreprise l'un contre l'autre; chose que les deux princes jurèrent, et qu'ils firent jurer aux deux armées (1).

La mort de cent mille Français à la bataille de Fontenay, fit penser à ce qui restoit encore de noblesse (2), que, par les querelles particulières de ses rois sur leur partage, elle seroit enfin exterminée; et que leur ambition et leur jalousie feroit verser tout ce qu'il y avoit encore de sang à répandre. On fit cette loi, que la noblesse ne seroit contrainte de suivre les princes à la guerre, que lorsqu'il s'agiroit de défendre l'état contre une invasion étrangère. Elle fut en usage pendant plusieurs siècles (3).

<sup>(1)</sup> Apud Argentoratum, dans Baluze, capitulaires, tome II, p. 39.

<sup>(2)</sup> Effectivement, ce fut la noblesse qui fit ce traité. Voyez Nitard, liv. IV.

<sup>(3)</sup> Voyez la loi de Guy, roi des Romains, parmi celles qui ont été ajoutées à la loi salique et à celle des Lombards, tit. 6, §. 2, dans Echard.

## CHAPITRE XXVIII.

Changemens arrives dans les grands offices et dans les fiefs.

It sembloit que tout prît un vice particulier, et se corrompît en même temps. J'ai dit que, dans les premiers temps, plusieurs fiess étoient aliénés à perpétuité: mais c'étoient des cas particuliers; et les fiess, en général, conservoient toujours leur propre nature; et, si la couronne avoit perdu des fiess, elle en avoit substitué d'autres. J'ai dit encore que la couronne n'avoit jamais aliéné les grands offices à perpétuité (1).

Mais Charles-le-Chauve sit un réglement général, qui affecta également et les grands offices et les fiess: il établit, dans ses capitulaires, que les comtés seroient donnés aux

<sup>(1)</sup> Des auteurs ont dit que la comté de Toulouse avoit été données par Charles Martel, et passa d'héritier en héritier jusqu'au dernier Raymond; mais si cela est, ce sut l'effet de quelques circonstances qui purent engager à choisir les comtes de Toulouse parmi les ensans du dernier possesseur.

232 DE L'ESPRIT DES LOIX, enfans du comte; et il voulut que ce réglement eût encore lieu pour les fiess (1).

On verra tout-à-l'heure, que ce réglement reçut une plus grande extension; de sorte que les grands offices et les fiefs passèrent à des parens plus éloignés. Il suivit de-là que la plupart des seigneurs, qui relevoient immédiatement de la couronne, n'en relevèrent plus que médiatement. Ces comtes, qui rendoient autrefois la justice dans les plaids du roi; ces comtes, qui menoient les hommes libres à la guerre, se trouvèrent entre le roi et ses hommes libres; et la puissance se trouva encore reculée d'un degré.

Il y a plus: il paroît, par les capitulaires, que les comtes avoient des bénéfices attachés à leurs comtés, et des vassaux sous eux (2). Quand les comtés furent héréditaires, ces

<sup>(1)</sup> Voyez son capitulaire de l'an 877, titre 53, art. 9 et 10, apud Carisiacum. Ce capitulaire se rapporte à un autre de la même année et du même lieu, art. 3.

<sup>(2)</sup> Le capitulaire III de l'an 812, art. 7; et celui de l'an 815, art. 6, sur les Espagnols; le recueil des capitulaires, liv. V, art. 228; et le capitulaire de l'an 869, art. 2; et celui de l'an 877, art. 13, édit. de Baluze.

vassaux du comte ne furent plus les vassaux immédiats du roi; les bénéfices attachés aux comtés ne furent plus les bénéfices du roi; les comtes devinrent plus puissans, parce que les vassaux qu'ils avoient déja les mirent en état de s'en procurer d'autres.

Pour bien sentir l'affoiblissement qui en résulta à la fin de la seconde race, il n'y a qu'à voir ce qui arriva au commencement de la troisième, où la multiplication des arrièrefiefs mit les grands vassaux au désespoir.

C'étoit une coutume du royaume, que quand les aînés avoient donné des partages à leurs cadets, ceux-ci en faisoient hommage à l'aîné (1); de manière que le seigneur dominant ne les tenoit plus qu'en arrière-fief. Philippe-Auguste, le duc de Bourgogne, les comtes de Nevers, de Boulogne, de Saint-Paul, de Dampierre, et autres seigneurs, déclarèrent que dorénavant, soit que le fief fût divisé par succession ou autrement, le tout relèveroit toujours du même seigneur, sans aucun seigneur moyen (2). Cette or-

<sup>(1)</sup> Comme il paroît par Othon de Frissingue, des gestes de Frédéric, liv. II, ch. XXIX.

<sup>(2)</sup> Voyez l'ordonnance de Philippe-Auguste; de l'an 1209, dans le nouveau recueil.

donnance ne fut pas généralement suivie; car, comme j'ai dit ailleurs, il étoit impossible de faire dans ces temps-là des ordonnances générales: mais plusieurs de nos coutumes se réglèrent la-dessus.

## CHAPITRE XXIX.

De la nature des fiefs depuis le règne de CHARLES-LE-CHAUVE.

J'AI dit que Charles-le-Chauve voulut que quand le possesseur d'un grand office ou d'un fief laisseroit en mourant un fils, l'office ou le fief lui fût donné. Il seroit difficile de suivre le progrès des abus qui en résultèrent, et de l'extension qu'on donna à cette loi dans chaque pays. Je trouve dans les livres des fiefs (1), qu'au commencement du règne de l'empereur Conrad II, les fiefs, dans les pays de sa domination, ne passoient point aux petits-fils; ils passoient seulement à celui des enfans du dernier possesseur que le seigneur avoit choisi (2):

<sup>(1)</sup> Liv. 1, tit. 1.

<sup>(2)</sup> Sic progressum est, ut ad filios deveniret in quem dominus hoc vellet beneficium confirmare. Ibid.

LIVRE XXXI, CHAP. XXIX. 235 ainsi les fiefs furent donnés par une espèce d'élection que le seigneur fit entre ses enfans.

J'ai expliqué au chapitre XVII de ce livre. comment, dans la seconde race, la couronne se trouvoit à certains égards élective, et à certains égards héréditaire. Elle étoit héréditaire, parce qu'on prenoit toujours les rois dans cette race; elle l'étoit encore, parce que les enfans succédoient; elle étoit élective, parce que le peuple choisissoit entre les enfans. Comme les choses vont toujours de proche en proche, et qu'une loi politique a toujours du rapport à une autre loi politique, on suivit, pour la succession des fiefs, le même esprit que l'on avoit suivi pour la succession à la couronne (1). Ainsi les fiefs passèrent aux enfans, et par droit de succession et par droit d'élection; et chaque fiel se trouva, comme la couronne, électif et héréditaire.

Ce droit d'élection dans la personne du seigneur, ne subsistoit (2) pas du temps

<sup>(1)</sup> Au moins en Italie et en Allemagne.

<sup>(2)</sup> Quod hodie ital stabilitum est, ut ad omnes acqualiter veniat, liv. I des siess, tit. 1.

des auteurs des livres des fiefs (1); c'est-àdire, sous le règne de l'empereur Frédéric I.

## CHAPITRE XXX.

Continuation du même sujet.

In est dit dans le livre des fiefs (2) que, quand l'empereur Conrad partit pour Rome, les fidèles qui étoient à son service lui demandèrent de faire une loi pour que les fiefs, qui passoient aux enfans, passassent aussi aux petits-enfans; et que celui dont le frère étoit mort sans héritiers légitimes, pût succéder au fief qui avoit appartenu à leur père commun : cela fut accordé.

On y ajoute, et il faut se souvenir que ceux qui parlent vivoient du temps de l'empereur Frédéric I (3), « que les anciens » jurisconsultes avoient toujours tenu que » la succession des fiefs en ligne collaté- » rale ne passoit point au-delà des frères » germains; quoique dans des temps mo- » dernes, on l'eût portée jusqu'au septième

<sup>(1)</sup> Gerardus Niger, et Ambertus de Orto.

<sup>(2)</sup> Liv. I des fiefs, tit. 1.

<sup>(3)</sup> Cujas l'a très-bien prouvé.

# » degré : comme, par le droit nouveau, on » l'avoit portée en ligne directe jusqu'à l'in-» fini (1) «. C'est ainsi que la loi de Conrad reçut peu-à-peu des extensions.

Toutes ces choses supposées, la simple lecture de l'histoire de France sera voir que la perpétuité des fiefs s'établit plutôt en France qu'en Allemagne. Lorsque l'empereur Conrad II commença à régner en 1024, les choses se trouvèrent encore en Allemagne comme elles étoient déjà en France, sous le règne de Charles-le-Chauve, qui mourut en 877. Mais en France, depuis le règne de Charles-le-Chauve, il se fit de tels changemens, que Charles-le-Simple se trouva hors d'état de disputer à une maison étrangère ses droits incontestables à l'empire; et qu'enfin, du temps de Hugues-Capet, la maison régnante, dépouillée de tous ses domaines, ne put pas même soutenir la couronne.

La foiblesse d'esprit de Charles-le-Chauve mit en France une égale foiblesse dans l'état. Mais comme Louis - le - Germanique, son frère, et quelques-uns de ceux qui lui

<sup>(1)</sup> Liv. I des fiefs, tit. 1.

succédèrent, eurent de plus grandes qualités, la force de leur état se soutint plus long-temps.

Que dis-je? peut-être que l'humeur phlegmatique, et, si j'ose le dire, l'immutabilité de l'esprit de la nation allemande, résista plus long-temps que celui de la nation française à cette disposition des choses, qui faisoit que les fiefs, comme par une tendance naturelle, se perpétuoient dans les familles.

J'ajoute que le royaume d'Allemagne ne fut pas dévasté, et, pour ainsi dire, anéanti, comme le fut celui de France, par ce genre particulier de guerre que lui firent les Normands et les Sarrasins. Il y avoit moins de richesses en Allemagne, moins de villes à saccager, moins de côtes à parcourir, plus de marais à franchir, plus de forêts à pénétrer. Les princes, qui ne virent pas à chaque instant l'état prêt à tomber, eurent moins besoin de leurs vassaux, c'est-à-dire, en dépendirent moins. Et il y a apparence que si les empereurs d'Allemagne n'avoient été obligés de s'aller faire couronner à Rome, et de faire des expéditions continuelles en Italie, les fiess auroient conservé plus longtemps chez eux leur nature primitive.

## CHAPITRE XXXI.

Comment l'empire sortit de la maison de CHARLEMAGNE.

L'EMPIRE qui, au préjudice de la branche : de Charles-le-Chauve, avoit déjà été donné aux bâtards de celle de Louis-le-Germanique (1), passa encore dans une maison étrangère, par l'élection de Conrad, duc de Franconie, l'an 912. La branche qui régnoit en France, et qui pouvoit à peine disputer des villages, étoit encore moins en état de disputer l'empire. Nous avons un accord passé entre Charles-le-Simple et l'empereur Henri I, qui avoit succédé à Conrad. On l'appelle le pacte de Bonn (2). Les deux princes se rendirent dans un navire qu'on avoit placé au milieu du Rhin, et se jurèrent une amitié éternelle. On employa un mezzo termine assez bon. Charles prit le titre de roi de la France occidentale. et Henri celui de roi de la France orientale.

<sup>(1)</sup> Arnoul et son fils Louis IV,

<sup>(2)</sup> De l'an 926, rapporté par Aubert le Mire, cod. donationum piarum, ch. XXVII.

240 DE L'ESPRIT DES LOIX, Charles contracta avec le roi de Germanie, et non avec l'empereur.

## CHAPITRE XXXII.

Comment la couronne de France passa dans la maison de HUGUES-CAPET.

L'HÉRÉDITÉ des fiefs, et l'établissement général des arrière-fiefs, éteignirent le gouvernement politique, et formèrent le gouvernement féodal. Au-lieu de cette multitude innombrable de vassaux que les rois avoient eus, ils n'en eurent plus que quelques-uns, dont les autres dépendirent. Les rois n'eurent presque plus d'autorité directe: un pouvoir qui devoit passer par tant d'autres pouvoirs, et par de si grands pouvoirs, s'arrêta, ou se perdit avant d'arriver à son terme. De si grands vassaux n'obéirent plus, et ils se servirent même de leurs arrièrevassaux pour ne plus obéir. Les rois, privés de leurs domaines, réduits aux villes de Reims et de Laon, restèrent à leur merci. L'arbre étendit trop loin ses branches, et la tête se sècha. Le royaume se trouva sans domaine, comme est aujourd'hui l'em-

LIVRE XXXI, CHAP. XXIII. 242 pire. On donna la couronne à un des plus puissans vassaux.

Les Normands ravageoient le royaume; ils venoient sur des espèces de radeaux ou de petits bâtimens, entroient par l'embouchure des rivières, les remontoient, et dévastoient le pays des deux côtés. Les villes d'Orléans et de l'aris arrêtoient ces brigands (1); et ils ne pouvoient avancer ni sur la Seine ni sur la Loire. Hugues-Capet, qui possédoit ces deux villes, tenoit dans ses mains les deux cless des malheureux restes du royaume; on lui déféra une couronne qu'il étoit seul en état de défendre. C'est ainsi que depuis on a donné l'empire à la maison qui tient immobiles les frontières des Tures.

L'empire étoit sorti de la maison de Charlemagne dans le temps que l'hérédité des fiefs ne s'établissoit que comme une condescendance. Elle fut même plus tard en usage chez les Allemands que chez les Français (2):

<sup>(1)</sup> Voyez le capitulaire de Charlos-le-Chauve, de l'an 877, apud Carisiacum, sur l'importance de Paris, de Saint-Denys, et des châteaux sur la Loire, dans ces temps-là.

<sup>(2)</sup> Voyez ci-devant le ch. XXX, p. 236.

Tome III.

#### 242 DE L'ESPRIT DES LOIX,

cela fit que l'empire, considéré comme un fief, fut électif. Au contraire, quand la couronne de France sortit de la maison de Charlemagne, les fiefs étoient réellement héréditaires dans ce royaume : la couronne, comme un grand fief, le fut aussi.

Du reste, on a eu grand tort de rejetter sur le moment de cette révolution tous les changemens qui étoient arrivés, ou qui arrivèrent depuis. Tout se réduisit à deux évènemens; la famille régnante changea, et la couronne fut unie à un grand fief.

## CHAPITRE XXXIII.

Quelques conséquences de la perpétuité des fiefs.

It suivit de la perpétuité des fiefs que le droit d'aînesse et de primogéniture s'établis parmi les Français. On ne la connoissois point dans la première race (1): la couronne se partageoit entre les frères; les alleux se divisoient de même; et les fiefs, amovibles ou à vie, n'étant pas un objet de

<sup>(1)</sup> Voyez la loi salique et la loi des Ripuaires, au citre des aleux.

LIVRE XXXI, CHAP. XXXIII. 243 succession, ne pouvoient pas être un objet de partage.

Dans la seconde race, le titre d'empereur qu'avoit Louis-le-Débonnaire, et dont il honora Lothaire, son fils aîné, lui fit imaginer de donner à ce prince une espèce de primauté sur ses cadets. Les deux rois devoient aller trouver l'empereur chaque année, lui porter des présens (1), et en recevoir de lui de plus grands; ils devoient conférer avec lui sur les affaires communes.

C'est ce qui donna à Cothaire ces prétentions qui lui réussirent si mal. Quand Agobard écrivit pour ce prince (2), il allégua la disposition de l'empereur même, qui avoit associé Lothaire à l'empire, après que, par trois jours de jeûne, et par la célébration des saints sacrifices, par des prières et des aumones, dieu avoit été consulté; que la nation lui avoit prêté serment, qu'elle ne pouvoit point se parjurer; qu'il avoit envoyé Lothaire à Rome, pour être confirmé

<sup>(1)</sup> Voyez le capitulaire de l'an 817, qui contient le premier partage que Louis-le-Débonnaire fit entre ses enfans.

<sup>(2)</sup> Voyez ses deux lettres à ce sujet; dont l'une a pour titre de divisione imperii.

# 244 DE L'ESPRIT DES LOIX,

par le pape. Il pèse sur tout ceci, et non pas sur le droit d'aînesse. Il dit bien que l'empereur avoit désigné un partage aux cadets, et qu'il avoit préféré l'aîné; mais en disant qu'il avoit préféré l'aîné, c'étoit dire en même temps qu'il auroit pu préférer les cadets.

Mais quand les fiefs furent héréditaires, le droit d'aînesse s'établit dans la succession des fiefs; et, par la même raison, dans celle de la couronne, qui étoit le grand fief. La loi ancienne, qui formoit des partages, ne subsista plus: les fiefs étant chargés d'un service, il falloit que le possesseur fût en état de le remplir. On établit un droit de primogéniture; et la raison de la loi féodale força celle de la loi politique ou civile.

Les fiess passant aux enfans du possesseur, les seigneurs perdoient la liberté d'en disposer; et, pour s'en dédommager, ils établirent un droit qu'on appella droit de rachat, dont parlent nos coutumes, qui se paya d'abord en ligne directe, et qui, par usage, ne se paya plus qu'en ligne collatérale.

Bientôt les fiefs purent être transportés aux étrangers, comme un bien patrimonial. Cela fit le droit de lods et ventes, établi dans LIVRE XXXI, CHAP. XXXIII. 245 presque tout le royaume. Ces droits furent d'abord arbitraires; mais quand la pratique d'accorder ces permissions devint générale, on les fixa dans chaque contrée.

Le droit de rachat devoit se payer à chaque mutation d'héritier, et se paya même d'abord en ligne directe (1). La coutume la plus générale l'avoit fixé à une année du revenu. Cela étoit onéreux et incommode au vassal, et affectoit, pour ainsi dire, le fief: Il obtint souvent dans l'acte d'hommage, que le seigneur ne demanderoit plus pour le rachat qu'une certaine somme d'argent (2); laquelle, par les changemens arrivés aux monnoies, est devenue de nulle importance: ainsi le droit de rachat se trouve aujourd'hui presque réduit à rien, tandis que celui des lods et ventes a subsisté dans toute son étendue. Ce droit-ci ne concernant ni le vassal, ni ses héritiers, mais étant un cas fortuit qu'on ne devoit ni prévoir ni attendre, on ne fit point ces sortes

<sup>(1)</sup> Voyez l'ordonnance de Philippe - Auguste, de l'an 1209, sur les fiefs.

<sup>(2)</sup> On trouve dans les chartres plusieurs de ces conventions, comme dans le capitulaire de Vendôme, et celui de l'abbaye de saint Cyprien en Poitou, dont M. Galland, p. 55, a donné des extraits.

#### 246 DE L'ESPRIT DES LOIX,

de stipulations, et on continua à payer une certaine portion du prix.

Lorsque les fiefs étoient à vie, on ne pouvoit pas donner une partie de son fief, pour le tenir pour toujours en arrière-fief; il eût été absurde qu'un simple usufruitier eût disposé de la propriété de la chose. Mais, lorsqu'ils devinrent perpétuels, cela fut permis (1), avec de certaines restrictions que mirent les coutumes (2); ce qu'on appelle se jouer de son fief.

La perpétuité des fiess ayant fait établir le droit de rachat, les filles purent succéder à un fief, au désaut des mâles. Car le seigneur donnant le fief à la fille, il multiplioit les cas de son droit de rachat, parce que le mari devoit le payer comme la semme (3). Cette disposition ne pouvoit avoir lieu pour la couronne; car, comme elle ne relevoit de personne, il ne pouvoit point y avoir de droit de rachat sur elle.

<sup>(1)</sup> Mais on ne pouvoit pas abréger le sief, c'està-dire, en éteindre une portion.

<sup>(2)</sup> Elles fixèrent la portion dont on pouvoit se jouer.

<sup>(3)</sup> C'est pour cela que le seigneur contraignoit la veuve de se remarier.

### LIVRE XXXI, CHAP. XXXIII. 247

La fille de Guillaume V, comte de Toulouse, ne succéda pas à la comté. Dans la suite, Aliénor succéda à l'Aquitaine, et Malthilde à la Normandie; et le droit de la succession des filles parut dans ces temps-là si bien établi, que Louis-le-Jeune, après la dissolution de son mariage avec Aliénor, ne fit aucune difficulté de lui rendre la Guienne. Comme ces deux derniers exemples suivirent de très-près le premier, il faut que la loi générale, qui appelloit les femmes à la succession des fiefs, se soit introduite plus tard dans la comté de Toulouse, que dans les autres provinces du royaume (1).

La constitution de divers royaumes de l'Europe a suivi l'état actuel où étoient les siefs dans les temps que ces royaumes ont été fondés. Les femmes ne succéderent ni à la couronne de France, ni à l'empire, parce que, dans l'établissement de ces deux monarchies, les femmes ne pouvoient succéder aux siefs; mais elles succéderent dans les royaumes dont l'établissement suivit celui de la permes dont l'établissement suivit celui de la per-

<sup>(1)</sup> La plupart des grandes maisons avoient leurs loix de succession particulières. Voyez ce que M. de Va Thaumassière nous dit sur les maisons de Berri.

#### 248 DE L'ESPRIT DES LOIX,

pétuité des fiefs, tels que ceux qui furent fondés par les conquêtes des Normands, ceux qui le furent par les conquêtes faites sur les Maures; d'autres enfin, qui au-delà des limites de l'Allemagne, et dans des temps assez modernes, prirent, en quelque façon, une seconde naissance par l'établissement du christianisme.

Quand les fiefs étoient amovibles, on les donnoit à des gens qui étoient en état de les servir, et il n'étoit point question des mineurs; mais, quand ils furent perpétuels, les seigneurs prirent le fief jusqu'à la majorité, soit pour augmenter leurs profits, soit pour faire élever le pupille dans l'exercice des armes (1). C'est ce que nos coutumes appellent la garde-noble, laquelle est fondée sur d'autres principes que ceux de la tutèle, et en est entièrement distincte.

Quand les fiels étoient à vie, on se recommandoit pour un fief; et la tradition réelle,

<sup>(1)</sup> On voit dans le capitulaire de l'année 877, apud Carisiacum, art. 5, édition de Baluze, tome II, p. 269, le moment où les rois firent administrer les fiefs pour les conserver aux mineurs : exemple qui fut suivi par les seigneurs, et donna l'origine à ce que nous appellons la garde-noble.

LIVRE XXXI, CHAP. XXXIII. 546 qui se faisoit par le sceptre, constatoit le fief, comme fait aujourd'hui l'hommage! Nous ne voyons pas que les comtes, ou même les envoyés du roi, recussent les hommages dans les provinces; et cette fonction ne se trouve pas dans les commissions de ces officiers, qui nous ont été conservées dans les capitulaires. Ils faisoient bien quelquefois prêter le serment de fidélité à tous les sujets (1); mais ce serment étoit si peu un hommage de la nature de ceux qu'on établit depuis, que, dans ces derniers , le serment de fidélité étoit une action jointe à l'hommage, qui tantôt suivoit et tantôt précédoit l'hommage, qui n'avoit point lieu dans tous les hommages, qui fut moins solemnelle que l'hommage, et en étoit entièrement distincte (2).

<sup>(1)</sup> On en trouve la formule dans le capitulaire II de l'an 802. Voyez aussi celui de l'an 854, art. 13 et autres.

<sup>(2)</sup> M. du Cange, au mot hominium, p. 1163, et au mot fidelitas, p. 474, cite les chartres des anciens hommages, où ces différences se trouvent, et grand nombre d'autorités qu'on peut voir. Dans l'hommage, le vassal mettoit sa main dans celle du seigneur, et juroit : le serment de fidélité se faisoit en jurant sur les évangiles. L'hommage se faisoit à

#### 250 DE L'ESPRIT DES LOIX,

Les comtes et les envoyés du roi faisoient encore; dans les occasions, donner aux vassaux, dont la fidélité étoit suspecte, une assurance qu'on appelloit firmitas (1); mais cette assurance ne pouvoit être un hommage, puisque les rois se la donnoient entre eux (2).

Que si l'abbé Suger parle d'une chaire de Dagobert, où, selon le rapport de l'antiquité, les rois de France avoient coutume de recevoir les hommages des seigneurs (3), il est clair qu'il emploie ici les idées et le langage de son temps.

Lorsque les fiefs passèrent aux héritiers, la reconnoissance du vassal, qui n'étoit, dans les premiers temps, qu'une chose occasionnelle, devint une action réglée: elle fut faite d'une manière plus éclatante, elle fut remplie

<sup>&#</sup>x27;genoux; le serment de fidélité debout. Il n'y avoit que le seigneur qui pût recevoir l'hommage; mais ses officiers pouvoient prendre le serment de fidélité. Voyez Litleton, sect. 91 et 92. Foi es kommage, c'est fidélité et hommage.

post reditum d Confluentibus, art. 3, édition de Baluxe, p. 245.

<sup>(2)</sup> Ibid: art. 11 :"

<sup>:. (3)</sup> Lib. depadministratione sud.

LIVRE XXXI, CHAP. XXXIII. 251 de plus de formalités; parce qu'elle devoit porter la mémoire des devoirs réciproques du seigneur et du vassal, dans tous les âges.

Je pourrois croire que les hommages commencèrent à s'établir du temps du roi Pepin, qui est le temps où j'ai dit que plusieurs bénéfices furent donnés à perpétuité; mais je le croirois avec précaution, et dans la supposition seule que lés auteurs des anciennes annales des Francs g'aient pas été des ignorans, qui, décrivant les cérémonies de l'acte de fidélité que Tassillon, duc de Bavière, fit à Pepin (1), aient parlé suivant les usages qu'ils voyoient pratiquer de leur temps (2).

<sup>(1)</sup> Anno, 757, ch. XVII.

<sup>(2)</sup> Tassillo venit in vassatico se commendans, per manus sacramenta juravit multa et innumerabilia, reliquiis sanctorum manus imponens, et fulclitatem promisit Pippino. Il sembleroit qu'il y auroit là un hommage et un serment de fidélité.

#### 252 DE L'ESPRIT DES LOIX,

# CHAPITRE XXXIV.

Continuation du même sujet.

Quand les fiefs étoient amovibles ou à vie, ils n'appartenoient guère qu'aux loix politiques; c'est pour cela que, dans les loix civiles de ces temps-là, il est fait si peu de mention des loix des fiefs. Mais lorsqu'ils devinrent héréditaires, qu'ils purent se donner, se vendre, se léguer, ils appartinrent et aux loix politiques et aux loix civiles. Le fief, considéré comme une obligation au service militaire, tenoit au droit politique; considéré comme un genre de bien qui étoit dans le commerce, il tenoit au droit civil. Cela donna naissance aux loix civiles sur les fiefs.

Les fiefs étant devenus héréditaires, les loix concernant l'ordre des successions dûrent être relatives à la perpétuité des fiefs. Ainsi s'établit, malgré la disposition du droit romain et de la loi salique (1), cette règle du droit français, propres ne remontent point (2). Il falloit que le fief fût servi; mais un aieul,

<sup>(1)</sup> Au titre des alleux.

<sup>(2)</sup> Liv. IV, de feudis, tit. 59.

#### LIVRE XXXI, CHAP. XXXIV. 253

un grand-oncle, auroient été de mauvais vassaux à donner au seigneur: aussi cette règle n'eût-elle d'abord lieu que pour les fiefs, comme nous l'apprenons de Boutillier (1).

Les fiess étant devenus héréditaires. les seigneurs, qui devoient veiller à ce que le fief fût servi, exigèrent que les filles qui devoient succéder au fief (2), et, je crois, quelquefois les mâles, ne pussent se marier sans leur consentement; de sorte que les contrats de mariage devinrent, pour les nobles, une disposition féodale, et une disposition civile. Dans un acte pareil, fait sous les yeux du seigneur, on fit des dispositions pour la succession future, dans la vue que le fief pût être servi par les héritiers: aussi les seuls nobles eurent-ils d'abord la liberté de disposer des successions futures par contrat de mariage, comme l'ont remarqué Boyer (3) et Aufrerius (4).

- (1) Somme rurale, liv. I, tit. 76, p. 447.
- (2) Suivant une ordonnance de saint Louis, de l'an 1246, pour constater les coutumes d'Anjou et du Maine, ceux qui auront le bail d'une fille héritière d'un fief, donneront assurance au seigneur qu'elle ne sera mariée que de son consentement.
  - (3) Décis. 155, n.º 8; et 204, n.º 38.
  - (4) In capell. Thol. décision 453.

#### 254 DE L'ESPRIT DES LOIX.

Il est inutile de dire que le retrait lignager, fondé sur l'ancien droit des parens, qui est un mystère de notre ancienne jurisprudence française que je n'ai pas le temps de développer, ne put avoir lieu à l'égard des fiefs, que lorsqu'ils devinrent perpétuels.

Italiam, Italiam (1)... Je finis le traité des fiefs où la plupart des auteurs l'ont commencé.

(1) Ænéid, liv. III, vers 523.

PIN DE L'ESPRIT DES LOIX.

# DÉFENSE

DE

# L'ESPRIT DES LOIX,

à laquelle on a joint quelques éclaircissemens.

DÉFENSE

# DÉFENSE

DE.

# L'ESPRIT DES LOIX.

# PREMIÈRE PARTIE

On a divisé cette désense en trois parties. Dans la première, on a répondu aux reproches généraux qui ont été faits à l'auteur de l'Esprit des Loix. Dans la seconde, on répond aux reproches particuliers. La troisième contient des réslexions sur la manière dont on l'a critiqué. Le public va connoître l'état des choses; il pourra juger.

I.

Quoique l'Esprit des Loix soit un ouvrage de pure politique et de pure jurisprudence, l'auteur a eu souvent occasion d'y parler de la religion chrétienne; il l'a fait de manière Tome III.

à en faire sentir toute la grandeur; et, s'il n'a pas eu pour objet de travailler à la faire croire, il a cherché à la faire aimer.

Cependant dans deux feuilles périodiques qui ont paru coup sur coup (1), on lui a fait les plus affreuses imputations. Il ne s'agit pas moins que de savoir s'il est spinosiste et déiste; et, quoique ces deux accusations soient par elles-mêmes contradictoires, on le mène sans cesse de l'une à l'autre. Toutes les deux étant incompatibles, ne peuvent pas le rendre plus coupable qu'une seule; mais toutes les deux peuvent le rendre plus odienx.

Il est donc spinosiste; lui qui, dès le premier article de sou livre, a distingué le monde matériel d'avec les intelligences spirituelles.

Il est donc spinosiste, lui qui, dans le secondarticle, a attaqué l'athéisme. Ceux qui ont dit qu'une fatalité aveugle a produit tous les effets que nous voyons dans le monde, ont dit une grande absurdité; car, quelle plus grande absurdité qu'une fatalité aveugle qui a produit des êtres intelligens?

<sup>(2)</sup> L'une du 9 octobre 1749, l'autre du 16 du même mois.

Il est donc spinosiste, lui qui a continué par ces paroles: Dieu a du rapport a l'univers comme créateur et conservateur (i): les loix, selon lesquelles il a créé, sont celles selon lesquelles il conserve. Il agit selon ces règles, parce qu'il les connoît; il les connoît, parce qu'il les a faites; il les a faites, parce qu'elles ont du rapport avec sa sagesse et sa puissance.

Il est done spinosiste, lui qui a ajouté: comme nous voyons que le monde formé par le mouvement de la masière, es prive d'intelligence, subsiste toujours (2).

Il est donc spinosiste, lui qui a démontré, contre. Hobbes et Spinosa, que les rapportse de justice et d'équité étoient antérieurs à toutes les loix positives (3).

Il est donc spinosiste, lui qui a dit, au commencement du chapitre second: cette loi qui, en imprimant dans nous-mêmes l'idée d'un, créateur, nous porte vers lui, est la première des loix naturelles par son importance.

Il est donc spinosiste, lui qui a combatua

<sup>(1)</sup> Liv. I, ch. I.

<sup>(2)</sup> Ibid.

<sup>(3)</sup> Ibid. Gilly grows also is a say

de toutes ses forces le paradoxe de Bayle; qu'il vaut mieux être athée qu'idolâtre? Paradoxe dont les athées tireroient les plus dangereuses conséquences.

Que dit-on, après des passages si formels? Et l'équité naturelle demande que le degré de preuve soit proportionné à la grandeur de l'accusation.

#### PREMIÈRE OBJECTION.

- L'auteur tombe dès le premier pas. Les loix, dans la signification la plus etendue, dit-il, sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses. Les loix des rapports! cela se conçoit-il?.... Cependant l'auteur n'a pas changé la définition ordinaire des loix sans dessein. Quel est donc son but? le voici. Selon le nouveau systême, il y a entre tous les êtres qui forment ce que Pope appelle le grand tout, un enchaînement si nécessaire, que le moindre dérangement porteroit la confusion jusqu'au trône du premier être. C'est ce qui fait dire à Pope, que les choses n'ont pu être autrement qu'elles ne sont, et que tout est bien comme il est. Cela posé, on entend

la signification de ce langage nouveau, que les loix sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses. A quoi l'on ajoute que, dans ce sens, tous les êtres ont leurs loix; la divinité a ses loix; le monde matériel a ses loix; les intelligences supérieures à l'homme ont leurs loix; les bêtes ont leurs loix; l'homme a ses loix.

# Réponse.

Les ténèbres mêmes ne sont pas plus obscures que ceci. Le critique a oui dire que Spinosa admettoit un principe aveugle et nécessaire qui gouvernoit l'univers : il ne lui en faut pas davantage; des qu'il trouvera le mot nécessaire, ce sera du spinosisme. L'auteur a dit que les loix étoient un rapport nécessaire: voilà donc du spinosisme, parce que voilà du nécessaire. Et, ce qu'il y a de surprenant, c'est que l'auteur, chez le critique, se trouve spinosiste à cause de cet article. quoique cet article combatte expressément les systèmes dangereux. L'auteur a eu en vue d'attaquer le systême de Hobbes; systême terrible, qui, faisant dépendre toutes les vertus et tous les vices de l'établissement des loix que

les hommes se sont faites, et voulant pronver que les hommes naissent tous en état de guerre, et que la première loi naturelle est la guerre de tous contre tous, renverse, comme Spinosa, et toute religion et toute morale. Sur cela, l'auteur a établi, premièrement, 'qu'il y avoit des loix de justice et d'équité avant l'établissement des loix positives : il a prouvé que tous les êtres avoient des loix; que, même avant leur création, ils avoient des loix possibles; que dieu lui-même avoit des loix, c'est-à-dire, les loix qu'il s'étoit faites. Il a démontré qu'il étoit faux que les hommes naquissent en état de guerre (1); a fait voir que l'état de guerre n'avoit commencé qu'après l'établissement des sociétés; il a donné là-dessus des principes clairs. Mais il en résulte toujours que l'auteur a attaqué les erreurs de Hobbes, et les conséquences de celles de Spinosa, et qu'il lui est arrivé qu'on l'a si peu entendu, que l'on a pris pour des opinions de Spinosa les objections qu'il fait contre le spinosisme. Avant d'entrer en dispute, il faudroit commencer par se mettre au fait de l'état de la question, et savoir du

<sup>(1)</sup> Liv. I, ch. II.

DE L'ESPRIT DES LOIX. 263 moins si celui qu'on attaque est ami ou ennemi.

#### SECONDE OBJECTION.

Le critique continue: sur quoi l'auteur cite Plutarque, qui dit que la loi est la reine de tous les mortels et immortels. Mais est-ce d'un payen? etc.

# Réponse.

Il est vrai que l'auteur a cité Plutarque, qui dit que la loi est la reine de tous les mortels et immortels.

#### TROISIÈME OBJECTION.

L'auteur a dit, que la création, qui paroît être un acte arbitraire, suppose des règles aussi invariables que la fatalité des athées. De ces termes, le critique conclut que l'auteur admet la fatalité des athées.

# Réponse.

Un moment auparavant, il a détruit cette fatalité par ces paroles: ceux qui ont dit qu'une fatalité aveugle gouverne l'univers,

ont dit une grande absurdité; carquelle plus grande absurdité qu'une fatalité aveugle qui a produit des êtres intelligens? De plus, dans le passage qu'on censure, on ne peut faire parler l'auteur que de ce dont il parle. Il ne parle point des causes, et il ne compare point les causes; mais il parle des effets, et il compare les effets. Tout l'article, celui qui le précède et celui qui le suit, font voir qu'il n'est question ici que des règles du mouvement, que l'auteur dit avoir été établies par dieu : elles sont invariables, ces règles, et toute la physique le dit avec lui; elles sont invariables, parce que dieu a voulu qu'elles fussent telles, et qu'il a voulu conserver le monde. Il n'en dit ni plus ni moins.

Je dirai toujours que le critique n'entend jamais le sens des choses, et ne s'attache qu'aux paroles. Quand l'auteur a dit que la création, qui paroissoit être un acte arbitraire, supposoit des règles aussi invariables que la fatalité des athées, on n'a pas pu l'entendre, comme s'il disoit que la création fût un acte nécessaire comme la fatalité des athées, puisqu'il a déja combattu cette fatalité. De plus, les deux membres d'une comparaison doivent

se rapporter; ainsi, il faut absolument que la phrase veuille dire: la ereation, qui paroît d'abord devoir produire des règles de mouvement variables, en a d'aussi invariables que la fatalité des athées. Le critique, encore une fois, n'a vu et ne voit que les mots.

# II.

Il n'y a donc point de spinosisme dans l'Esprit des loix. Passons à une autre accusation; et voyons s'il est vrai que l'auteur ne connoisse pas la religion révélée. L'auteur, à la fin du chapitre premier, parlant de l'homme, qui est une intelligence finie, sujette à l'ignorance et à l'erreur, a dit: un tel être pouvoit, à tous les instans, oublier son créateur; dieu l'a rappellé à lui par les loix de la religion.

Il a dit au chapitre premier du livre XXIV: je n'examinerai les diverses religions du monde, que par rapport au bien que l'on en tire dans l'état civil, soit que je parle de celle qui a sa raoine dans le ciel, ou bien de celles qui ont la lour sur la terre.

Il ne faudra que très-peu d'équité pour

voir que je n'ai jamais prétendu faire céder les intérêts de la religion aux intérêts politiques, mais les unir: or, pour les unir, il faut les connoître. La religion chrétienne, qui ordonne aux hommes de s'aimer, veut sans doute que chaque peuple ait les meilleures loix politiques et les, meilleures loix civiles; parce qu'elles sont, après elles, le plus grand bien que les hommes puissent donner et recevoir.

Et au chapitre second du même livre: un prince qui aime la religion, et qui la craint, est un lion qui sède à la main qui le flatte, ou à la voix qui l'appaise. Celui qui craint la religion, et qui la hait, est comme les bêtes sauvages qui mordent la chaîne qui les empêche de se jetter sur ceux qui passent. Celui qui n'a point du tout de religion est cet animal terrible qui ne sent sa liberté, que lorsqu'il déchire et qu'il dévore.

Au chapitre troisième du même Hvre: pendant que les princes Mahométans donnent sans cesse la mort ou la reçoivent, la religion, chez les chrétiens, rend les princes moins timides, et par conséquent moins eruels. Le prince compte sur ses sujets, et les sujets sur le prince. Chose admirable! la religion chrétienne, qui ne semble avoir d'objet que la félicité de l'autre vie, fait encore notre bonheur dans celle-ci.

Au chapitre quatrième du même livre : sur le caractère de la religion chrétienne et celui de la mahométane, l'on doit, sans autre examen, embrasser l'une et rejetter l'autre. On prie de continuer.

Dans le chapitre sixième : M. Bayle, après avoir insulté toutes les religions, flétrit la religion chrétienne: il ose avancer que de véritables chrétiens ne formeroient pas un état qui pût subsister. Pourquoi non? Ce seroient des citoyens infiniment éclairés sur leurs devoirs, et qui auroient un trèsgrand zèle pour les remplir; ils sentiroient très-bien les droits de la défense naturelle; plus ils croiroient devoir à la religion, plus ils penseroient devoir à la patrie. Les. principes du christianisme, bien gravés dans le cœur, seroient infiniment plus forts que ce faux honneur des monarchies, ces vertus humaines des républiques, et cette crainte servile des états despotiques.

Il est étonnant que ce grand homme n'ait pas su distinguer les ordres pour l'établis-

sement du christianisme d'avec le christianisme même; et qu'on puisse lui imputer d'avoir méconnu l'esprit de sa propte religion. Lorsque le législateur, au-lieu de donner des loix, a donné des conseils; c'est qu'il a vu que ses conseils, s'ils étoient ordonnés comme des loix, seroient contraires à l'esprit de ses loix.

Au chapitre dixième: si je pouvois un moment cesser de penser que je suis chrétien, je ne pourrois m'empêcher de mettre la destruction de la secte de Zénon au nombre des malheurs du genre humain, etc. Faites abstraction des vérités révélées; cherchez dans toute la nature, vous n'y trouverez pas de plus grand objet que les Antonins, etc.

Et au chapitre treizième: la religion païenne, qui ne défendoit que quelques crimes grossiers, qui arrêtoit la main, et abandonnoit le cœur, pouvoit avoir des crimes inexpiables. Mais une religion qui enveloppe toutes les passions; qui n'est pas plus jalouse des actions que des desirs et des pensées; qui ne nous tient point attachés par quelque chaîne, mais par un nombre innombrable de fils; qui laisse

derrière elle la justice humaine, et commence une autre justice; qui est faite your mener sans cesse du repentir à l'amour et de l'amour au repentir; qui met entre le juge et le criminel un grand médiateur, entre le juste et le médiateur un grand juge: une telle religion ne doit point avoir de crimes inexpiables. Mais, quoiqu'elle donne des craintes et des espérances à tous, elle fait assez sentir que, s'il n'y a point de crimes qui, par sa nature, soit inexpiable, toute une vie peut l'être; qu'il seroit très-dangereux de tourmenter la miséricorde par de nouveaux crimes et de nouvelles expiations; qu'inquiets sur les anciennes dettes, jamais quittes envers le seigneur, nous devons craindre d'en contracter de nouvelles, de combler la mesure, et d'aller jusqu'au terme où la bonté paternelle finit.

Dans le chapitre dix-neuvième, à la fin, l'auteur, après avoir fait sentir les abus de diverses religions païennes, sur l'état des ames dans l'autre vie, dit: ce n'est pas assez, pour une religion, d'établir un dogme, il faut encore qu'elle le dirige: c'est ce qu'a fait admirablement bien la religion

chrétienne, à l'égard des dogmes dont nous parlons. Elle nous fait espérer un état que nous croyons, non pas un état que nous sentions ou que nous connoissionse; tout, jusqu'à la résurrection des corps, nous mène à des idées spirituelles.

Et au chapitre vingt-sixième, à la fin: il suit de-là qu'il est presque toujours convenable qu'une religion ait des dogmes particuliers, et un culte général. Dans les loix qui concernent les pratiques du culte, il faut peu de détails; par exemple, des mortifications, et non pas une certaine mortification. Le christianisme est plein de bon sens: l'abstinence est de droit divin; mais une abstinence particulière est de droit de police, et on peut la changer.

Au chapitre dernier, livre vingt-cinquième: mais il n'en résulte pas qu'une religion apportée dans un pays très-éloigné, et to-talement différent de climat, de loix, de mœurs et de manières, ait tout le succès que sa saintete devroit lui promettre.

Et au chapitre troisième du livre vingtquatrième: c'est la religion chrétienne qui, malgre la grandeur de l'empire et le vice du climat, a empêché le despotisme de s'établir en Ethiopie, et a porté au milieu de l'Afrique les mœurs de l'Europe et ses loix, etc..... Tout près de-là, on voit le mahométisme faire enfermer les enfans du roi de Sennar: à sa mort, le conseil les envoie égorger, en faveur de celui qui monte sur le trône.

Que, d'un côté, l'on se mette devant les yeux les massacres continuels des rois et des chefs grecs et romains; et, de l'autre, la destruction des peuples et des villes par ces mêmes chefs, Thimur et Gengiskan, qui ont dévasté l'Asie; et nous verrons que nous devons au christianisme, et dans le gouvernement un certain droit politique, et dans la guerre un certain droit des gens, que la nature humaine ne sauroit assez reconnoître. On supplie de lire tout le chapitre.

Dans le chapitre huitième du livre vingtquatrième: dans un pays où l'on a le malheur d'avoir une religion que Dieu n'a pas donnée, il est toujours nécessaire qu'elle s'accorde avec la morale; parce que la religion, même fausse, est le meilleur garant que les hommes puissent avoir de la probité des hommes. Ce sont des passages formels. On y voit un écrivain qui non-seulement croit la religion chrétienne, mais qui l'aime. Que dit on pour prouver le contraire? Et on avertit, encore une fois, qu'il faut que les preuves soient proportionnées à l'accusation: cette accusation n'est pas frivole, les preuves ne doivent pas l'être. Et, comme ces preuves sont données dans une forme assez extraordinaire, étant toujours moitié preuves, moitié injures, et se trouvant comme enveloppées dans la suite d'un discours fort vague, je vais les chercher.

#### PREMIÈRE OBJECTION.

L'auteur a loué les stoiciens, qui admettoient une fatalité aveugle, un enchaînement nécessaire, etc. (1) C'est le fondement de la religion naturelle.

## Réponse.

Je suppose, un moment, que cette mauvaise manière de raisonner soit bonne. L'au-

(1) Page 165 de la deuxième feuille du 16 octobre 1749.

teur

DE L'ESPRIT DES LOIX. 273

teur a-t-il loué la physique et la métaphysique des stoïciens? Il a loué leur morale; il a dit que les peuples en avoient tiré de grands biens: il a dit cela, et il n'a rien dit de plus. Je me trompe, il a dit plus; car, dès la première page du livre, il a attaqué cette fatalité des stoïciens: il ne l'a donc pas louée, quand il a loué les stoïciens.

#### SECONDE OBJECTION.

L'auteur a loué Bayle, en l'appellant un grand homme (1).

# Réponse.

Je suppose encore un moment, qu'en général cette manière de raisonner soit bonne; elle ne l'est pas du moins dans ce cas-ci. Il est vrai que l'auteur a appellé Bayle un grand homme; mais il a censuré ses opinions: s'il les a censurées, il ne les admet pas. Et, puisqu'il a combattu ses opinions, il ne l'appelle pas un grand homme à cause de ses opinions. Tout le monde sait que Bayle avoit un grand esprit, dont il a abusé; mais cet

<sup>(1)</sup> Page 165 de la deuxième feuille. Tome III.

esprit dont il a abusé, il l'avoit. L'auteur a combattu ses sophismes, et il plaint ses égaremens. Je n'aime point les gens qui renversent les loix de leur patrie; mais j'aurois de la peine à croire que César et Cromwel fussent de petits esprits. Je n'aime point les conquérans; mais on ne pourra guère me persuader qu'Alexandre et Gengiskan aient été des génies communs. Il n'auroit pas fallu beaucoup d'esprit à l'auteur, pour dire que Bayle étoit un homme abominable; mais il y a apparence qu'il n'aime point à dire des injures, soit qu'il tienne cette disposition de la nature, soit qu'il l'ait reçue de son éducation. J'ai lieu de croire que, s'il prenoit la plume, il n'en diroit pas même à ceux qui ont cherché à lui faire un des plus grand maux qu'un homme puisse faire à un homme, en travaillant à le rendre odieux à tous ceux qui ne le connoissent pas, et suspect à tous ceux qui le connoissent.

De plus, j'ai remarqué que les déclamations des hommes furieux ne font guère d'impression que sur ceux qui sont furieux euxmêmes. La plupart des lecteurs sont des gens modérés: on ne prend guère un livre que lorsqu'on est de sang-froid; les gens raisonnables aiment les raisons. Quand l'auteur auDE L'ESPRIT DES LOIX. 275 toit dit mille injures à Bayle, il n'en seroit résulté, ni que Bayle eût bien raisonné, ni que Bayle eût mal raisonné; tout ce qu'on auroit pu conclure, auroit été que l'auteur savoit dire des injures.

# TROISIÈME OBJECTION.

Elle est tirée de ce que l'auteur n'a point parlé, dans son chapitre premier, du péché eriginel (1).

# Réponse.

Je demande à tout homme sensé, si ce chapitre est un traité de théologie? Si l'auteur avoit parlé du péché originel, on lui auroit pu imputer, tout de même, de n'avoir point parlé de la rédemption: ainsi, d'article en article, à l'infini.

## QUATRIÈME OBJECTION.

Elle est tirée de ce que M. Domat a commencé son ouvrage autrement que l'auteur, et qu'il a d'abord parlé de la révélation.

(1) Feuille du 9 octobre 1749, p. 162.

### Réponse.

Il est vrai que M. Domat a commencé son ouvrage autrement que l'auteur, et qu'il a d'abord parlé de la révélation.

#### CINQUIÈME OBJECTION.

L'auteur a suivi le système du poëme de Pope.

### Réponse.

Dans tout l'ouvrage, il n'y a pas un mot du système de Pope.

#### SIXIÈME OBJECTION.

L'auteur dit que la loi qui prescrit à l'homme ses devoirs envers dieu, est la plus importante; mais il nie qu'elle soit la première: il prétend que la première loi de la nature est la paix; que les hommes ont commencé par avoir peur les uns des autres, etc. Que les enfans savent que la première loi, c'est d'aimer dieu; et la seconde, c'est d'aimer son prochain.

## Réponse.

Voici les paroles de l'auteur : cette loi qui; en imprimant dans nous-mêmes l'idée d'un créateur, nous porte vers lui, est la première des loix naturelles, par son importance, et non pas dans l'ordre de ces loix. L'homme, dans l'état de nature, auroit plutôt la faculté de connoître, qu'il n'auroit des connoissances. Il est clair que ses premières idées ne seroient voint des idées spéculatives : il songeroit à la conservation de son être, avant de chercher l'origine de son être. Un homme pareil ne sentiroit d'abord que sa foiblesse; sa timidité seroit extrême ; et , si l'on avoit làdessus besoin de l'expérience, l'on a trouvé dans les forêts des hommes sauvages ; tout les fait trembler, tout les fait fuir (1). L'auteur a donc dit que la loi qui, en imprimant en nous-mêmes l'idée du créateur, nous porte vers lui, étoit la première des loix naturelles. Il ne lui a pas été défendu, plus qu'aux philosophes et écrivains du droit naturel, de considérer l'homme sous divers

égards: il lui a été permis de supposer un homme comme tombé des nues, laissé à luimême et sans éducation, avant l'établissement des sociétés. Eh bien! l'auteur a dit que la première loi naturelle, la plus importante, et par conséquent la capitale, seroit pour lui, comme pour tous les hommes, de se porter vers son créateur. Il a aussi été permis à l'auteur d'examiner quelle seroit la première impression qui se feroit sur cet homme, et de voir l'ordre dans lequel ces impressions seroient reçues dans son cerveau; et il a cru qu'il auroit des sentimens, avant de faire des réflexions; que le premier, dans l'ordre du temps, seroit la peur; ensuite, le besoin de se nourrir, etc. L'auteur a dit que la loi qui, en imprimant en nous l'idée du créateur, nous porte vers lui, est la première des loix naturelles : le critique dit que la première cles loix naturelles est d'aimer dieu. Ils ne sont divisés que par les injures,

### SEPTIÈME ORJECTION,

Elle est tirée du chapitre premier du premier livre, où l'auteur, après avoir dit que l'homme étoit un être borné, a ajouté; un tel être pouvoit, à tous les instans, oublier son créateur; dieu l'a rappellé à lui par les loix de la religion. Or, dit-on, quelle est cette religion dont parle l'auteur? il parle sans doute de la religion naturelle; il ne croit donc que la religion naturelle.

## Réponse.

Je suppose, encore un moment, que cette manière de raisonner soit bonne, et que, de ce que l'auteur n'auroit parlé là que de la religion naturelle, on en pût conclure qu'il ne croit que la religion naturelle, et qu'il exclut la religion révélée. Je dis que, dans cet endroit, il a parlé de la religion révélée, et non pas de la religion naturelle; car s'il avoit parlé de la religion naturelle, il seroit un idiot. Ce seroit comme s'il disoit : un tel être pouvoit aisément oublier son créateur. c'est-à-dire, la religion naturelle; dieu l'a rappellé à lui par les loix de la religion naturelle; de sorte que dieu lui auroit donné la religion naturelle, pour perfectionner en lui la religion naturelle. Ainsi, pour se préparer à dire des invectives à l'auteur, on commence par ôter à ses paroles le sens du

monde le plus clair, pour leur donner le sens du monde le plus absurde; et, pour avoir meilleur marché de lui, on le prive du sens commun.

### HUITIÈME OBJECTION.

L'auteur a dit (1), en parlant de l'homme: un tel être pouvoit, à tous les instans, oublier son créateur; dieu l'a rappellé à lui par les loix de la religion: un tel être pouvoit, à tous les instans, s'oublier luimême; les philosophes l'ont averti par les loix de la morale : fait pour vivre dans la société, il pouvoit oublier les autres; les législateurs l'ont rendu à ses devoirs par les loix politiques et civiles. Donc, dit le critique (2), sclon l'auteur; le gouvernement du monde est partage entre dieu, les philosophes et les législateurs, etc. Ou les philosophes ont-ils appris les loix de la morale? où les législateurs ont-ils vu ce qu'il faut prescrire pour gouverner les sociétés avec équité?

<sup>(1)</sup> Liv. I, ch. I.

<sup>(2)</sup> Page 162 de la feuille du 9 octobre 1749.

# Réponse.

Et cette réponse est très-aisée. Ils l'ont appris dans la révélation, s'ils ont été assez heureux pour cela; ou bien dans cette loi qui en imprimant en nous l'idée du créateur; nous porte vers lui. L'auteur de l'Esprit des Loix a-t-il dit comme Virgile? César partage l'empire avec Jupiter. Dieu , qui gouverne l'univers, n'a-t-il pas donné à de certains hommes plus de lumières, à d'autres plus de puissance? Vous diriez que l'auteur a dit que, parce que dieu a voulu que des hommes gouvernassent des hommes, il n'a pas voulu qu'ils lui obéissent, et qu'il s'est démis de l'empire qu'il avoit sur eux, etc. Voilà où sont réduits ceux qui, ayant beaucoup de foiblesse pour raisonner, ont beaucoup dè force pour déclamer.

#### NEUVEE:MEE OBJECTION.

Le critique continue: remarquons encore que l'auteur, qui trouve que dieu ne peut pas gouverner les êtres libres aussi bien que les autres, parec qu'étant libres, il faut qu'ils agissent par eux-mêmes, (je

remarquerai, en passant, que l'auteur ne se sert point de cette expression, que dieu ne peut pas) ne remédie à ce désordre que par des loix qui peuvent bien montrer à l'homme ce qu'il doit faire; mais qui ne lui ordonnent pas de le faire: ainsi, dans le système de l'auteur, dieu crée des êtres dont il ne peut empêcher le désorde, ni le réparer...... Aveugle, qui ne voit pas que Dieu fait ce qu'il veut de ceux mêmes qui ne font pas ce qu'il veut!

# Réponses !

Le critique a déjà reproché à l'auteur de n'avoir point parlé du péché originel: il le prend encore sur le fait; il n'a point parlé de la grace. C'est une chose triste d'avoir affaire à un homme qui censure tous les articles d'un livre, et n'a qu'une idée dominante. C'est le conte de ce curé de village, à qui des astronomes montroient la lune dans un télèscope, et qui n'y voyoit que son clocher.

L'auteur de l'Esprit des Loix a cru qu'il devoit commencer par donner quelque idée des loix générales, et du droit de la nature et des gens. Ce sujet étoit immense, et il l'a traité dans deux chapitres; il a été obligé d'omettre

quantité de choses qui appartenoient à son sujet: à plus forte raison a-t-il omis celles qui n'y avoient point de rapport,

### DIXIÈME OBJECTION.

L'auteur a dit qu'en Angleterre l'homicide de soi-même étoit l'effet d'une maladie; et qu'on ne pouvoit pas plus le punir qu'on ne punit les effets de la démence. Un sectateur de la religion naturelle n'oublie pas que l'Angleterre est le berceau de sa secte; il passe l'éponge sur tous les crimes qu'il y apperçoit.

## Réponse,

L'auteur ne sait point si l'Angleterre est le berceau de la religion naturelle; mais il sait que l'Angleterre n'est pas son berceau. Parce qu'il a parlé d'un effet physique qui se voit en Angleterre, il ne pense pas sur la religion comme les Anglais, pas plus qu'un Anglais, qui parleroit d'un effet physique arrivé en France, ne pensèroit sur la religion comme les Français. L'auteur de l'Esprit des Loix n'est point sectateur de la religion naturelle; mais il voudroit que son critique fût sectateur de la logique naturelle.

Je crois avoir déjà fait tomber des mains du critique les armes effrayantes dont il s'est servi: je vais à présent donner une idée de son exorde, qui est tel, que je crains qu'on ne pense que ce soit par dérision que j'en parle ici.

Il dit d'abord, et ce sont ses paroles, que le livre de l'Esprit des Loix est une de ces productions irrégulières... qui ne se sont si fort multipliées que depuis l'arrivée de la bulle Unigenitus. Mais, faire arriver l'Esprit des loix à cause de l'arrivée de la constitution Unigenitus, n'est-ce pas vouloir faire rire? La bulle Unigenitus n'est point la cause occasionnelle du livre de l'esprit des loix; mais la bulle Unigenitus et le livre de l'Esprit des Loix ont été les causes occasionnelles qui ont fait faire au critique un raisonnement si puérile. Le oritique continue: l'auteur dit gu'il a bien des fois commence et abandonné sur ouvrage.... Cependant, quand il jettoit au feu ses premières productions, il étoit moins, éloigné de la vérité, que lorsqu'il a commencé à être content de son travail. Qu'en sait-il? Il ajoute: si l'auteur avoit voulu suivre un chemin fraye, son ouvage lui auroit coûté moins de travail. Qu'en saitil

encore? Il prononce ensuite cet oracle: il ne faut pas beaucoup de pénétration, pour appercevoir que le livre de l'Esprit des Loix est fondé sur le système de la religiou naturelle... On a montré dans les lettres contre le poëme de Pope, intitulé Essai sur l'Homme que le système de la religion naturelle rentre dans celui de Spinosa: C'en est assez pour inspirer à un chrétien l'horreur du nouveau livre que nous annonçons. Je réponds que non seulement c'en est assez, mais même que c'en seroit beaucoup trop. Mais, jeviens de prouver que le systême de l'auteur n'est pas celui de la religion naturelle; et, en lui passant que le systême de la religion naturelle rentrât dans celui de Spinosa, le systême de l'auteur n'entreroit pas dans celui de Spinosa, puisqu'il n'est pas celui de la religion naturelle.

Il veut donc inspirer de l'horreur, avant d'avoir prouvé qu'on devoit avoir de l'horreur.

Voici les deux formules des raisonnemens répandus dans les deux écrits auxquels je réponds. L'auteur de l'Esprit des Loix est un sectateur de la religion naturelle : donc il faut expliquer ce qu'il dit ici par les principes

de la religion naturelle: or, si ce qu'il dit ici est fondé sur les principes de la religion naturelle, il est un sectateur de la religion naturelle.

L'autre formule est celle-ci: l'auteur de l'Esprit des Loix est un sectateur de la religion naturelle: donc ce qu'il dit dans son livre en faveur de la révélation, n'est que pour cacher qu'il est un sectateur de la religion naturelle: or, s'il se cache ainsi, il est un sectateur de la religion naturelle.

Avant de finir cette première partie, je serois tenté de faire une objection à celui qui en a tant fait. Il a si fort effrayé les oreilles, du mot de sectateur de la religion naturelle. que moi, qui défends l'auteur, je n'ose presque prononcer ce nom: je vais cependant prendre courage. Ses deux écrits ne demanderoient-ils pas plus d'explication que celui que je défends? Fait-il bien, en parlant de la religion naturelle et de la révélation, de se jetter perpétuellement tout d'un côté, et de faire perdre les traces de l'autre? Fait-il bien de ne distinguer jamais ceux qui ne reconnoissent que la seule religion naturelle, d'avec ceux qui reconnoissent et la religion naturelle et la révélation? Fait-il bien de s'effaroucher toutes les fois que l'auteur considére l'homme dans l'état de la religion naturelle. et qu'il explique quelque chose sur les principes de la religion naturelle? Fait-il bien de confondre la religion naturelle avec l'athéisme? N'ai-je pas toujours ouï dire que nous avions tous une religion naturelle? N'aije pas oui dire que le christianisme étoit la perfection de la religion naturelle? N'ai-je pas oui dire que l'on employoit la religion naturelle, pour prouver la révélation, contre les déistes; et que l'on employoit la même teligion naturelle, pour prouver l'existence de dieu, contre les athées? Il dit que les ' stoïciens étoient des sectateurs de la religion naturelle: et moi, je lui dis qu'ils étoient des athées (1), puisqu'ils croyoient qu'une

<sup>(1)</sup> Voyez la page 165 des feuilles du 9 octobre 1749. « Les stoïciens n'admettoient qu'un dieu; mais » ce dieu n'étoit autre chose que l'ame du monde. » Ils vouloient que tous les êtres, depuis le premier, fussent nécessairement enchaînés les uns » avec les autres; une nécessité fatale entraînoit tout. » Ils nioient l'immortalité de l'ame, et faisoient » consister le souverain bonheur à vivre conformément à la nature. C'est le fond du système de » la religion naturelle ».

fatalité aveugle gouvernoit l'univers; et que c'est par la religion naturelle que l'on combat les stoiciens. Il dit que le systême de la religion naturelle rentre dans celui de Spinosa (1): et moi, je lui dis qu'ils sont contradictoires, et que c'est par la religion naturelle qu'on détruit le système de Spinosa. Je lui dis que confondre la religion naturelle avec l'athéisme, c'est confondre la preuve avec la chose qu'on veut prouver, et l'objection contre l'erreur avec l'erreur même; que c'est ôter les armes puissantes que l'on a contre cette erreur. A dieu ne plaise que je veuille imputer aucun mauvais dessein au critique, ni faire valoir les conséquences que l'on pourroit tirer de ses principes: quoiqu'il ait très-peu d'indulgence, on en veut avoir pour lui. Je dis seulement que les idées méthaphysiques sont extrêmement confuses dans sa tête; qu'il n'a point du tout la faculté de séparer; qu'il ne sauroit porter de bons jugemens, parce que parmi les diverses choses qu'il faut voir, il n'en voit jamais qu'une. Et, cela même, je ne le dis pas pour lui faire des reproches, mais pour détruire les siens.

(1) Voyez page 161 de la première seuille du 9 octobre 1749, à la fin de la première colonne.

SECONDE

## SECONDE PARTIE.

## IDÉE GÉNÉRALE.

J'AI absous le livre de l'Esprit des Loix de deux reproches généraux dont on l'avoit chargé; il y a encore des imputations particulières auxquelles il faut que je réponde. Mais, pour donner un plus grand jour à ce que j'ai dit, et à ce que je dirai dans la suite, je vais expliquer ce qui a donné lieu, ou a servi de prétexte aux invectives.

Les gens les plus sensés de divers pays de l'Europe, les hommes les plus éclairés et les plus sages, ont regardé le livre de l'Esprit des Loix comme un ouvrage utile: ils ont pensé que la morale en étoit pure, les principes justes; qu'il étoit propre à former d'honnêtes gens; qu'on y détruisoit les opinions parnicieuses; qu'on y encourageoit les bonnes.

D'un autre côté, voilà un homme qui en parle comme d'un livre dangereux; il en a fait le sujet des invectives les plus outrées. Il faut que j'explique ceci.

Bien loin d'avoir entendu les endroits particuliers qu'il critiquoit dans ce livre, il n'a

Tome III.

pas seulement su quelle étoit la matière qui y étoit traitée: ainsi, déclamant en l'air, et combattant contre le vent, il a remporté des triomphes de même espèce; il a bien critiqué le livre qu'il avoit dans la tête, il n'a pas critiqué celui de l'auteur. Mais, comment a-t-on pu manquer ainsi le sujet et le but d'un ouvrage qu'on avoit devant les yeux? Ceux qui auront quelques lumières verront, du premier coup-d'œil, que cet ouvrage a pour objet ·les loix, les coutumes et les divers usages de tous les peuples de la terre. On peut dire que le sujet en est immense, puisqu'il embrasse toutes les institutions qui sont reçues parmi les hommes: puisque l'auteur distingue ces institutions; qu'il examine celles qui conviennent le plus à la société et à chaque, société; qu'il en cherche l'origine; qu'il en découvre les causes physiques et morales; qu'il examine celles qui ont un degré de bonté par ellesmêmes, et celles qui n'en ont aucun; que de deux pratiques pernicieuses, il cherche celle qui l'est plus et celle qui l'est moins; qu'il y discute celles qui peuvent avoir de bons effets à un certain égard, et de mauvais dans un autre. Il a cru ses recherches utiles, parce que le bon sens consiste beaucoup à connoître les

nuances des choses. Or, dans un sujet aussi étendu, il a été nécessaire de traiter de la religion; car, y ayant sur la terre une religion vraie et une infinité de fausses, une religion envoyée du ciel et une infinité d'autres qui sont nées sur la terre, il n'a pu regarder toutes les religions fausses que comme des institutions humaines: ainsi, il a dû les examiner comme toutes les autres institutions humaines. Et, quant à la religion chrétienne, il n'a eu qu'à l'adorer, comme étant une institution divine. Ce n'étoit point de cette religion qu'il devoit traiter; parce que, par sa nature, elle n'est sujette à aucun examen: de sorte que, quand il en a parlé, il ne l'a jamais fait pour la faire entrer dans le plan de son ouvrage, mais pour lui payer le tribut de respect et d'amour qui lui est dû par tout chrétien; et, pour que, dans les comparaisons qu'il en pouvoit faire avec les autres religions, il pût la faire triompher de toutes. Ce que je dis se voit dans tout l'ouvrage; mais l'auteur l'a particulièrement expliqué au commencement du livre vingt-quatrième qui est le premier des deux livres qu'il a faits sur la religion. Il le commence ainsi: comme on peut juger parmi les ténèbres celles qui

sont les moins épaisses, et parmi les abîmes ceux qui sont les moins profonds; ainsi l'on peut chercher entre les religions fausses, celles qui sont les plus conformes au bien de la sociéte; celles qui, quoiqu'elles n'aient pas l'effet de mencr les hommes aux félicités de l'autre vie, peuvent le plus contribuer à leur bonheur dans celle-ci.

Je n'examinerai donc les diverses religions du monde, que par rapport au bien que l'on en tire dans l'état civil, soit que je parle de celle qui a sa racine dans le çiel, ou bien de celles qui ont la leur sur la terre.

L'auteur ne regardant donc les religions humaines que comme des institutions humaines, a dû en parler, parce qu'elles entroient nécessairement dans son plan. Il n'a point été les chercher, mais elles sont venues le chercher. Et, quant à la religion chrétienne, il n'en a parlé que par occasion; parce que, par sa nature, ne pouvant être modifiée, mitigée, corrigée, elle n'entroit point dans le plan qu'il s'étoit proposé.

Qu'a-t-on fait pour donner un ample carrière aux déclamations, et ouvrir la porte la plus large aux invectives? On a considéré

l'auteur comme si, à l'exemple de M. Abbadie, il avoit voulu faire un traité sur la religion chrétienne: on l'a attaqué comme si ses deux livres sur la religion étoient deux traités de théologie chrétienne: on l'a repris comme si, parlant d'une religion quelconque, qui n'est pas la chrétienne, il avoit eu à l'examiner selon les principes et les dogmes de la religion chrétienne : on l'a jugé comme s'il s'étoit chargé, dans ces deux livres, d'établir pour les chrétiens, et de prêcher aux Mahométans et aux idolatres, les dogmes de la religion chrétienne. Toutes les fois qu'il a parlé de la religion en général, toutes les fois qu'il a employé le mot de religion, on a dit : c'est la religion chrétienne. Toutes les fois qu'il a comparé les pratiques religieuses de quelques nations quelconques, et qu'il a dit qu'elles étoient plus conformes au gouvernement politique de ce pays, que telle autre pratique, on a'dit: vous les approuvez donc, et vous abandonnez la foi chrétienne. Lorsqu'il a parlé de quelque peuple qui n'a point embrassé le christianisme, ou qui a précédé la venue de Jésus-Christ, on lui a dit: vous ne reconnoissez donc pas la morale chrétienne. Quand il a examiné, en écrivain politique, quelque pratique que ce soit, on lui a dit : c'étoit tel dogme de théologie chrétienne que vous deviez mettre là. Vous dites que vous êtes jurisconsulte; et je vous ferai théologien malgré vous. Vous nous donnez d'ailleurs de très-belles choses sur la religion chrétienne: mais c'est pour vous cacher que yous les dites; car je connois votre cœur, et je lis dans vos pensées. Il est vrai que je n'entends point votre livre; il n'importe pas que j'aie démêlé bien ou mal l'objet dans lequel il a été écrit: mais je connois au fond toutes vos pensées. Je ne sais pas un mot de ce que vous dites; mais j'entends très-bien ce que vous ne dites pas. Entrons à présent en matière.

#### DES CONSEILS DE RELIGION.

L'auteur, dans le livre sur la religion, a combattu l'erreur de Bayle; voici ses paroles (1): M. Bayle, après avoir insultétoutes les religions, flétrit la religion chétienne. Il ose avancer que de véritables chrétiens ne formeroient pas un état qui pût subsister.

<sup>(1)</sup> Liv. XXIV, ch. VI.

295

Pourquoi non? Ce seroient des citoyens infinimentéclairés sur leurs devoirs, et qui auroient un très-grand zèle pour les remplir. Ils sentiroient très-bien les droits de la défense naturelle. Plus ils croiroient devoir à la religion, plus ils penseroient devoir à la patrie. Les principes du christianisme, bien gravés dans le cœur, seroient infiniment plus forts, que ce faux honneur des monarchies, ces vertus humaines des républiques, et cette crainte servile des états despotiques.

Il est étonnant que ce grand homme n'ait pas su distinguer les ordres pour l'établissement du christianisme, d'avec le christianisme même; et qu'on puisse lui imputer d'avoir méconnu l'esprit de sa propre religion. Lorsque le législateur, au-lieu de donner des loix, à donné des conseils; c'est qu'il a vu que ses conseils, s'ils étoient ordonnés comme des loix, seroient contraires à l'esprit de ses loix. Qu'a-t-on fait pour ôter à l'auteur la gloire d'avoir combattu ainsi l'erreur de Bayle? On prend le chapitre (1) suivant, qui n'a rien à faire avec Bayle: les loix

<sup>(1)</sup> C'est le ch. VII du liv. XXIV.

humaines, y en est-il dit, faites pour parler à l'esprit, doivent donner des préceptes, et point de conseils; la religion, faite pour parler au cœur, doit donner beaucoup de conseils, et peu de préceptes. Et de-là on conclut que l'auteur regarde tous les préceptes de l'évangile comme des conseils. Il pourroit dire aussi que celui qui fait cette critique regarde lui - même tous les conseils de l'évangile comme des préceptes; mais ce n'est pas sa manière de raisonner, et encore moins sa manière d'agir. Allons au fait: il faut un peu alonger ce que l'auteur a raccourci. M. Bayle avoit soutenu qu'une société de chrétiens ne pourroit pas subsister; et il alléguoit pour cela, l'ordre de l'évangile, de présenter l'autre joue, quand on recoit un soufflet; de quitterle monde; de se retirer dans les déserts, etc. L'auteur a dit que Bayle prenoit pour des préceptes ce qui n'étoit que des conseils, pour des règles générales ce qui n'étoit que des règles particulières: en cela l'auteur a défendu la religion. Qu'arrive-t-il? on pense, pour premier article de sa croyance, que tous les livres de l'évangile ne contiennent que des conseils.

#### DE LA POLYGAMIE.

D'autres articles ont encore fourni des sujets commodes pour les déclamations. La polygamie en étoit un excellent. L'auteur a fait un chapitre exprès, où il l'a réprouvée; le voici:

#### DE LA POLYGAMIE EN ELLE-MEME.

A regarder la polygamie en général, indépendamment des circonstances qui peuvent la faire un peu tolérer, elle n'est point utile'au genre humain, nià aucun des deux sexes, soit à celui qui abuse, soit à celui dont on abuse. Elle n'est pas don plus utile aux enfans; et un de ses grands inconvéniens est que le père et la mère ne peuvent avoir la même affection pour leurs enfans; un père ne peut pas aimer vingt enfans comme une mère en aime deux. C'est bien pis quand une femme a plusieurs. maris; car pour lors l'amour paternel ne tient qu'à cette opinion qu'un père peut croire, s'il veut, ou que lés autres peuvent croire, que de certains enfans lui appartiennent.

La pluralité des femmes, qui le diroit? mène à cet amour que la nature désavoue: c'est qu'une dissolution en entraîne toujours une autre, etc.

Il y a plus, la possession de beaucoup de femmes ne prévient pas toujours les desirs pour celles d'un autre: il en est de la luxure comme de l'avarice, elle augmente sa soif par l'acquisition des trésors.

Du temps de Justinien, plusieurs philosophes, gênés par le christianisme, se retirèrent en Perse auprès de Cosroès: ce qui les frappa le plus, dit Agathias, ce fut que la polygamie étoit permise à des gens qui ne s'abstenoient pas même de l'adultère.

L'auteur a donc établi que la polygamie étoit, par sa nature, et en elle-même, une chose mauvaise; il falloit partir de ce chapitre, et c'est pourtant de ce chapitre que l'on n'a rien dit. L'auteur a de plus examiné philosophiquement dans quels pays, dans quels climats, dans quelles circonstances elle avoit de moins mauvais effets; il a comparé les climats aux climats, et les pays aux pays; et il a trouvé qu'il y avoit des pays où elle avoit

des effets moins mauvais que dans d'autres; parce que, suivant les relations, le nombre des hommes et des femmes n'étant point égal dans tous les pays, il est clair que, s'il y a des pays où il y ait beaucoup plus de femmes que d'hommes, la polygamie, mauvaise en elle-même, l'est moins dans ceux-là que dans d'autres. L'auteur a discuté ceci dans le chapitre IV du même livre. Mais parce que le titre de ce chapitre porte ces mots, que la loi de la polygamie est une affaire de calcul, on a saisi ce titre. Cependant, comme le titre d'un chapitre se rapporte au chapitre même, et ne peut dire ni plus ni moins que ce chapitre, voyons-le.

Suivant les calculs que l'on fait en diverses parties de l'Europe, il y naît plus de garçons que de filles: au contraire, les relations de l'Asie nous disent qu'il y naît beaucoup plus de filles que de garçons La loi d'une s'eule femme en Europe, et celle qui en permet plusieurs en Asie, ont donc un certain rapport au climat.

Dans les climats froids de l'Asie, il naît, comme en Europe, beaucoup plus de garçons que de filles: c'est, disent lès Lamas, la raison de la loi qui, chez eux, permet à une femme d'avoir plusieurs maris.

Mais j'ai peine à croire qu'il y ait beaucoup de pays où la disproportion soit assez grande pour qu'elle exige qu'on y introduise la loi de plusieurs femmes, ou la loi de plusieurs maris. Cela veut dire seulement que la pluralité des femmes, ou même la pluralité des hommes, est plus conforme à la nature dans certains pays que dans d'autres.

J'avoue que si ce que les relations nous disent étoit vrai, qu'à Bantam, il y a dix femmes pour un homme; ce seroit un cas bien particulier de la polygamie.

Dans tout ceci je ne justifie pas les usages, mais j'en rends les raisons.

Revenons au titre: la polygamie est une affaire de calcul. Oui, elle l'est, quand on veut savoir si elle est plus ou moins pernicieuse dans de certains climats, dans de certains pays, dans de certaines circonstances que dans d'autres; elle n'est point une affaire de calcul, quand on doit décider si elle est bonne ou mauvaise par elle-même.

Elle n'est point une affaire de calcul, quand on raisonne sur sa nature; elle peut être

30€

une affaire de calcul, quand on combine ses effets; enfin, elle n'est jamais une affaire de calcul, quand on examine le but du mariage; et elle l'est encore moins, quand on examine le mariage comme établi par Jésus-Christ.

J'ajouterai que le hasard a très-bien servi l'auteur. Il ne prévoyoit pas sans doute qu'on oublieroit un chapitre formel, pour donner des sens équivoques à un autre; il a le bonheur d'avoir fini cet autre par ces paroles: dans tout ceci, je ne justifie point les usages, mais j'en rends les raisons.

L'auteur vient de dire qu'il ne voyoit pas qu'il pût y avoir des climats où le nombre des femmes pût tellement excéder celui des hommes, ou le nombre des hommes celui des femmes, que cela dût engager à la polygamie dans aucun pays; et il a ajouté: cela veut dire seulement que la pluralité des femmes, et même la pluralité des hommes, est plus conforme à la nature dans de certains pays que dans d'autres (1). Le critique a saisi le mot est plus conforme à la nature, pour faire dive à l'auteur qu'il approuvoit la polygamie. Mais si je disois que

<sup>(1)</sup> Chap. IV du liv. XVI.

j'aime mieux la fièvre que le scorbut, cela signifieroit-il que j'aime la fièvre, ou seulement que le scorbut m'est plus désagréable que la fièvre?

Voici, mot pour mot, une objection bien extraordinaire:

La polygamie d'une femme qui a plusieurs maris, est un désordre monstrueux qui n'a eté permis en aucun cas, et que l'auteur ne distingue en aucune sorte de la polygamie d'un homme qui a plusieurs femmes (1). Ce langage, dans un sectateur de la religion naturelle, n'a pas besoin de commentaire.

Je supplie de faire attention à la liaison des idées du critique. Selon lui, il suit que, de ce que l'auteur est un sectateur de la religion naturelle, il n'a point parlé de ce dont il n'avoit que faire de parler; ou bien il suit, selon lui, que l'auteur n'a point parlé de ce dont il n'avoit que faire de parler, parce qu'il est sectateur de la religion naturelle. Ces deux raisonnemens sont de même espèce, et les conséquences se trouvent également dans les prémices: la manière ordi-

<sup>(1)</sup> Page 164 de la seuille du 9 octobre 1749.

# DE L'ESPRIT DES LOIX. naire est de critiquer sur ce que l'on écrit;

ici le critique s'évapore sur ce que l'on

n'écrit pas.

Je dis tout ceci en supposant, avec le critique, que l'auteur n'eût point distingué la polygamie d'une femme qui a plusieurs maris, de celle où un mari auroit plusieurs femmes. Mais si l'auteur les a distinguées, que dira-t-il? Si l'auteur a fait voir que, dans le premier cas, les abus étoient plus grands, que dira-t-il? Je supplie le lecteur de relire le chapitre VI du livre XVI; je l'ai rapporté ci-dessus. Le critique lui a fait des invectives, parce qu'il avoit gardé le silence sur cet article; il ne reste plus que de lui en faire sur ce qu'il ne l'a pas gardé.

Mais voici une chose que je ne puis comprendre. Le critique a mis dans la seconde de ses feuilles, page 166: l'auteur nous a dit ci-dessus que la religion doit permettre la polygamie dans les pays chauds, et non dans les pays froids. Mais l'auteur n'a dit cela nulle part. Il n'est plus question de mauvais raisonnemens entre le critique et lui; il est question d'un fait. Et, comme l'auteur n'a dit nulle part que la religion doit permettre la polygamie dans les pays

chauds et non dans les pays froids; si l'imputation est fausse comme elle l'est, et grave comme elle l'est, je prie le critique de se juger lui-même. Ce n'est pas le seul endroit sur lequel l'auteur ait à faire un cri. A la page 163, à la fin de la première feuille, il est dit : le chapitre IV porte pour titre que la loi de la polygamie est une affaire de calcul; c'est-à-dire, que dans les lieux où il naît plus de garçons que de filles, comme en Europe, on ne doit épouser qu'une femme; dans ceux où il naît plus de filles que de garçons, la polygamie doit y être introduite. Ainsi, lorsque l'auteur explique quelques usages, ou donne la raison de quelques pratiques, on les lui fait mettre en maximes; et, ce qui est plus triste encore, en maximes de religion; et, comme il a parlé d'une infinité d'usages et de pratiques dans tous les pays du monde, on peut, avec une pareille méthode, le charger des erreurs et même des abominations de tout l'univers. Le critique dit, à la fin de sa seconde feuille, que dieu lui a donné quelque zèle. Eh bien! jè réponds que dieu ne lui a pas donné celui-là.

CLIMAT.

#### CLIMAT.

Ce que l'auteur a dit sur le climat, est encore une matière très-propre pour la réthorique. Maistous les effets quelconques ont des causes; le climat et les autres causes physiques produisent un nombre infini d'effets. Si l'auteur avoit dit le contraire, on l'auroit regardé comme un homme stupide. Toute la question se réduit à savoir si, dans des pays éloignés entr'eux, si, sous des climats différens, il y a des caractères d'esprit nationaux. Or, qu'il y ait de telles différences. cela est établipar l'universalité presque entière des livres qui ont été écrits. Et; comme le caractère de l'esprit influe beaucoup dans la disposition du cœur, on ne sauroit encore douter qu'il n'y ait certaines qualités du cœur plus fréquentes dans un pays que dans un autre; et l'on a encore pour preuve un nombre infini d'écrivains de tous les lieux et de tous les temps. Comme ces choses sont humaines, l'auteur en a parlé d'une façon humaîne. Il auroit pu joindre là bien des questions que l'on agite dans les écoles sur les vertus humaines et sur les vertus chrétiennes; mais

Tome III.

ce n'est point avec ces questions que l'on sait des livres de physique, de politique et de jurisprudence. En un mot, ce physique du climat peut produire diverses dispositions dans les esprits; ces dispositions peuvent influer sur les actions humaines: cela choquet-il l'empire de celui qui a créé, ou les mérites de celui qui a racheté?

Si l'auteur a recherché ce que les magistrats de divers pays pouvoient faire pour conduire leur nation de la manière la plus convenable et la plus conforme à son caractère, quel mal a-t-il fait en cela?

On raisonnera de même à l'égard de diverses pratiques locales de religion. L'auteur n'avoit à les considérer ni comme bonnes, ni comme mauvaises; il a dit seulement qu'il y avoit des climats où de certaines pratiques de religion étoient plus aisées à recevoir, c'est-àdire, étoient plus aisées à pratiquer par les peuples de ces climats, que par les peuples d'un autre. De ceci, il est inutile de donner des exemples; il y en a cent-mille.

Je sais bien que la religion est indépendante par elle-même de tout effet physique quelconque; que celle qui est bonne dans un pays, est bonne dans un autre, et qu'elle ne peut être mauvaise dans un pays sans l'être dans tous; mais je dis que, comme elle est pratiquée par les hommes et pour les hommes, il y a des lieux où une religion quelconque trouve plus de facilité à être pratiquée, soit en tout, soit en partie, dans de certains pays que dans d'autres, et dans de certaines circonstances que dans d'autres; et, dès que quelqu'un dira le contraire, il renoncera au bons sens.

L'auteur a remarqué que le climat des Indes produisoit une certaine douceur dans les mœurs; mais, dit le critique, les femmes s'y brûlent à la mort de leur mari. Il n'y a guère de philosophie dans cette objection. Le critique ignore-t-il les contradictions de l'esprit humain, et comment il sait séparer les choses les plus unies, et unir celles qui sont les plus séparées? Voyez là-dessus les réflexions de l'auteur, au chapitre III du livre XIV.

## TOLÉRANCE.

Tour ce que l'auteur a dit sur la tolérance serapporte à cette proposition du chapitre IX, livre XXV. Nous sommes ici politiques, et non pas théologiens; et pour les théologiens même, il y a bien de la différence entre tolérer une religion, et l'approuver.

Lorsque les loix de l'état ont cru devoir souffrir plusieurs religions, il faut qu'elles les obligent aussi à se tolérer entre elles. On prie de lire le reste du chapitre.

On a beaucoup crié sur ce que l'auteur a ajouté au chapitre X, livre XXV: voici le principe fondamental des loix politiques en fait de religion: quand on est le maître, dans un état, de recevoir une nouvelle religion, ou de ne la pas récevoir, il ne faut pas l'y établir; quand elle y est établie, il faut le tolérer.

On objecte à l'auteur qu'il va avertir les princes idolâtres de fermer leurs états à la religion chrétienne; effectivement, c'est un secret qu'il a été dire à l'oreille au roi de la Cochinchine. Comme cet argument a fourni matière à beaucoup de déclamations, j'y ferai deux réponses. La première, c'est que l'auteur a excepté nommément dans son livre la religion chrétienne. Il a dit au livre XXIV, chapitre I, à la fin: la religion chrétienne, qui ordonne aux hommes de s'aimer, veut, sans donte, que cha-

que peuple ait les meilleures loix politiques et les meilleurs loix civiles; parce qu'elles sont, après elle, le plus grand bien que les hommes puissent donner et recevoir. Si donc la religion chrétienne est le premier bien, et les loix politiques et civiles le second, il n'y a point de loix politiques et civiles, dans un état, qui puissent ou doivent y empêcher l'entrée de la religion chrétienne.

Ma seconde réponse est que la religion du ciel ne s'établit pas par ·les mêmes voies que les religions de la terre. Lisez l'histoire de l'église, et vous verrez les prodiges de la religion chrétienne. A-t-elle résolu d'entrer dans un pays? elle sait s'en faire ouvrir les portes; tous les instrumens sont bons pour cela; quelquefois Dieu veut se servir de quelques pécheurs; quelquefois il va prendre sur le trône un empereur, et fait plier sa tête sous le joug de l'évangile. La religion chrétienne se cache-t-clle dans des lieux souterrains? Attendez un moment, et vous verrez la majesté impériale parler pour elle. Elle traverse, quand elle veut, les mers, les rivières et les montagnes; ce ne sont pas les obstacles d'ici-bas qui l'empêchent d'aller. Mettez de la répugnance dans les esprits.

elle saura vaincre ces répugnances; établissez des coutumes, formez des usages, publiez des édits, faites des loix; elle triomphera du climat, des loix qui en résultent, et des législateurs qui les auront faites. Dieu, suivant des décrets que nous ne connoissons point, étend ou resserre les limites de sa religion.

On dit: c'est comme si vous alliez dire aux rois d'orient qu'il ne faut pas qu'ils reçoivent chez eux la religion chrétienne. C'est être bien charnel, que de parler ainsi: étoit-ce donc Hérode qui devoit être le messie? Il semble qu'on regarde Jésus-Christ comme un roi, qui, voulant conquérir un état voisin, cache ses pratiques et ses intelligences. Rendons-nous justice; la manière dont nous nous conduisons dans les affaires humaines est-elle assez pure pour penser à l'employer à la conversion des peuples?

## CÉLIBAT,

Nous voici à l'article du célibat. Tout ce que l'auteur en a dit se rapporte à cette proposition, qui se trouve au livre XXV, chapitre IV; la voici;

Je ne parlerai point ici des conséquences de la loi du célibat; on sent qu'elle pourroit devenir nuisible à proportion que le corps du clergé seroit trop étendu, et que par conséquent celui des laics ne le seroit pas assez. Il est clair que l'auteur ne parle îci que de la plus grande ou de la moindre extension que l'on doit donner au célibat, par rapport au plus grand ou au moindre nombre de ceux qui doivent l'embrasser; et, comme l'a dit l'auteur en un autre endroit? cette loi de perfection ne peut pas être faite pour tous les hommes; on sait d'ailleurs; que la loi du célibat, telle que nous l'avons! n'est qu'une loi de discipline. Il n'a jamis été question, dans l'Esprit des Loix, de la nature du célibat même et du degré de sa bonté; et ce n'est, en aucune façon, une matière qui doive entrer dans un livre de loix politiques et civiles. Le critique ne veut jamais que l'auteur traite son sujet, il veut continuellement qu'il traite le sien; et, parce qu'il est toujours théologien, il ne veut pas que, même dans un livre de droit, il soit jurisconsulte. Cependant on verra tout-àl'heure qu'il est, sur le célibat, de l'opinion des théologiens, c'est-à-dire, qu'il en a

reconnu la bonté. Il faut savoir que, dans le livre XXIII, où il est traité du rapport que les loix ont avec le nombre des habitans, l'auteur a donné une théorie de ce que les loix politiques et civiles de divers peuples avoient fait à cet égard. Il a fait voir, en examinant les histoires des divers peuples de la terre, qu'il y avoit eu des circonstances où ces loix furent plus nécessaires que dans d'autres, des peuples qui en avoient eu plus de besoin, de certains temps où ces peuples en avoient eu plus de besoin encore; et, comme il a pensé que les Romains furent le peuple du monde le plus sage, et qui, pour réparer ses pertes, eut le plus de besoin de pareilles loix, il a recueilli avec exactitude les loix qu'ils avoient faites à cet égard; il a marqué avec précision dans quelles circonstances elles avoient été faites, et dans quelles autres circonstances elles avoient été ôtées. Il n'y a point de théologie dans tout ceci, et il n'en fant point pour tout ceci. Cependant il a jugé à propos d'y en mettre. Voici ses paroles : à Dieu ne plaise que je parle ici contre le célibat qu'a adopté la religion; mais, qui pouroit se taire contre celui qu'a forme le libertinage; celui

où les deux sexes se corrompant par les sentimens naturels même, fuient une union qui doit les rendre meilleurs, pour vivre dans celles qui les rendent toujours pires?

C'est une règle tirée de la nature, que, plus on diminue le nombre des mariages qui pourroient se faire, plus on corrompt ceux qui sont faits; moins il y a de gens mariés, moins il y a de fidélité dans les mariages: comme, lorsqu'il y a plus de voleurs, il y a plus de vols (1).

L'auteur n'a donc point désapprouvé le célibat qui a pour motif la religion. On ne pouvoit se plaindre de ce qu'il s'élevoit contre le célibat introduit par le libertinage; de ce qu'il désapprouvoit qu'une infinité de gens riches et voluptueux se portassent à fuir le joug du mariage, pour la commodité de leurs déréglemens; qu'ils prissent pour eux les délices et la volupté, et laissassent les peines aux misérables : on ne pouvoit, dis-je s'en plaindre. Mais le critique, après avoir cité ce que l'auteura dit, prononce ces paroles: on apperçoit ici toute la ma-

<sup>(1)</sup> Liv. XXIII, ch. XXI, à la fin.

lignité de l'auteur, qui veut jetter sur la religion chrétienne des désordres qu'elle déteste. Il n'y a pas d'apparence d'accuser le critique de n'avoir pas voulu entendre l'auteur: je dirai seulement qu'il ne l'a point entendu, et qu'il lui fait dire contre la religion ce qu'il a dit contre le libertinage. Il doit en être bien fâché.

# ERREURS PARTICULIÈRES

# DU CRITIQUE.

On croiroit que le critique a juré de n'être jamais au fait de l'état' de la question, e de n'entendre pas un seul des passages qu'il attaque. Tout le second chapitre du livre XXV roule sur les motifs, plus ou moins puissans, qui attachent les hommes à la conservation de leur religion: le critique trouve dans son imagination un autre chapitre qui auroit pour sujet des motifs qui obligent les hommes à passer d'une religion dans une autre. Le premier sujet emporte un état passif; le second un état d'action: et, appliquant sur un sujet ce que l'auteur a dit sur un autre, il déraisonne tout à son aisc.

L'auteur a dit au second article du chapitre XI du livre XXV: nous sommes extrêmement portés à l'idolatrie; et cependant nous ne sommes pas fort attachés aux religions idolâtres: nous ne sommes guère portés aux idées spirituelles; et cependant nous sommes très-attachés aux religions qui nous font adorer un être spirituel. Cela vient de la satisfaction que nous trouvons en nous-mêmes, d'avoir été assez intelligens pour avoir choisi une religion qui tire la divinité de l'humiliation où les autres l'avoient mise. L'auteur n'avoit fait cet article que pour expliquer pourquoi les Mahométans et les Juifs, qui n'ont pas les mêmes graces que nous, sont aussi invinciblement attachés à leur religion qu'on le sait par expérience: le critique l'entend autrement. C'est à l'orgueil, dit-il, que l'on attribue d'avoir fait passer les hommes de l'idolatrie à l'unité d'un Dieu (1). Mais il n'est question ici, ni dans tout le chapitre, d'aucun passage d'une religion dans une autre : et si un chrétien sent de la satisfaction à l'idée de la

<sup>(1)</sup> Page 166 de la seconde feuille.

gloire et à la vue de la grandeur de Dieu, et qu'on appelle cela de l'orgueil, c'est un très-bon orgueil.

#### MARIAGE.

Voici une autre objection qui n'est pas commune. L'auteur a fait deux chapitres au livre XXIII: l'un a pour titre, des hommes et des animaux, par rapport à la propagation de l'espèce; et l'autre est intitulé, des mariages. Dans le premier, il a dit ces paroles : les femelles des animaux ont, à-peu-près, une fécondité constante; mais, dans l'espèce humaine, la manière de penser, le caractère, les passions, les fantaisies, les caprices, l'idée de conserver sa beauté, l'embarras do la grossesse, celui d'une famille trop nombreuse, troublent la propagation de mille manières. Et dans l'autre, il a dit : l'obligation naturelle qu'a le père de nourrir ses enfans, a fait établir le mariage, qui déclare celui qui doit remplir cette obligation.

On dit là-dessus: un chrétien rapporteroit l'institution du mariage à Dieu même, qui donna une compagne à Adam, qui

unit le premier homme à la première femme, par un lien indissoluble, avant qu'ils eussent des enfans à nourrir; mais l'auteur évite tout ce qui a tratt à la révélation. Il répondra qu'il est chrétien, mais qu'il n'est point imbécille; qu'il adore ces vérités, mais qu'il ne veut point mettre à tort et à travers toutes les vérités qu'il croit. L'empercur Justinien étoit chrétien, et son compilateur l'étoit aussi. Eh bien! dans leurs livres de droit, que l'on enseigne aux jounes gens dans les écoles, ils définissent le mariage, l'union de l'homme et de la femme, qui forme une société de vie individuelle (1). Il n'est jamais venu dans la tête de personne de leur reprocher de n'avoir pas parlé de la révélation.

#### U.SURE.

Nous voici à l'affaire de l'usure. J'ai peur que le lecteur ne soit fatigué de m'entendre dire que le critique n'est jamais au fait, et ne prend jamais le sens des passages qu'il censure. Il dit, au sujet des usures mari-

<sup>(1)</sup> Maris et fæminae conjunctio, individuam vitae societatem continens.

times: l'auteur ne voit rien que de juste dans les usures maritimes; ce sont ses termes. En vérité, cet ouvrage de l'Esprit des Loix a un terrible interprète. L'auteur a traité des usures maritimes au chapitre XX du livre XXII; il a donc dit, dans ce chapitre, que les usures maritimes étoient justes. Voyons-le.

#### DES USURES MARITIMES.

La grandeur des usures maritimes est fondée sur deux choses; le péril de la mer, qui fait qu'on ne s'expose à prêter son argent que pour en avoir beaucoup davantage; et la facilité que le commerce donne à l'emprunteur de faire promptement de grandes affaires, et en grand nombre: au-lieu que les usures de terre, n'étant fondées sur aucune de ces deux raisons, sont ou proscrites par le législateur, ou, ce qui est plus sensé, réduites à de justes bornes.

Je demande à tout homme sensé si l'auteur vient de décider que les usures maritimes sont justes; ou s'il a dit simplement que la grandeur des usures maritimes répugnoit moins à l'équité naturelle que la grandeur des usures de terre. Le critique ne connoît que les qualités positives et absolues; il ne sait ce que c'est que ces termes, plus ou moins. Si on lui disoit qu'un mulâtre est moins noir qu'un nègre, cela signifieroit, selon lui, qu'il est blanc comme de la neige: si on lui disoit qu'il est plus noir qu'un européen, il croiroit encore qu'on veut dire qu'il est noir comme du charbon. Mais poursuivons.

Il y a dans l'Esprit des Loix, au livre XXII, quatre chapitres sur l'usure. Dans les deux premiers, qui sont le XIX, et celui qu'on vient de lire, l'auteur examine l'usure (1) dans le rapport qu'elle peut avoir avec le commerce chez les différentes nations et dans les divers gouvernemens du monde; ces deux chapitres ne s'appliquent qu'à cela: les deux suivans ne sont faits que pour expliquer les variations de l'usure chez les Romains. Mais voilà qu'on érige tout-à-coup l'auteur en casuiste, en canoniste et en théologien, uniquement par la raison que celui qui critique est casuiste, canoniste et théologien, ou deux des trois

<sup>(1)</sup> Usure ou intérêt significit la même chose chez les Romains.

ou un des trois, ou peut-être dans le fond aucun des trois. L'auteur sait, qu'à regarder le prêt à intérêt dans son rapport avec la religion chrétienne, la matière a des distinctions et des limitations sans fin: il sait que les jurisconsultes et plusieurs tribunaux ne sont pas toujours d'accord avec les casuistes et les canonistes; que les uns admettent de certaines limitations au principe général de n'exiger jamais d'intérêts, et que les autres en admettent de plus grandes. Quand toutes res questions auroient appartenu à son sujet, ce qu'i n'est pas, comment auroit-il pu les traiter? On a bien de la peine à savoir ce qu'on a beaucoup étudié, encore moins sait-on ce qu'on n'a étudié de sa vie; mais les chapitres même que l'on emploie contre lui, prouvent assez qu'il n'est qu'historien et jurisconsulte. Lisons le chapitre XIX (1).

L'argent est le signe des valeurs. Il est elair que celui qui a besoin de ce signe doit le louer, comme il fait toutes les choses dont il peut avoir besoin. Toute la différence est, que les autres choses peuvent ou se louer, ou s'acheter: au-lieu que l'ar-

<sup>(1)</sup> Liv. XXII.

DE L'ESPRIT DES LOIX. gent, qui est le prix des choses, se loue er:

ne s'achète pas.

C'est bien une action très-bonne de prêter à un autre son argent sans intérêt; mais on sent que ce ne peut être qu'un conseil de religion, et non une loi civile.

Pour que le commerce puisse se bienfaire, il faut que l'argent ait un prix; mais que ce prix soit peu considérable. S'il est trop haut, le négociant qui voit qu'il lui en coûteroit plus en intérêts qu'il ne pourroit gagner dans son commerce, n'entreprend rien. Si l'argent n'a point de prix, personne n'en prête, et le négocidnt n'entreprendrien non plus.

Je me trompe quand je dis que personne n'en prête; il faut toujours que les affaires de la société aillent; l'usure s'établit. mais avec les désordres que l'on a éprouvés dans tous les temps.

La loi de Mahomet confond l'usure avec le prêt à intérêt; l'usure augmente dans les pays Mahométans à proprortion de la défense: le prêteur s'indemnise du péril de la contravention.

Dans un pays d'Orient, la plupart des hommes n'ont rien d'assuré; il n'y a pres-Tome III.

que point de rapport entre la possession actuelle d'une somme et l'espérance de la revoir après l'avoir prêtée. L'usure y augmente donc à proportion du péril de l'insolvabilité.

Ensuite viennent le chapitre des usures maritimes, que j'ai rapporté ci-dessus; et le chapitre XXI qui traite du prêt par contrat, et de l'usure chez les Romains, que voici!

Outre le prét fait pour le commerce, il y a encore une espèce de prêt fait par un contrat civil, d'où résulte un intérêt ou usure.

Le peuple chez les Romains, augmentant tous les jours sa puissance, les magistrals cherchèrent à le flatter, et à lui faire faire les loix qui lui étoient les plus agréables. Il retrancha les capitaux, il diminua les intérêts, il défendit d'en prendre, il ûta les contraintes par corps; enfin l'abolition des dettes fut mise en question, toutes les fois qu'un tribun vouloit se rendre populaire.

Ces continuels changemens, soit par des loix, soit par des plébiscites, naturalisèrent à Rome l'usure; car les créanciers voyant le peuple leur débiteur, leur législateur et leur juge, n'eurent plus de confiance dans les contrats. Le peuple, comme un débiteur décrédité, ne tentoit à emprunter que par de gros profits, d'autant plus que, si les loix ne venoient que de temps en temps; les plaintes du péuple étolent continuelles; et intimidoient toujours les créanciers. Cela fit que tous les moyens honnêtes de prêter et d'emprunter furent abolis à Romé, et qu'une usure affreuse toujours foudroyée et toujours renaissante, s'y établit.

Ciceron nous dit que, de son temps, on prétoit à Rôme à trente-quatre pour cent, et à quarante-huit pour cent dans les provinces. Ce mal venoit, encore un coup, de ce que les loix n'avoient pas été ménagées. Les loix extrêmes dans le bien font naître le mal extrême; il fallut payer pour le prêt de l'argent, et pour le danger des peines de la loi. L'auteur n'a donc parlé du prêt à intérêt que dans son rapport avec le commerce des divers peuples, ou avec les loix civiles des Romains; et cela est si vrai, qu'il à distingué, au second article du chapitre XIX, les établissemens des législateurs de la religion, d'avec ceux des législateurs

politiques. S'il avoit parlé là nommément de la religion chrétienne, ayant un autre sujet à traiter, il auroit employé d'autres termes, et fait ordonner à la religion chrétienne ce qu'elle ordonne, et conseiller ce qu'elle conseille; il auroit distingué, avec les théologiens, les cas divers; il auroit posé toutes les limitations que les principes de la religion chrétienne laissent à cette loi générale, établie quelquefois chez les Romains et toujours chez les Mahométans, qu'il ne faut jamais, dans aucun cas et dans aucune circonstance, recevoir d'intérêt pour de l'argent. L'auteur n'avoit pas ce sujet à traiter; mais celui-ci, qu'une défense générale, illimitée, indistincte et sans restriction, perd le commerce chez les Mahométans, et pensa perdre la république chez les Romains; d'où il suit que, parce que les chrétiens ne vivent pas sous ces termes rigides, le commerce n'est point détruit chez eux; et que l'on ne voit point, dans leurs états, ces usures affreuses qui s'exigent chez les Mahométans, et que l'on extorquoit autrefois chez les Romains.

L'auteur a employé les chapitres XXI et XXII (1) à examiner quelles furent les loix, (1) Liv. XXII.

chez les Romains, au sujet du prêt par contrate dans les divers temps de leur république; son critique quitte un moment les bancs de théologie, et se tourne du côté de l'érudition. On va voir qu'il se trompe encore dans son érudition, et qu'il n'est pas seulement au fait de l'état des questions qu'il traite. Lisons le chapire XXII (1).

Tacite dit que la loi des douze-tables fixa l'intérêt à un pour cent par an; il est visible qu'il s'est trompé, et qu'il a prispour la loi des douze-tables une autre loi dont je vais parler. Si la loi des douze-tables avoit réglé cela; comment, dans les disputes qui s'éleverent depuis entre les crean. ciers et les débiteurs, ne se seroit-on pas servi de son autorité? On ne trouve aucun vestige de cette loi sur le prêt à intérêt ; et, pour peu qu'on soit versé dans l'histoire de Rome, on verra qu'une loi pareille ne pouvoit point être l'ouvrage des décemvirs. Et un peu après l'auteur ajoute : l'an 398 de Rome, les tribuns Duellius et Ménénius firent passer une loi qui réduisoit les intérêts à un pour cent par an. C'est cette los

<sup>(1)</sup> Liv. XXII.

que Tacite confond avec la loi des douzes tables; et c'est la première qui ait été faite chez les Romains pour fixer le taux de l'intérêt, etc. Voyons à présent.

L'auteur dit que Tacite s'est trompé en disant que la loi des douze-tables avoit fixé l'usure chez les Romains; il a dit que Tacitea pris pour la loi des douze-tables une loi qui fut faite par les tribuns Duellius et Ménénius, environ quatre-vingt-quinze ans après la loi des douze - tables, et que cette loi fut la première qui fixa à Rome le taux de l'usure. Que lui dit - on? Tacite ne s'est pas trompé; il a parlé de l'usure à un pour cent par mois, et non pas de l'usure à un pour cent par an, Mais il n'est pasquestion ici du'taux de l'usure; il s'agit de savoir si la loi des douze-tables a fait quelque disposition quelconque sur l'usure-L'auteur dit que Tacite s'est trompé, parce qu'il a dit que les décemvirs, dans la loi des douze-tables, avoient fait un réglement pour fixer le taux de l'usure; et là-dessus, le critique dit que Tacite ne s'est pas trompé, parce qu'il a parlé de l'usure à un pour cent par mois, et non pas un pour cent par an. J'avois donc raison de dire que le critique ne sait pas l'état de la question.

Mais il en reste une autre, qui est de savoir si la loi quelcoaque, dont parle Tacite, fixa l'usure à un pour cent par an, comme l'a dit l'auteur; ou bien à un pour cent par mois, comme le dit le critique. La prudence vouloit qu'il n'entreprît pas une dispute avec l'auteur sur les loix romaines, sans connoître les loix romaines; qu'il ne lui niât pas un fait qu'il ne savoit pas, et dont il ignoroit même les moyens de s'éclaircir. La question étoit de savoir ce que Tacite avoit entendu par ces mots uncia-rum fienus (1): il ne lui falloit qu'ouvrir les dictionnaires; il auroit trouvé, dans celui de Calvinus ou Kahl (2), que l'usure onciente

<sup>(1)</sup> Nam primo Duodecim-Tabulis sanetum, no quis unciario fænore amplius exerceret. Annales, liv. VI.

<sup>(2)</sup> Usurarum species ex assis partibus denominantur: quod ut intelligatur, illud scire opertet, sortem omnem ad centenarium numerum revocari; summam autem usuram esse, cam pars sortis centesima singulis mensibus persolvitur. El quoniamistà ratione summa haec usura duodecim aureos annuos in centenos efficit, duodenarius numerus jurisconsultos movit, ut assem hunc usurarium appellarent. Quemadmodum hic as, non em menstrud, sed ex annua pensione aestimandus est; similiter emnes ejus partes nex muni ratione intelligendas

étoit d'un pour cent par an, et non d'un pour cent par mois. Vouloit - il consulter les savans? Il auroit trouvé la même chose dans Saumaise (1).

Testis mearum centimanus Gyas Sententiarum.

Hom. ede IV, liv. IV, v. 69.

Remontoit-il aux sources? il auroit trouvé làdessus des textes clairs dans les livres de droit (2); il n'auroit point brouillé toutes les

sunt; ut, si unus in centenos annuatim pendatur, unciaria usura; si bini, sextans; si terni, quadrans; si quaterni, triens; si quini, quinqunx; si semi, semis; si septeni, septunx; si octoni, bes; si novem, dodrans; si doni, dextrans; si undeni, dunx; si duodeni, as. Lexicon Joannis Calvini, alias Kalh, Coloniae Allobrogum, anno 1622, apud Petrum Balduinum, in verbo usura. p. 960.

- (1) De modo usurarum, Lugduni Batavorum, ex officina Elzeviriorum, anno 1639, p. 269, 270 et 271; et sur-tout ces mots: unde verius sit unciarum fænus eorum, vel uncias usuras, ut eas quoque appellatas infra ostendam, non unciam dare menstruam in centum, sed annuam.
- (2) Argumentum legis XLVII, §. Praefectus legionis, ff. de administ. et periculo tatoris.

idées; il eût distingué les temps et les occasions où l'usure onciaire significit un pour cent par mois, d'avec les temps et les occasions où elle significit un pour cent par an; et il n'auroit pas pris le douzième de la centésime pour la centésime.

Lorsqu'il n'y avoit point de loix sur le taux de l'usure chez les Romains, l'usage le plus ordinaire étoit que les usuriers prenoient douze onces de cuivre sur cent oncesqu'ils prêtoient; c'est-à-dire, douze pour cent par an; et, comme un as valoit douze onces de cuivre, les usuriers retiroient chaque année un as sur cent onces; et, comme il falloit souvent compter l'usure par mois, l'usure de six mois fut appellée semis, ou la moitié de l'as; l'usure de quatre mois fut appellée triens, ou le tiers de l'as; l'usure pour trois mois fut appellée quadrens, ou le quart de l'as; et enfin l'usure pour un mois fut appellée unciaria, ou le douzième de l'as; de sorte que, comme on le voit, une once chaque mois sur cent onces qu'on avoit prêtées, cette usure onciaire, ou d'un pour cent par mois, ou de douze pour cent par an, fut appellée usure centésime. Le critique a eu connoissance de cette significatio n

de l'usure centésime, et il l'a appliquée trèsmal.

On voit que tout ceci n'étoit qu'une espèce de méthode, de formule ou de règle entre le débiteur et le créancier, pour compter leurs usures, dans la supposition que l'usure fût à douze pour cent par an, ce qui étoit l'usage le plus ordinaire; et, si quelqu'un avoit prêté à dix-huit pour cent par an, on se seroit servi de la même méthode, en augmentant d'un tiers l'usure de chaque mois; de sorte que l'usure onciaire auroit été d'une once et demis par mois.

Quand les Romains firent des loix sur l'a sure, il ne fut point question de cette méthode, qui avoit servi et qui servoit encore aux débiteurs et aux créanciers pour la division du temps et la commodité du paiement de leurs usures. Le législateur avoit un réglement public à faire; il ne s'agissoit point de partager l'usure par mois, il avoit à fixen et il fixa l'usure par an. On continua à se servir des termes tirés de la division de l'as, sans y appliquer les mêmes idées; ainsi l'usure oncinire signifia un pour cent par an, l'usure ex quadrante signifia trois pour cent par an, l'usure ex

triente quatre pour cent par an, l'usure semis six pour cent par an. Et, si l'usure onciaire avoit signifié un pour cent par mois, les loix qui les fixèrent ex quadrante, ex triente, ex semis, auroient fixé l'usure à trois pour cent, à quatre pour cent, à six pour cent par mois; ce qui auroit été absurde, parce que les loix, faites pour réprimer l'usure, auroit été plus cruelles que les usuriers,

Le critique a donc confondu les espèces des choses. Mais j'ai intérêt de rapporter ici ses propres paroles, alinqu'on soit bien convaincu que l'intrépidité avec laquelle il parle ne doit imposer à personne; les voiei (1): Tacite ne s'est point trompé; il parle de l'intérêt à un pour cent par mois, et l'auteurs'est imaginé qu'il parle d'un pour cent partan. Rien n'est si connu que le centésime qui se pay dit de l'usurier tous les mois. Un homme qui écrit deux volumes in-4°, sur les loix, devroit-il l'ignorer?

Que cet homme ait ignoré ou n'ait pas ignoré ce centésime, c'est une chose très-indif-, férente; mais il ne l'a pas ignoré, puisqu'il en a parlé en trois endroits. Mais comment en

<sup>(1)</sup> Fenille du 9 octobre 1749, page 164.

a-t-il parlé? et où en a-t-il parlé (1)? Je pourrois bien défier le critique de le deviner, parce qu'il n'y trouveroit point les mêmes termes et les mêmes expressions qu'il sait.

Il n'est pas question ici de savoir si l'auteur de l'Esprit des Loix a manqué d'érudition ou non, mais de défendre ses autels (2). Cependant il a fallu faire voir au public que le critique, prenant un ton si décisif sur des choses qu'il ne sait pas, et dont il doute si peu qu'il n'ouvre pas même un dictionnaire pour se rassurer, ignorant les choses, et accusant les autres d'ignorer ses propres erreurs, il ne mérite pas plus de confiance dans les autres accusations. Ne peut-on pas croire que la hauteur et la fierté du ton qu'il prend par-tout n'empéchent, en aucune manière, qu'il n'ait tort? que, quand il s'échauffe, cela ne veut pas dire qu'il n'ait pas tort?' que, quand il anathématise avec ses mots d'impie et de sectateur de la religion naturelle, on peut encore croire qu'il a tort? qu'il fant bien se garder de recevoir les impressions que pourroient

<sup>(1)</sup> La troisième et la dernière note, ch. XXII, liv. XXII, et le texte de la troisième note.

<sup>(2)</sup> Pro aris.

donner l'activité de son esprit et l'impétuosité de son style? que, dans ses deux écrits, il est bon de séparer les injures de ses raisons, mettre ensuite à part les raisons qui sont-mauvaises, après quoi il ne reste plus rien?

L'auteur, aux chapitres du prêt à intérêt et de l'usure chez les Romains, traitant ce sujet, sans doute le plus important de leur histoire, ce sujet qui tenoit tellement à la constitution, qu'elle pensa mille fois en être renversée, parlant des loix qu'ils firent par désespoir, de celles où ils suivirent leur prudence, des réglemens qui n'étoient que pour un temps, de ceux qu'ils firent pour toujours, dit, vers la fin du chapitre XXII: l'an 398 de Rome, les tribuns Duellius et Menénius firent passer une loi qui réduisoit les intérêts à un pour cent par an... Dix ans après, cette usure fut réduite à la moitié; dans la suite, on l'ôta tout-à-fait...

Il en fut de cette loi comme de toutescelles où le législateur a porté les choses à l'excès; on trouva une infinité de moyens pour l'éluder: il en fallut faire beaucoap d'autres pour la confirmer, corriger, tempérer; tantôt on quitta les loix pour suivre les usages, tantôt on quitta les usages pout suivre les loix. Mais, dans ee cas, l'usage devoit aisément prévaloir. Quand un homme emprunte, il trouve un obstacle dans la loi même qui est faite en sa faveur cette loi a contre elle et celui qu'elle secout et celui qu'elle condamne. Le préteur Sempronius Asellus ayant permis aux débiteurs d'agir en conséquence des loix, fut tué par les créanciers, pour avoir voulu rappeller la mémoire d'une rigidité qu'on ne pouvoit plus soutenir.

Sous Sylla, Lucius Valérius Flaccus fit une loi qui permettoit l'intérêt à trois pour cent par an. Cette loi, la plus équitable et la plus modérée de celles que les Romains firent à cet égard, Paterculus la désapprouve. Mais, si cette loi étoit nécessaire à la république, si elle étoit utile à tous les particuliers, si elle formoit une communication d'aisance entre le débitem et l'emprunteur, elle n'étoit point injuste.

Celui-là paie moins, dit Ulpien, qui paie plus tard. Cela décide la question si l'intérêt est légitime; c'est-à-dire, si le créancier peut vendre le temps, et le débiteut l'acheter.

Voici comme le critique raisonne sur ce dernier passage, et qui se rapporte uniquement à la loi de Flaccus et aux dispositions politiques des Romains. L'auteur, dit-il, en résumant tout re qu'il a dit de l'usure, soutient, qu'il est permis à un créancier de vendre le temps. On diroit, à entendre le critique, que l'auteur vient de faire un traité de théologie ou de droit canon, et qu'il résume ensuite ce traité de théologie et de droit canon; pendant qu'il est clair qu'il ne parle que des dispositions politiques des Romains, de la loi de Flaccus, et de l'opinion de Paterculus: de sorte que cette loi de Flaccus, l'opinion de Paterculus, la réflexion d'Ulpien, celle de l'auteur, se tiennent et ne peuvent pas se séparer.

J'aurois encore bien des choses à dire; mais j'aime mieux renvoyer aux seuilles même. Croyez-moi, mes chers Prisons: elles rassemblent à un ouvrage qui, comme les songes d'un malade, ne fait voir que des fantômes vains (1).

(1) Credite, Pisones, isti tabulac fore librum

Persimilem cujus, velut aegri somnia, vanae

Fingentur species.

HORAT. de arte poetica, v. 6.

# TROISIÈME PARTIE.

On a vu, dans les deux premières parties, que tout ce qui résulte de tant de critiques amères, est ceci, que l'auteur de l'Esprit des Loix n'a point fait son ouvrage suivant le plan et les vues de ses critiques; et que si ses critiones avoient fait un ouvrage sur le même sujet, ils y auroient mis un très-grand nombre de choses qu'ils savent. Il en résulte encore, qu'ils sont théologiens, et que l'auteur est jurisconsulte; qu'ils se croient en état de faire son métier, et que lui ne se sent pas propre à faire le leur. Enfin, il en résulte, qu'au-lieu de l'attaquer avec tant d'aigreur, ils auroient mieux fait de sentir eux - mêmes le prix des choses qu'il a dites en faveur de la religion, qu'il a éxactement respectée et défendue. Il me reste à faire quelques réflexions.

CETTE manière de raisonner n'est pas bonne, qui, employée contre quelque bon livre que ce soit, peut le faire paroître aussi mauvais que quelque mauvais livre que ce soit; et qui, pratiquée contre quelque mauvais livre DE L'ESPRIT DES LOIX. 337

livre que ce soit, peut le faire paroître aussi
bon que quelque bon livre que ce soit.

CETTE manière de raisonner n'est pas bonne, qui, aux choses dont il s'agit, en rappelle d'autres qui ne sont point accessoires, et qui confond les diverses sciences, et les idées de chaque science.

IL ne faut point argumenter, sur un ouvrage fait sur une science, par des raisons qui pour-roient attaquer la science même.

QUAND on critique un ouvrage, et un grand ouvrage, il faut tâcher de se procurer une connoissance particulière de la science qui y est traitée, et bien lire les auteurs approuvés qui ont déjà écrit sur cette science; afin de voir si l'auteur s'est écarté de la manière reçue et ordinaire de la traiter.

Lorsqu'un auteur s'explique par ses parples ou par ses écrits, qui en sont l'image, il est contre la raison de quitter les signes extérieurs de ses pensées, pour chercher ses pensées; parce qu'il p'y a que lui qui sache ses pensées. C'est bien pis, lorsque ses pen-

Tome III.

sées sont bonnes, et qu'on lui en attribue de mauvaises.

QUAND on écrit contre un auteur, et qu'on s'irrite contre lui, il faut prouver les qualifications par les choses, et non pas les choses par les qualifications.

QUAND on voit, dans un auteur, une bonne intention générale, on se trompera plus rarement, si, sur certains endroits qu'on croit équivoques, on juge suivant l'intention générale, que si on lui prête une mauvaise intention particulière.

Dans les livres faits pour l'amusement, trois ou quatre pages donnent l'idée du style et des agrémens de l'ouvrage: dans les livres de raisonnement, on ne tient rien, si onne tient toute la chaîne.

COMME il est très-difficile de faire un bon ouvrage, et très-aisé de le critiquer, parce que l'auteur a eu tous les défilés à garder, et que le critique n'en a qu'un à forcer; il ne faut point que celui-ci ait tort: et s'il arrivoit qu'il eût continuellement tort, il seroit inexcusable.

## DE L'ESPRIT DES LOIX. 339

D'AILLEURS, la critique pouvant être considérée comme une ostentation de sa supériorité sur les autres, et son effet ordinaire étant de donner des momens délicieux pour l'orgueil humain; ceux qui s'y livrent méritent bien toujours de l'équité, mais rarement de l'indulgence.

ET comme, de tous les genres d'écrire, elle est celui dans lequel il est plus difficile de montrer un bon naturel, il faut avoir attention à ne point augmenter, par l'aigreur des paroles, la tristesse de la chose.

Quand on écrit sur les grandes matières, il ne suffit pas de consulter son zèle; il faut encore consulter ses lumières; et, si le ciel ne nous a pas accordé de grands talens, on peut y suppléer par la défiance de soi-même, l'exactitude, le travail et les réflexions.

CET art de trouver dans une chose, qui naturellement a un bon sens, tous les mauvais sens qu'un esprit qui ne raisonne pas juste peut lui donner, n'est point utile aux hommes: ceux qui le pratiquent ressemblent aux corbeaux, qui fuient les corps vivans,

et volent de tous côtés pour chercher des cadavres.

Une pareille manière de critiquer produit deux grands inconvéniens. Le premier, c'est qu'elle gâte l'esprit des lecteurs, par un mélange du vrai et du faux, du bien et du mal: ils s'accoutument à chercher un mauvăis sens dans les choses, qui naturellement en ont un très-bon; d'où il leur est aisé de passer à cette disposition, de chercher un bon sens dans les choses qui naturellement en ont un mauvais: on leur fait perdre la faculté de raisonner juste, pour les jetter dans les subtilités d'une mauvaise dialectique. 'Le' second mal est, qu'en rendant, par cette façon de raisonner, les bons livres suspects, on n'a point d'autres armes pour attaquer les mauvais ouvrages; de sorte que le public n'a plus de règle pour les distinguer. Si l'on traite de spinosistes et de déistes ceux -qui ne le sont pas, que dira-t-on à ceux qui de sont ?

Quoique nous devions penser aisément que les gens qui écrivent contre nous, sur des matières qui intéressent tous les hommes,

#### DE L'ESPRIT DES LOIX. 3

y sont déterminés par la force de la charité chrétienne; cependant, comme la nature de cette vertu est de ne pouvoir guère se cacher, qu'elle se montre en nous malgré nous, et qu'elle éclate et brille de toutes parts; s'il arrivoit que, dans deux écrits faits contre la même personne coup sur coup, on n'y trouvât aucune trace de cette charité, qu'elle n'y parut dans aucune phrase, dans aucune tour, aucune parole, aucune expression; celuiqui auroit écrit de pareils ouvrages auroit un juste sujet de craindre de n'y avoir pas. été porté par la charité chétienne.

Et, comme les vertus purement humaines sont en nous l'effet de ce que l'on appelle un bon naturel; s'il étoit impossible d'y découvrir aucun vestige de ce bon naturel, le public pourroit en conclure que ces écrits ne seroient pas même l'effet des vertus humaines.

Aux yeux des hommes, les actions sont toujours plus sincères que les motifs; et il leur est plus facile de croire que l'action de dire des injures atroces est un mal, que de se persuader que le motif qui les fait dire est un bien.

QUAND un homme tient à un état qui fait respecter la religion, et que la religion fait respecter; et qu'il attaque, devant les gens du monde, un homme qui vit dans le monde, il est essentiel qu'il maintienne, par sa manière d'agir, la supériorité de son caractère. Le monde est très-corrompu : mais il y a de certaines passions qui s'y trouvent très-contraintes; il y en a de favorites, qui défendent aux autres de paroître. Considérez les gens du monde entr'eux; il n'y a rien de si timide ! c'est l'orgueil qui n'ose pas dire ses secrets, et qui, dans les égards qu'il a pour les autres, se quitte pour se reprendre. Le christianisme nous donne l'habitude de soumettre cet orgueil; le monde nous donne l'habitude de le cacher. Avec le peu de vertu que nous avons, que deviendrions-nous, si toute notre ame se mettoit en liberté, et si nous n'étions pas attentifs aux moindres paroles, aux moindres signes, aux moindres gestes? Or, quand des hommes d'un caractère respecté manifestent des emportemens que les gens du monde n'oseroient mettre au jour, ceux-ci commencent à se croire meilleurs qu'ils ne sont en effet; ce qui est un très-grand mal.

Nous autres gens du monde, sommes si foibles, que nous méritons extrêmement d'être ménagés. Ainsi, lorsqu'on nous fait voir toutes les marques extérieures des passions violentes, que veut-on que nous pensions de l'intérieur? Peut-on espérer que nous, avec notre timidité ordinaire de juger, ne jugions pas?

On peut avoir remarqué, dans les disputes et les conversations, ce qui arrive aux gens dont l'esprit est dur et difficile : comme ils ne combattent pas pour s'aider les uns les autres, mais pour se jetter à terre, ils s'éloignent de la vérité, non pas à proportion de la grandeur ou de la petitesse de leur esprit, mais de la bizarrerie ou de l'inflexibilité plus ou moins grande de leur caractère. Le contraire arrive à ceux à qui la nature ou l'éducation ont donné de la douceur : comme leurs disputes sont des secours mu-. tuels, qu'ils concourent au même objet, qu'ils ne pensent différemment que pour parvenir à penser de même, ils trouvent la vérité à proportion de leurs lumières; c'est la récompense d'un bon naturel.

Quand un homme écrit sur les matières de religion, il ne faut pas qu'il compte tellement sur la piété de ceux qui le lisent, qu'il dise des choses contraires au bon sens; parce que, pour s'accréditer auprès de ceux qui ont plus de piété que de lumières, il se décrédite auprès de ceux qui ont plus de lumières que de piété.

ET, comme la religion se désend beaucoup par elle-même, elle perd plus lorsqu'elle est mal désendue, que lorsqu'elle n'est point du tout désendue.

S'IL arrivoit qu'un homme, après avoir perdu ses lecteurs, attaquât quelqu'un qui eût quelque réputation, et trouvât par-là le moyen de se faire lire; on pourroit peut-être soupçonner que, sous prétexte de sacrifier cette victime à la religion, il la sacrifieroit à son amour-propre.

La manière de critiquer, dont nous parlons, est la chose du monde la plus capable de borner l'étendue, et de diminuer, si j'ose me servir de ce terme, la somme du génie national. La théologie a ses bornes, elle a

ses formules; parce que les vérités qu'elle enseigne étant connues, il faut que les hommes s'y tiennent, et on doit les empêcher de s'en écarter : c'est-là qu'il ne faut pas que le génie prenne l'essor : on le circonscrit, pour ainsi dire, dans une enceinte. Mais c'est se moquer du monde, de vouloir mettre cette même enceinte autour de ceux qui traitent les sciences humaines. Les principes de la géométrie sont très-vrais: mais, si on les appliquoit à des choses de goût, on feroit déraisonner la raison même. Rien n'étouffe plus la doctrine, que de mettre à toutes les choses une robe de docteur : les gens qui veulent toujours enseigner empêchent beaucoup d'apprendre : il n'y a point de génie qu'on ne rétrécisse, lorsqu'on l'enveloppe d'un million de scrupules vains. Avez-vous les meilleures intentions du monde? on vous forcera vous-même d'en' douter. Vous ne pouvez plus être occupé à bien dire, quand vous êtes effrayé par la crainte de dire mal; et qu'au-lieu de suivre votre pensée, vous ne vous occupez que des termes qui peavent échapper à la subtilité des critiques. On vient nous mettre un béguin sur la tête, pour nous dire à chaque mot: prenez garde de tomber; vous voulez parler

comme vous, je veux que vous parliez comme moi. Va-t-on prendre l'essor? ils vous arrêtent par la manché. A-t-on de la force et de la vie? on vous l'ôte à coups d'épingle. Vous élevez-vous un peu? voilà des gens qui prennent leur pied, ou leur toise, levent la tête et vous crient de descendre pour vous mesurer. Courez-vous dans votre carrière? ils voudront que vous regardiez toutes les pierres que les fourmis ont mises sur votre chemin. Il n'y a ni science ni littérature qui puisse résister à ce pédantisme. Notre siècle a formé des académies; on youdra nous faire rentrer dans les écoles des siècles ténébreux. Descartes est bien propre à rassurer ceux qui, avec un génie infiniment moindre que le sien, ont d'aussi bonnes intentions que lui : ce grand homme fut sans cesse accusé d'athéisme; et l'on n'emploie pas aujourd'hui, contre les athées, de plus forts argumens que les siens.

Du reste, nous ne devons regarder les critiques comme personnelles, que dans les cas où ceux qui les font ont voulu les rendre telles. Il est très-permis de critiquer les ouvrages qui ont été donnés au public; parce

# qu'il seroit ridicule que ceux qui ont voulu éclairer les autres, ne voulussent pas être éclairés eux-mêmes. Ceux qui nous avertissent sont les compagnons de nos travaux. Si le critique et l'auteur cherchent la vérité, ils ont le même intérêt; car la vérité est le bien de tous les hommes : ils seront des confédérés, et non pas des ennemis.

C'est avec grand plaisir que je quitte la plume: on auroit continué à garder le silence, si, de ce qu'on le gardoit, plusieurs personnes n'avoient conclu qu'on y étoit réduit.

# **ÉCLAIR CISSEMENS**

SUR

### L'ESPRIT DES LOIX.

I.

Quelques personnes ont fait cette objection: dans le livre de l'Esprit des Loix, c'est l'honneur ou la crainte qui font le principe de certains gouvernemens, non pas la vertu; et la vertu n'est le principe que de quelques autres: donc les vertus chrétiennes ne sont pas requises dans la plupart des gouvernemens.

Voici la réponse : l'auteur a mis cette note au chapitre V du livre troisième : je parle ici de la vertu politique, qui est la vertu morale, dans le sens qu'elle se dirige au bien général; fort peu des vertus morales particulières; et point du tout de cette vertu qui a du rapport aux vérités révélées. Il y a, au chapitre suivant, une autre

#### DE L'ESPRIT DES LOIX.

note qui renvoie à celle-ci; et aux chapitres II et III du livre cinquième, l'auteur a défini sa vertu, l'amour de la patrie. Il définit l'amour de la patrie. Il définit l'amour de la patrie. Tout le livre cinquième pose sur ces principes. Quand un écrivain a défini un mot dans son ouvrage; quand il a donné, pour me servir de cette expression, son d ctionnaire, ne faut-il pas entendre ses paroles suivant la signification qu'il leur a donnée?

Le mot de vertu, comme la plupart des mots de toutes les langues, est pris dans diverses acceptions: tantôt il signifie les vertus chrétiennes, tantôt les vertus pajennes; souvent une certaine vertu chrétienne, ou bien une certaine vertu paienne; quelquefois la force; quelquefois, dans quelques langues, une certaine capacité pour un art ou de certains arts. C'est ce qui précède, ou ce qui suit ce mot, qui en fixe la signification. Ici, l'auteur a fait plus; il à donné plusieurs fois sa définition. On n'a donc fait l'objection, que parce qu'on a lu l'ouvrage avec trop de rapidité.

#### II.

L'AUTEURA dit au livre second, chapitre III: la meilleure aristocratie est celle où la partie du peuple qui n'a point de part à la puissance est si petite et si pauvre, que la partie dominante n'a aucun intérêt a l'opprimer; ainsi, quand Antipater établit à Athènes que ceux qui n'auroient pas deux mille drachmes seroient exclus du droit de suffrage (1), il forma la meilleure aristocratie qui fût possible; parce que ce sens étoit si petit, qu'il n'excluoit que peu de gens, et personne qui eût quelque considération dans la cité. Les familles aristocratiques doivent donc être peuple autant qu'il est possible. Plus une aristocratie approchera de la démocratie, plus elle sera parfaite; et elle le deviendra moins, à mesure qu'elle approchera de la monarchie.

Dans une lettre insérée dans le journal de Trévoux, du mois d'avril 1749, on a ob-

<sup>(1)</sup> Diodore, liv. XVIII, p. 601, édit, de Rhodoman.

jecté à l'auteur sa citation même. On a, diton, devant les yeux l'endroit cité: et on y trouve qu'il n'y avoit que neuf mille personnes qui eussent le cens prescrit par Antipater; qu'il y en avoit vingt-deux mille qui ne l'avoient pas: d'où l'on conclut que l'auteur applique mal ses citations; puisque, dans cette république d'Antipater, le petit nombre étoit dans le cens, et que le grand nombre n'y étoit pas.

#### Réponse.

It eût été à desirer que celui qui a fait cette critique, eût fait plus d'attention, et à ce qu'a dit l'auteur, et à ce qu'à dit Diodore.

1º. It n'y avoit point vingt-deux mille personnes qui n'eussent pas le cens dans la république d'Antipater: les vingt-deux mille personnes dont parle Diodore, furent reléguées et établies dans la Thrace; et il ne resta pour former cette république, que les neuf mille citoyens qui avoient le cens, et ceux du bas peuple qui ne voulurent pas partir pour la Thrace. Le lecteur peut consulter Diodore.

2º. Quand il seroit resté à Athènes vingtdeux mille personnes qui n'auroient pas eu le cens, l'objection n'en seroit pas plus juste. Les mots de grand et de petit sont relatifs. Neuf mille souverains, dans un état, font un nombre immense; et vingt-deux mille sujets, dans le même état, font un nombre infiniment petit.

FIN DE LA DÉFENSE.

REMERCIMENT

## REMERCIMENT

SINCÈRE

# AUN HOMME CHARITABLE;

Attribué à M. DE VOLTAIRE.

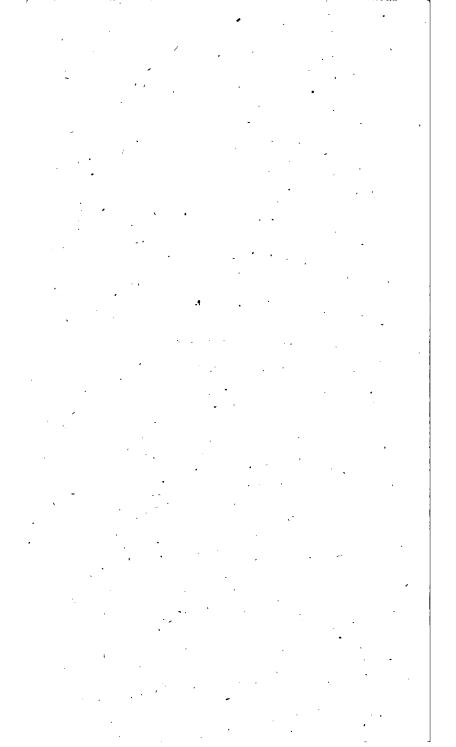

## REMERCIMENT

#### SINCÈRE

#### A UN HOMME CHARITABLE.

Vous avez rendu service au genre humain, en vous déchaînant sagement contre des ouvrages faits pour le pervertir. Vous ne cessez d'écrire contre l'Esprit des Loix; et même il paroît à votre style que vous êtes l'ennemi de soute sorte d'esprit. Vous avertissez que vous avez préservé le monde du venin répandu dans l'Essai sur l'homme, de Pope, livre que je ne cesse de relire, pour me convaincre, de plus en plus, de la force de vos raisons et de l'importance de vos services. Vous ne vous amusez pas, monsieur, à examiner le fond de l'ouvrage sur les loix, à vérifier les citations, à discuter s'il y a de la justesse, de la profondeur, de la clarté, de la sagesse; si les chapitres naissent les

#### 356 REMERCIMENT SINCÉRE

uns des autres, s'ils forment un tout ensemble; si enfin ce livre, qui devroit êne utile, ne seroit pas, par malheur, un livre agréable.

Vous allez d'abord au fait; et, regardant M. de Montesquieu comme le disciple de Popa, vous les regardez tous deux comme les disciples de Spinosa. Vous leur reprochez, avec un zèle merveilleux, d'être athées, parce que vous découvrez, dites vous, dans toute leur philosophie, les principes de la religion naturelle. Rien n'est assurément, monsieur, ni plus charitable ni plus judicieux, que de conclure qu'un philosophe ne connoît point de dieu, de cela même qu'il pose pour principe, que dieu parle au cœur de tous les hommes.

Un honnête homme est le plus noble ou vrage de dieu, dit le célèbre poëte philosophe: vous vous élevez au-dessus de l'honnête homme. Vous confondez ces maximes funestes, que la divinité est l'auteur et le

A UN HOMME CHARITABLE. 357 lien de tous les êtres; que tous les hommes sont frères; que dieu est leur père commun; qu'il faut ne rien innover dans la religion, ne point troubler la paix établie par un monarque sage; qu'on doit tolérer les sentimens des hommes, ainsi que leurs défauts. Continuez, monsieur, écrasez cet affreux libertinage, qui est, au fond, la ruine de la société. C'est beaucoup que, par vos gazettes ecclesiastiques, vous ayez saintement essayé de tourner en ridicule toutes les puissances; et, quoique la grâce d'être plaisant vous ait manqué, volenti et conanti, cependant vous avez le mérite d'avoir fait tous vos efforts pour écrire agréablement des invectives. Vous avez voulu quelquefois réjouir des saints; mais vous avez souvent essayé d'armer chrétiennement les fidèles les uns contre les autres. Vous prêchez le schisme pour la plus grande gloire de dieu. Tout cela est très-édifiant; mais ce n'est point encore assez.

#### 353 REMERCIMENT SINCERB

Vous n'avez rién fait qu'à demi, si vous ne parvenez pas à faire brûler les livres de Pope, de Locke et de Bayle, l'Esprit des loix, etc. dans un bûcher auquel on mettra le feu avec un paquet de Nouvelles ecclésiastiques.

En effet, monsieur, quels maux épouvantables n'ont pas fait dans le monde une douzaine de vers répandus dans l'Essai sur l'hommede ce scélérat de Pope; cinq ou six articles du Dictionnaire de cet abominable Bayle; une ou deux pages de ce coquin de Locke, et d'autres incendiaires de cette espèce? Il est vrai que ces hommes ont mené une vie pure et innocente, que tous les honnêtes gens les chérisscient et les consultoient; mais c'est par làqu'ils sont dangereux. Vous voyez leurs sectateurs, les armes à la main, troubler les royaumes, porter par-tout le flambeau des guerres civiles. Montaigne, Charron, le président de Thou, Descartes, Gassendi, Rohaut, le Vayer, ces hommes affreux, qui étoient dans les mêmes principes, bouleversèrent tout en France.

A UN HOMME CHARITABLE. 350

C'est leur philosophie qui fit donner tant de batailles, et qui causa la saint Barthelemy; c'est leur esprit de tolérantisme qui est la ruine du monde; et c'est votre saint zèle qui répand par-tout la douceur de la concorde.

Vous nous apprenez que tous les partisans de la religion naturelle sont les ennemis de la . religion chrétienne. Vraiment, monsieur, vous avez fait-là une belle découverte! Ainsi, dès que je verrai un homme sage, qui, dans sa philosophie, reconnoîtra par-tout l'être suprême, qui admirera la providence dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit, dans la production des mondes et dans celle des insectes, je conclurai de-là qu'il est impossible que cet homme soit chrétien. Vous nous avertissez qu'il faut penser ainsi aujourd'hui de tous les philosophes. On ne pouvoit certainement rien dire de plus sensé et de plus utile au christianisme, que d'assurer que notre religion est bafouée, dans toute l'Europe, par tous ceux dont la profession est de chercher la vérité.

#### 360 REMERCIMENT SINCÈRE

Vous pouvez vous vanter d'ayoir fait là une réflexion dont les conséquences seront bien avantageuses au public.

Que l'aime encore votre colère contre l'auteur de l'Esprit des loir, quand vous lui reprochez d'avoir loué les Solon, les Platon, les Socrate, les Aristide, les Cicéron, les Caton, les Epictète, les Antonin, et les Trajan! On croiroit, à votre dévote fureur contre ces genslà, qu'ils ont tous signé le formulaire. Quels monstres, monsieur, que tous ces grands hommes de l'antiquité! Brûlons tous ce qui nous reste de leurs écrits, avec ceux de Pope et de Locke, et de M. de Montesquieu. En effet, tous ces anciens sages sont vos ennemis; ils ont tous été éclairés par la religion naturelle. Et la vôtre, monsieur, je dis la vôtre en particulier, paroît si fort contre la nature, que je ne m'étonne pas que vous détestiez sincérement tous ces illustres réprouvés, qui ont fait, je ne sais comment, tant de bien à la terre. Remerciez bien dieu de n'avoir rien

A UN HOMME CHARITABLE. 361 de commun, ni avec leur conduite, ni avec leurs écrits.

Vos saintes idées sur le gouvernement politique, sont une suite de votre sagesse. On voit que vous connoissez les royaumes de la terre tout comme le royaume des cieux. Vous condamnez, de votre autorité privée, les gains que l'on fait dans les risques maritimes. Vous ne savez pas probablement ce que c'est que l'argent à la grosse; mais vous appellez co commerce usure. C'est une nouvelle obligation que le roi vous aura d'empêcher ses sujets de commercer à Cadix.: Il fant laisser oette œuvre de satan aux Anglais et aux Hollandais, qui sont déjà damnés sans ressource. Je voudrois, monsieur, que vous nous disiez combien vous rapporte le commerce sacré de vos Nouvelles ecclésiastiques. Je erois que la bénédiction répandue sur ce chef-d'œuvre, peut bien faire monter le profit à trois cent pour cent. Il n'y a point de commerce profane qui ait jamais si bien rendu.

Le commerce maritime, que vous condamnez, pourroit être exécuté peut-être en faveur de l'utilité publique, de la hardiesse d'envoyer son bien dans un autre hémisphère, et du risque des nausrages. Votre petit négoce a une utilité plus sensible, il demande plus de courage, et expose à de plus grands risques.

Quoi de plus utile, en effet, que d'instruire l'univers, quatre fois par mois, des aventures de quelques clercs tonsurés! Quoi de plus courageux que d'outrager votre roi et votre archevêque! Et quel risque, monsieur, que ces petites humiliations que vous pourriez assuyer en place publique? Mais je me trompe; il y a des charmes à souffrir pour la bonne cause. Il vaut mieux obéir à dieu qu'aux hommes: et vous me paroissez tout fait pour le martyre, que je vous souhaite cordialement, étant votre très-humble et très-obéissant serviteur.

A Marseille, le 10 mai 1750.

# LYSIMAQUE.

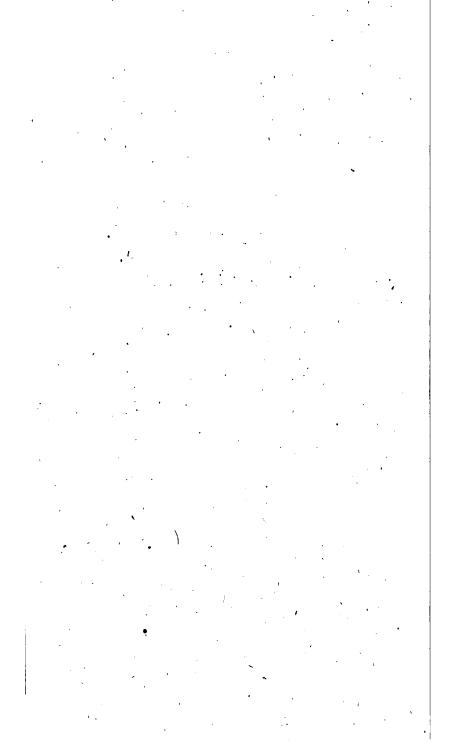

## LYSIMAQUE.

Lorsque Alexandre eut détruit l'empire des Perses, il voulut que l'on crût qu'il étoit fils de Jupiter. Les Macédoniens étoient indignés de voir ce prince rougir d'avoir Philippe pour père: leur mécontentement s'accrut, lorsqu'ils lui virent prendre les mœurs, les habits et les manières des Perses; et ils se reprochoient tous d'avoir tant fait pour un homme qui commençoit à les mépriser. Mais on murmuroit dans l'armée, et on ne parloit pas.

Un philosophe, nommé Callisthène, avoit suivi le roi dans son expédition. Un jour qu'il le salua à la manière des Grees: d'où vient, lui dit Alexandre, que tu ne m'adores pas?

« Signeur, lui dit Callisthène, vous êtes chef » de deux nations: l'une, esclave avant que » vous l'eussiez soumise, ne l'est pas moins » depuis que vous l'avez vaincue; l'autre, » libre avant qu'elle vous servît à remportez » tant de victoires, l'est encore puis que » vous les avez remportées. Je suis Gree, » seigneur; et ce nom, vous l'avez élevé si » haut, que, sans vous faire tort, il ne nous » est plus permis de l'avilir ».

Les vices d'Alexandre étoient extrêmes, comme ses vertus; il étoit terrible dans sa colère; elle le rendoit cruel. Il fit couper les pieds, le nez et les oreilles à Callisthène; ordonna qu'on le mît dans une cage de fer; et le fit porter ainsi à la suite de l'armée.

J'aimois Callisthène; et, de tout temps, lorsque mes occupations me laissoient queques heures de loisir, je les avois employées à l'écouter; et, si j'ai de l'amour pour la vertu, je le dois aux impressions que ses discours faisoient sur moi. J'allai le voir. « Je » vous salue, lui dis-je, illustre malheureux, » que je vois dans une cage de fer, comme » on enferme une bête sauvage, pour avoir » été le seul homme de l'armée ». « Lysimaque, me dit-il, quand je suisdans » une situation qui demande de la force et » du courage, il me semble que je me trouve » presegue è ma place. En vérité, si les dieux

» une situation qui demande de la force et
» du courage, il me semble que je me trouve
» presque à ma place. En vérité, si les dieux
» ne m'avoient mis sur la terre que pour y
» mener une vie voluptueuse, je croirois qu'ils
» m'aurette donné en vain une ame grande
» et immostelle. Jouir des plaisirs des sens,
» est une chose dont tous les hommes sont
» aisément capables; et si les dieux ne nous
» ont faits que pour cela, ils ont fait un ou-

» vrage plus parfait qu'ils n'ont voulu, et ils » ont plus exécuté qu'entrepris. Ce n'est pas, » ajouta-t-il, que je sois insensible; yous ne » me faites que trop voir que je ne le suis » pas: quand vous êtes venu à moi, j'ai trouyé » d'abord quelque plaisir à vous faire voir une » action de courage; mais au nom des dieux » que ce soit pour la dernière fois. Laissez-» moi soutenir mes malheurs, et n'ayez point » la cruanté d'y joindre encore les vôtres ». « Callisthène, lui dis-je, je vous verrai. " tous les jours. Si le roi vous voyoit aban-» donné des gens vertueux, il n'auroit plus » de remords: il commenceroit à croire que » vous êtes coupable. Ah! j'espère qu'il ne » jouira pas du plaisir de voir que ses châti-" mens me feront abandonner un ami ». Un jour Callisthène me dit: « Les dieux » immortels m'ont consolé; et, depuis ce » temps, je sens en moi quelque chose de » divin qui m'a ôté le sentiment de mes » peines. J'ai vu en songe le grand Jupiter. » Vous étiez auprès de lui; vous aviez un » sceptre à la main, et un bandeau royal sur » le front. Il vous a montré à moi, et m'a dit: » il te rendra plus heureux. L'émotion où

» j'étois m'a réveillé. Je me suis trouvé les

» mains élevées au ciel, et faisant des efforts

» pour dire : grand Jupiter, si Lysimaque

" doit régner, fais qu'il règne avec justice.

» Lysimaque, vous régnerez : croyez un » homme qui doit être agréable aux dieux,

» puisqu'il souffre pour la vertu ».

Cependant Alexandre ayant appris que je respectois la misère de Callisthène, que j'allois le voir, et que j'osois le plaindre, entra dans une nouvelle fureur: « Va, dit-il, » combattre contre les lions, malheureux qui » te plais tant à vivre avec les bêtes féroces ». On différa mon supplice pour le faire servir de spectacle à plus de gens.

Le jour qui le précéda, j'écrivis ces mots à Callisthène : « Je vais mourir. Toutes les » idées que vous m'aviez données de ma fu-" ture grandeur se sont évanouies de mon » esprit. J'aurois souhaité d'adoucir les maux

» d'un homme tel que vous ».

Prexape, à qui je m'étois confié, m'apporta cette réponse : « Lysimaque, si les dieux " ont résolu que vous régniez, Alexandre » ne peut pas vous ôter la vie; car les » hommes ne résistent pas à la volonté des dieux ».

Cette lettre m'encouragea : et faisant réflexion flexion que les hommes les plus heureux et les plus malheureux sont également environnés de la main divine, je résolus de me conduire, non pas par mes espérances, mais par mon courage; et de défendre, jusqu'à la fin, une vie sur laquelle il y avoit de si grandes promesses.

On me mena dans la carrière. Il y avoit autour de moi un peuple immense qui venoit être témoin de mon courage ou de ma frayeur. On me lâcha un lion. J'avois pliémon manteau autour de mon bras: je lui présentai ce bras: il voulut le dévorer; je lui saisis la langue, la lui arrachai, et la jettai à mes pieds.

Alexandre aimoit naturellement les actions courageuses: il admira ma résolution; et ce moment fut celui du retour de sa grande ame.

Il me fit appeller; et me tendant la main:

"Lysimaque, me dit-il, je te rends mon

"amitié; rends-moi la tienne. Ma colère n'a

"servi qu'à te faire faire une action qui man
"que à la vie d'Alexandre ".

Je reçus les graces du roi; j'adorai les décrets des dieux; et j'attendois leurs promesses, sans les rechercher ni les fuir. Alexandre mourut, et toutes les nations furent sans maître.

Tome III.

Les fils du roi étoient dans l'enfance; son frère Aridée n'en étoit jamais sorti: Olympias n'avoit que la hardiesse des ames foibles; et tout ce qui étoit cruauté, étoit pour elle du courage: Roxane, Eurydice, Statyre, étoient perdues dans la douleur. Tout le monde, dans le palais, savoit gémir; et personne ne savoit régner. Les capitaines d'Alexandre levèrent donc les yeux sur son trône; mais l'ambition de chacun fut contenue par l'ambition de tous. Nous partageames l'empire; et chacun de nous crut avoir partagé le prix de ses fatigues.

Le sort me fit roi d'Asie : et à présent que je suis tout, j'ai plus besoin que jamais des leçons de Callisthène. Sa joie m'annonce que j'ai fait quelque bonne action; et ses soupirs me disent que j'ai quelque mal à réparer. Je le trouve entre mon peuple et moi.

Je suis le roi d'un peuple qui m'aime. Les pères de famille espèrent la longueur de ma vie comme celle de leurs enfans : les enfans craignent de me perdre comme ils craignent de perdre leur père. Mes sujets sont heureux, et je le suis.

## TABLE DES MATIÈRES

#### CONTENUES

### DANS L'ESPRIT DES LOIX;

#### ET DANS LA DÉFENSE.

Le chiffre romain indique le tome ; le chiffre arabe la page ;
et le D. la Defense.

#### A

ABBATES. Pourquoi les rois de France en abandonnèrent les élections , III, 191.

Abbés. Menoient autrefois leurs vassaux à la guerre, III, 82.

Pourquoi leurs vassaux n'étoient pas menés à la guerre par le comte, III, 87.

Abondance et rareté de l'or et de l'argent relatives : abene.

Abondance et rareté de l'or et de l'argent relatives; abondance et rareté réelles, II, 283.

Abyssins. Les suites qui résultent de la rigueur de leur carême, prouvent que la religion devroit ne pas ôter la défense naturelle par l'austérité des pratiques de pute discipline, II, 469. Accusateurs. Précautions que l'on doit prendre pour garantir, les citoyens de leurs calomnies; exemples tirés d'Athènes et de Rome, I, . 407. S'ils accusent devant le prince et non devant les magistrats, c'est une preuve de calomnie. Exception à catterègle, I, 314. Du temps des combats judiciaires. plusieurs ne pouvoient pas se battre contre un seul accusé, II, 595. Quand étoient obligés de combattre pour leurs témoius provoqués par l'accusé, II, 60 2

Accusations. A qui la faculté de les porter doit être confiée, suivant la nature du gauvernement, I, 161-162 -- 399. Celles de magie, let d'hérèsie doivent être poursuivies avec une grande cir-

Aa 2

conspection. Preuves d'absurdités et de cruautés qui peuvent résulter de la poursuite judiscrète de ces accuations. Combien on doit se défier de celles qui sont fondees sut la haine publique, I, 382. L'équité naturelle i Semande que le degré de preuves soit proportionné à la grandeur de l'accusation, D. 260 -- 272.

Accusation publique. Ce que c'est. Précautions nécessaires pour en prévenir les r abus dans un état populaire, I, 407. Quand et pourquoi elle cessa d'avoir lieu à Rome, contre l'adultère, I,

212.

Accusés. Doivent, dans les grandes accusations, pouvoir, concurremment avec la loi, se choisir leurs juges, I, 31r. Combien il faut de tëmoins et de voix pour leur condamnation, I, 374-375. Pouvoient, à Rome et à Athènes, se retirer avant le jugement, I, 407. C'est une chose injuste de condamner Actions judiciaires. Pourquoi celui qui nie, et de sauver celui qui avoue, II, 477. Comment se justifient, sous les loix valiques et autres loix barbares, II, 363 et suiv. Dù temps des toth-

bats judiciaires, un seul ne pouvoit pas se battre contre plusieurs accusateurs, II, 595. Ne produisent point de témoins en France. Ils en produisent en Angleterre: de-là vient qu'en France les faux temoins sont punis de mort; en Angleterre non, III , 13 et suiv.

Achat (commerced'). II, 268. Achim. Pourquoi tout le monde y cherche à se vendre, I. 491.

Acilia ( la loi ). Les circonstances dans lesquelles cette loi fut rendue, en font une des plus sages qu'il y ait, I, 175 -- 176.

Acquisition des gens de main-morte. Ce sergit une îmbécillité que de sontenir qu'on ne doit pas les borner, II, 437 et suiv.

Voyez Clergé, Monastère. Actions des hommes. Ce qui les fait estimer dans une monarchie, I, 57. Causes des grandes actions des anciens, I, 64-65.

introduites à Rome et dans le Grêce, I, 153.

Actions de bonne-foi. Pourquoi introduites à Rome par les préteurs, et admises en France, I, 155.

Actions -tant civiles que criminelles. Etoient autresois décidées par la voie du com-. bat judiciaire, II . 584 et

Adalingues. Avoient chez les Germains la plus forte composition, III, 95.

ADELHARD. C'est ce favori de Louis-le-Debonnaire qui a 'perdu ce prince par les dis-Ш, 211.

Adoption. Pernicieuse dans une aristocratie, I, 106. Se faisoit chez les Germains, par les armes, II, 85.

Adulation. Comment l'honneur l'autorise dans une monarchie, I, 58.

Adultère. Combien il est utile que l'agcusation en soit publique dans une démocratio, I, 97. Etoit soumis, à Rome, a une accusation publique; pourquoi, I, 211. Quand et pourquoi il n'y fut plus soumis à Rome, I, ibid. Auguste et Tibere n'infligerent que dans certains cas les peines prononcees par leurs propres loix contre ce crime, I, 215. Ce crime se multiplie en raison de la diminution des mariages, II, 375 et suiv. Il est contre la nature de

permettre aux enfans d'accuser leur mère ou leur .bellemère de ce crime, II, 462. La demande en separation, pour raison de ce crime, doit être accordée au mari seulement, comme fait le droit civil; et non aux deux conjoints, comme a fait le droit canonique, II, 402--470 et suiv.

sipations qu'il lui a fait faire, Adultérins. Il n'est point question de ces sortes d'enfans à la Chine, ni dans les autres pays de l'Orient ; pourquoi, II . 336.

> Allarii. Qui l'on nommoit ainsi à Rome, II, 520.

Affranchis. Inconvéniens de leur trop grand nombre, I, 511. Sagèsse des Joix nomaines à leur égard; part qu'elles leur laissolent dans le gouvernement de la république, I, 513. Loi abominable, que leur grand nombre fit passer chez les Volsiniens, I, 512. Pourquoi ils dominent presque toujours à la cour des princes et chez les grands, I, 514.

Affranchissemens. Règles que l'on doit suivre à cet .égard dans les différens gouvernemens, I, 511 et suiv.

Affranchissemens des serfs.

Est une des sources des coutumes de France, II ,.670. Afrique. Il y naît plus de filles Agnats. Ce que c'étoit à Rome; que de garçons; la polygamie peut dono y avoir lieu, II, 6. Pourquoi il est et sera toujours si avantageux d'y commercer, II, 176. Du tour de l'Afrique, II, 213 et suiv. Description de ses côtes, 214. Comment on y commerçoit avant la découverte du cap de Bonne-Espérance, II, ibid. Ce que les Romains en connoissoient , II , 216 et suiv. Ce que Ptolom le géographe en connoissoit, II, ibid. Le voyage des Phéniciens et d'Eudoze, autour de l'Afrique, étoit regardé comme fabuleux par Ptolomée.Er- 👡 reur singulière de ce géographoù cet égard, II, 217. Les anciens en connoissoient bien l'intérieur; et mal les côtes; nous en connoissons bien les côtes, et mal l'intérieur, ibid. Description de ses côtes occidentales, II, 218 et suiv. Les noirs y ont aucune, II, 281 Comparaison des mœurs de ses habitans chrétiens avec ceux qui ne le sont pas, II, 394. gilelfingues. Ce que c'étoit

chez les Germains; leurs prérogatives , III , 96. leurs droits sur les successions, II, 508.

AGOBARD. Sa fameuse lettre à Louis-le-Débonnaire prouve que la loi salique n'étoit point établie en Bourgogne, II, 344. Elle prouve aussi que la loi de Gondebaud subsista long - temps chez les Bourguignons, II, 547. Sembleprouver que la prenve par le combat n'étoit point en usage chez les Francs; elle y étoit cependant en usage, II, 575.

Agraire. Voyez loi agraire. Agriculture. Doit-elle, dans une republique, être regardée comme une profession servile ?1,75. Etoit interdite aux citoyens dans la Grèce, I, ibid. Honorée à la Chine, I, 465.

Aleul. Les petits-enfans succédoient à l'aïeul paternel, et non à l'aïcul maternel; raison de oette disposition des loix romaines, II, 508. une monnoie, sans en'avoir Atnesse (droit d'). Ne doit pas avoir lieu, entre les nobles, dans l'aristocratie, I. 106. Ce droit, qui étoit inconnu sous la première race de nos rois, s'établit

avec la perpétuité des fiefs, et passa même à la couronne, qui fut regardée comme un fief, III, 212 et suiv. . Air de cour. Ce que c'est dans une monarchie, I, 60.

Aistelphe. Ajouta de nouvelles loix à celles des Lombards, II , 532.

ALARIC. Fit faire une compilation du code Théodosien, qui servit de loix aux Romains de ses états, II, 541. ALCIBIADE. Ce qui l'a rendu admirable, I,83.

Alcoran. Ce livre n'est pas utile à la liberté dans les pays despotiques, I, 420. Gengiskan le fait fouler aux pieds de ses chevaux, II, .432.

Alep (caravane d'). Sommes ALEXANDRE empereur. No veux immenses qu'elle porte en Arabie, II , 238.

ALEXANDRE. Son empire fut divisé, parce qu'il étoit trop grand pour une monarchie, I, 2 (8. Bel usage qu'il sit de sa conquête dans la Bac- . triane, I, 280. Sagesse de sa conduite pour conquérir et pour conserver ses conquêtes, I, 190 et suiv. Comparé à César, I, 298. Sa conquête ; révolution qu'elle causa dans le commerce. Ses découvertes, ses

projets de commerce et ses travaux, II, 197 et suiv. A-t-il voulu établir le siège de son empire dants l'Arabie? II , 202 et suiv. Commerce des rois Grecs qui ldi succedèrent, II, 203 et suiv. Voyage de sa flotte, II, 211. Pourquoi il n'attaqua pas les colonies grecques ctablies dans l'Asie; ce qui en résulta, II, 229. Révolution que sa mort cansa dans le commerce, II, 240 et suiv. On peut prouver, en suivant la méthode de M. l'abbé Dubos, qu'il n'entra point dans la Perse en conquérant, mais qu'il y fut appellé par les peuples, III,

pas que le crime de lèzemajesté indirect ait lieu sous son règne, I, 389.

Alexandrie. Le frère y pouvois épouser sa sœur, soit utérine, soit consanguine, I, 87. Où et pourquoi elle fut bâtie, II, 201.

Alger. Les femmes, y sont nubiles à neuf ars; elles doivent donc dire esclaves, II, 2. On y est si corrompu, qu'il y a des serrails où iln'y a pas une femme, H, 9 at suiv. La durete du gouver

\ **Aa** 4

nement fait que chaque anciens fiefs
père de famille ya un trésor Allemands. Les loix avoient
enterré, II, 272. établi un tarif pour règler,

Aliénation des grands offices et des fiefs. S'étant introduite, diminua le pouvoir du roi, III, 231.

Allemagne. République fédérative, et par-là regardée en Europe comme nelle, I, 258. Sa république fédérative plus imparfaite que celle de Hollande et de Suisse, I, 261. Pourquoi cette république fédérative subsiste malgré le vice de sa constitution, I, ibid. Sa situation, vers le milieu du règne de Louis XIV, contribua a la grandeur relative de la France, I, 269. Inconvéniens d'un usage qui se pratique dans ses diètes, I, 313. Quelle sorte d'esclavage y est établi, I, 496. Ses mines sont utiles, parce qu'elles ne sont pas abondantes, II, 264. Origine des grands fiefs que les ecclésiastiques .. y possèdent, III, 203 et suiv. Pourquoi les fiefs y ont plus longtemps conservé leur constitution primitive qu'en Franresté électif, parce qu'il a conserve la nature des

anciens fiefs établi un tarif pour régler, chez eux, les punitions des différentes insultes que l'on pouvoit faire aux femmes, I, 477. Ils tenoient toujours leurs esclaves armés, et cherchoient à leur élever le courage, I, 5o3. Quand et par qui leurs loix furent rédigées, II., 529. Simplicité de leurs loix ; cause de cette simplicité, II, 530. Leurs loix criminelles étoient faites sur le même plan que les loix ripuaires, II, 565. Voyez Ripuaires.

Alcux. Comment furent changes en fiefs, III, 168 et suiv. 221 et suiv.

Alliances. L'argent que les princes emploient pour en acheter est presque toujours 'perdu, I, 445.

Allié. Ce qu'on appelloit ainsi à Rome, II, 325.

Allodiales (terres). Leur origine, III, 81.

clésiastiques y possèdent, Ambassadeurs. Ne sont souIII, 203 et suiv. Pourquoi
les fies y ont plus longtemps conservé leur constitution primitive qu'en France, III, 236. L'empire vest
ce, III, 256. L'empire vest
mbition. Est fort utile dess
resté électif, parce qu'il a
conservé la nature des

ces peuples, et sur la question de savoir si son gouvernement est présérable aux autres, I, ibid. et suiv. Les jugemens s'y font, a-peuprès, comme ils se faisoient à Rome, du temps de la ré-. publique, I, 354. Comment et dans quel cas on y prive un citoyen de sa liberté, pour conserver celle de tous, I, 405, et suiv. On y lève mieux les impôts sur les boissons qu'en France, I, 431. Avances que les marchands y font à l'état; I, 440. Effet du climat de co royaume, I, 475 et suiv. Dans quelques petits districts de ce royaume, la succession appartient au dernier des males : raison de cette loi , II , 66. Effets qui ont dù suivre, caractère qui a dù se former, et manières qui résultent de sa constitution, II, 125, Le climat a produit ses loze, en partie, II, ibid. Causes des inquiétudes du peuple, et des rumeurs qui en sont l'effet : leur utilité, II , ibid. st suiv. Pourquoi le roi y est souvent obligé de donner sa confiance à ceux qui l'ont le plus choqué, et de l'ôter à ceux qui l'ont le mieux servi, II, 126. Pourquoi on voit tant d'écrits, II , 129. Pourquoi on y falt moins de cas des vertus militaires que des vertus civiles, H, 131. Causes de son commerce, de l'économie de ce commerce, de sa jalousie sur les autres nations, 132 et suiv. Comment elle gouverne ses colonies, 11, 133. Comment elle gouverne l'Irlande, ibid. Source et motifs de ses forces supérieures de mer, de sa fierté, de son influence dans les affaires de l'Europe, de sa probité dans les négociations: pourquoi elle n'a ni places fortes, 'ni armées de terre, II, ibid. et suiv. Pourquoi son roi est presque toujours inquiété au dedans, et respecté au-dehors, II, 134. Pourquoi le roi, y ayant une autorité si bornée, a tout l'appareil et tout l'extérieur d'une puissance absolue, II, 135. Pourquoi il y a tant de sectes de religion : pourquoi ceux qui n'en ont aucune ne veulent pas qu'on les, oblige à changer celle qu'ils auroient., s'ils en avoient une : pourquoi le catholicisme y est hai: quelle sorte de persécution il y essuie, II, ibid. et suiv. Pourquoi les membres du clergé y ont des mœurs plus régu-

lières qu'ailleurs : pourquoi ils font de meilleurs ouvrages pour prouver la révélation et la providence : pourquoi on aime mieux leur laisser leurs abus, que de souffrir qu'ils deviennent réformateurs, II, 137. Les rangs y sont plus séparés, et les personnes plus confondues qu'ailleurs, II, 138. Le gouvernement y fait plus de cas des personnes utiles , que de celles qui ne sont qu'amuser, II, ibid. Son luxe est un luxe qui lui est particulier , II , ibid. Il y a peu de politesse : pourquoi II , 139 et suiv. Pourquoi, les femmes y sont timides et vertueuses, et les hommes débauchés, II, ibid. Pourquoi il y a beaucoup de politiques, II, 1/0. Son esprit, sur le commerce , II 253. C'est le pays du monde où l'on a le mieux su se prévaloir de la religion', du commerce et de la liberté, II, 154. Entraves dans lesquelles elle met ses commercans : liberté qu'elle donne à son commerce, II, 158. La facilité singulière du commerce y vient de ce que les douanes y sont en régie, II, 15g. Excellence de sa polinque touchant le commerce,

. en temps de guerre, II, 160-La faculté qu'on y a accordée à la noblesse de pouvoir faire le commerce, est ce qui a le plus contribué à affoiblir la monarchie: II, 137 et suiv. Elle est ce qu'Athères auroit du être, II, 193 et suiv. Conduite injuste et contradictoire que l'on y tint contre les Juiss, dans les siècles de barbarie, II, 247 et suiv. C'est elle ani, avec la France et la Hollande, fait tout le commerce de l'Europe, II, 257. Dans le temps de la rédaction de sa grande chartre, tous les biens d'un Anglais représen toient de la monnoie, II, 273. La liberté qu'y ont les filles sur le mariage, y est plus tolé rable qu'ailleurs, II, 340. L'augmentation des paturages y diminue le nombre des habitans, II, 345. Combien y want un homme, II, 352. L'esprit de commerce et d'industrie s'y est établi par la destruction des monastères et des hopitaux , II, 286 et sniv. Loi de ce pays tonchant les mariages contraires à la nature, II , 460 et suiv. Origine de l'usage qui veut que tons les jurés soient de même avis pour condammer à moit, II, 611612. La peine des faux témoins n'y est pas capitale; elle l'est en France : motif de ces deux loix, III, 13. Comment on y previent les vols , III , 82. Est - ce être sectateur de la religion naturelleque de dire que l'homicide de soi-même est en Angleierre l'effet d'une maladie? D. 283.

Anglais. Ce qu'ils font pour favoriser leur liberté, I, 32. Ce qu'ils seroient, s'ils la perdoient, I, ibid. Pourquoi ils n'ont pu introduire la démocratie-chez eux , I , 38. Ont rejetté l'usage de la question, sans aucun inconvenient, I, 183. Pourquoi plus faciles à vaincre chez eux qu'ailleurs, I, 268. C'est le peuple le plus libre qui ait jamais existé sur la terre : leur gouvernement doit servir de modele aux peuples qui veulent tre libres , I , 406. Raisons physiques du penchant qu'ils ontà se tuer: comparaison à cet égard entr'eux et les Romains, I, 475. Leur caractère: gouvernement qu'il leur faut en conséquence, I, 475, et suis. Pourquoi les uns sont royalistes , et les tutres parlementaires : pour-

quoi ces deux partis se haissent mutuellement si fort : et pourquoi les particuliers passent souvent de l'un à l'autre, II, 126. On les conduit plutôt par leurs passions, que par la raison, II , 129. Pourquoi ils supportent des impôts si onéreux, II, 130. Pourquoi et jusqu'à quel point ils aiment la liberté, ibid. Sources de leur crédit . II , ibid. Trouvent, dans leurs emprunse même, des ressources pour conserver leur liberté, ibid. Pourquoi ne font point et . ne veulent point faire de conquêtes, II, ibid. Causes 'de leur humeur sombre. de leur timidité et de leur fierté, II, 139. Caractère de leurs écrits, II, 141. Annibal. Les Carthaginois, en l'accusant devant les Romains . sont une preuve que, lorsque la vertu est bannie de la démocratie, l'état est proche de sa ruine, I,.41. Véritable motif du refus que les Carthaginois firent de lui envoyer du se-\_secours\_en Italie 1, 281. S'il cat pris Rome, sa trop grande puissance auroit perdu Carthage, ibid.

Anonymes (lettres). Cas gue

l'on en doit faire, I, 414. Antilles. Nos colonies dans ces isles sont admirables, II, 259.

Antioche. Julien l'apostat y causa une affreuse famine, pour y avoir baissé le prix des denrées, II, 28.

ANTIPATER. Forme à Athènes, par sa loi sur le droit de suffrage, la meilleure aristocratie qui fut possible, I, 28.

Antiquaires. L'auteur'se compare à celui qui alla en Egypte, jetta un coup-d'œil sur les pyramides, et s'en retourna, II, 673.

Awronin. Abstraction faite des vérités révélées, est le plus grand objet qu'il y ait eu dans la nature, II, 402. Antrustions. Etymologie de ce · mot, III, 78. On nommoit - ainsi, du temps de Marculfe, ce que nous nommons vassaux, ibid. Etoient distin-· gués des Francs par les loix même, ibid. Ce que c'étoit: il paroît que c'est d'eux que · l'auteur tire principalement l'origine de notre noblesse · française , III , 129 et suiv. C'étoir à eux principalement que l'on donnoit autrefois les fiefs, III, 136 et suiv. Appel. Celui que nous connoissons aujourd'hui n'étoit point en trage du temps de nos pères: ce qui en tenoit lieu, II, 604. Pourquoi étoit autrefois regarde comme félonie, II, 606. Précautions qu'il falloit prendre, pour qu'il ne fit point regardé comme félonie, II, ibid. Devoit se faire autrefois sur-le-champ, et avant de sortir du lieu où le jugement avoit été prononce , II , 630. Différentes observations sur les appels qui étoient autrefois en ušage, II, 631. Quandil fur permis aux vilains d'appeller de la cour du seigneur II, 632. Quand on a cessé d'ajourner les seigneurs et les baillis sur les appels de leurs jugemens, II, ibid. Origine de cette façon de prononcer sur les appels dans les parlemens: la cour met l'appel au néant: la cour met l'appel et ce dont a été appellé au néant, II, 634. C'est l'usage des appels qui a introduit celui de la condamnation aux depens, II, 638. Leur extrême facilité a contribué à abolir l'usage constamment observé dans la monarchie; suivant lequel un

juge ne jugeoit jamais seul, II, 665. Pourquoi Charles VII n'a pu en fixer le temps dans un bref délai; et pourquoi ce délai s'est étendu jusqu'à trente ans, III, 24. Appel de défaute de droit. Quand cet appel a commencé d'ètre en usage, II, 618. Ges sortes d'appels ont souvent été des points remarquables dans notre histoire: pourquoi, II, 619. En quel cas, contre qui il avoit lieu: formalités qu'il falloit observer dans cette sorte de procédure ; devant qui il sa relevoit, II ; 620 et fois avec l'appel des faux qui s'y observoit, II, 632. Voyez Défaute de droit: Appel de faux jugement. Ce Arabes. Leur boisson, avant que c'étoit : contre qui on pouvoit l'interjetter : précautions qu'il falloit prendre pour ne pas tomber dans la félonie contre son seigneur, ou être obligé de se battre contre tous ses pairs, II., 606 et suiv. Formalités qui devoient s'y

observer, suivant les disférens cas, ibid et suiv. Ne

se décidoit pas toujours par

le combat judiciaire, II,

614. Ne pouvoit avoir lieu contre les jugemens rendus dans la cour du roi , ou dans celle des seignenrs par les hommes de la cour du-roi-II, ibid. Saint-Louis l'abolit dans les seigneuries de ses domaines, et en laissa subsister l'usage dans celles de ses barons, mais sans qu'il y ent de combat judiciaire, II, 624 et suiv. Usage qui s'y observoit, · II , 632.

Appel de saux jugement à la cour du roi. Etoit le seul appel établi ; tous les autres proscrits et punis, II; 618. suiv. Concouroit quelque- Appel en jugement, voyez Assignation.

jugemens, II, 622. Usage Applus, décemvir. Son attentat sur Virginie affermit la liberte a Rome, I, 410 et suiv. Mahomet, étoit de l'eau, 1, 467 et suiv. Leur liberte, II, 63 et suiv. Leurs richesses, d'où ils les tirent : leur commerce: leur inaptitude à la guerre : comment ils deviennent conquerans, II, 237 et suip. Comment la religion adoucissoit chez eux, les fu- . reurs de la guerre, II, 412 L'atrocité de leurs mœurs fut adoucie par la religion

de Mahomet, II, ibid. Les Aréopage. Ce n'était pas la mariages entre parens au quatrieme degré sont prohibés chez eux : ils ne tiennent cette loi que de la nature, II, 484.

'Arabie. Alexandre a-t-il youlu y établir le siège de son merce étoit - il utile aux Romains? II, 239 et suiv. C'est le seul pays, avec ses environs, où une religion qui défend l'usage du cochon peut être bonne: raisons physiques, II, 624.

ARBOGASTE. Sa conduite avec l'empereur Valentinien est un exemple du génie de la nation française à l'égard des maires du palais, III, 159.

Arcades. Ne devoient la douseur de leurs mœurs qu'à la musique, I, 73.

ARCADIUS. Maux qu'il causa à l'empire, en faisant la fonction de juge, I, 158. . Ce qu'il pensoit des paroles -criminelles, I, 395. Ap--pella les petits enfans à la succession de l'aïeul maternel, II, 528.

ARCADIUS et Homorius. Furent tyrans, parce qu'ils injuste deces princes, I, 422.

même chose que le sénat d'Athènes, I, 96. Justifié d'un jugement qui paroit trop sévèse, I, 140.

Aréopagite. Pumi avec justice pour avoir tué un moineau, ibid.

empire? II, 203. Son com- Argent. Funestes effets qu'il produit, I, 70. Peut-être proserit d'une petite république : nécessaire dans un grand état, I, 70. Dens quel sens il seroit utile qu'il v en eût peu : dans quel sens'il seroit utile qu'il y en eût beaucomp, II, 276-277. De sa rareté relative à celle de l'or, II, 283. Différens égards sous lesquels il peut être considéré : ce qui en fixe la valeur relative : dans quel cas on dit qu'il est rare: dans quel cas on dit qu'il est abondant dans un état, II , 284, et suiv. Il est juste qu'il produise des intérêts à celui qui le prête, II, 316 et suiv.

Voyez Monnoie.

Argiens. Actes de cruaute de leur part détestés par tous les autres états de la Grèce, I, 170.

étoient soibles, I, 388. Loi Argonautes. Etoit nommes aussi Miniarès, II, 195.

Argos.

diges. L'ostracisme y avoit . lieu, III, 7.

Ariane (l'). Sa situation. Semiramis et Cyrus y perdent leurs armées; Alexandre une partie de la sienne, II, 198.

Anstraz. Donna des loix dans la Sardaigne, II, 48.

Aristocratie. Co que c'est, I, 15. Les suffrages pe doitent pass'y donner comme dans démocratie, I, Quelles sont les loix qui en dérivent, I, 22. Les suffrages y doivent être socrets: entre les mains de qui y résidé la souveraine puissance, I, 24 et suiv. Ceux qui'y gouvernent sont odieux : combien les distinctions y sont affligeantes: comment elle peut se rencontrer dans la démocratie : quand elle estrenfermée dans le sénat : comment elle peut être divisée en trois classes : autorité de checune de ces trois classes. Il est · tile que le peuple y ait une certaine influence dans le gouvernement : quella est la meilleure qui soit possible: quelle est la plus imparfaite, 25 et suiv. Quel en est le principe, I, 42. Inconvêniens de ce gou-Tome III.

vernement, I, 45. Quels crimes commis par les nobles y sont punis: quela impunis, ibida restent Quelle est l'ame de ce gouvernement, I, 45. Comment les loix doivent rapporter au principe de ce gouvernement, I, pou Quelles sont les pricipales sources des/désordres nui y arrivent , I , 100. Les distributions faites au peuple, y sout utiles, I, 102. Usage qu'on y doit faire des revenus de l'état, I, ibid. Par qui les tributs y doivent Atre leves, ibid. Les loix y doivent être telles, que les nobles scient contraints de rendre justice au peuple, I, \$04. Les nobles ne. doivent y ôtre ni trop pane Vres, ni trop riches: moyens de prévenir ces deux excès, I, 105 et suiva Les nobles n'y doivent point avoir de contestation, I, 106. Le luxe en doit être banni, I, 165. De quels habitans est composée, I, 197. Comment se corrompt le principe de ce gouvernement : ro. si le pouvoir des nobles devient arbitraire: 2°. si les nobles horeditaires , deviennent  ${f B}{f b}$ 

· · aux nobles les délices du, gouvernement plus que ses pas, dans la main de la périls et ses fatigues ; 4°. si l'état est en sureté au- instrument qui écrèse la dehors, I, 229 et suiv. Ce, liberté publique: de qui n'est point un état libre par sa nature, I, 305. Pour- sées : de qui leur nombre, quoi les écrits satyriques y sont punis, sévérement, , sistance doit dépendre : où I. 397. C'est le gouvernement qui approche le plus de la monarchie: conséquences qui en résultent, II. 45.

Aristooratie héréditaire. Inconvéniens de ce gouvernement, I, 230.

ARISTODEME. Fausses précauzions qu'il prit pour con-- c server son pouvoir dans Cu- . mes , I , 288. 1 1

sans, le droit de cité, I, : commandoient: commenton 74. Ne connoissoit pas le : les assembloit., III, 81véritable état monarchique, . 160. Etoient composées de I, 532. Dit qu'il y a des plusieurs milices, III, 85. esclaves par la nature; mais Armes. C'est à leur changehe le prouve pas , I , 402. Sa philosophie causa tous de hien des usages, II, commerce; II, 246 et suiv. de ses loix, III, 33. ...

5° si les loix font sentir Armées. Précautions à prendre, pour qu'elles ne soient puissance exécutrice, un elles doivent être compoleut existence et leur subelles peuvent habiter en temps de paix : à qui le commandement en doit appartenir, 1, 325 et suiv. Etoient composées de trois classes d'hommes, dans les commençemens de la momarchie, comment étoient divisées, III, 85, et suiv. Comment et par qui étoient commandees, sous la première race de nos mis: ARISTOTE. Refuse aux arti- grade des officiers qui les ment que l'on doit l'origine

pagnèrent la destruction du Armes à feu (port des ). Pani trop rigoureusement à Ve-Ses préceptes sur la pro- pise: pourquoi, II, 503. pagation, II, 352. Source Armes, enchantées. D'où est . du vice de quelques-unes venue l'opinion qu'il y en . avoit, II, 591-59a.

Aragan. Pourquei on y- fit venu à l'état où nous le des loix somptuaires, dans voyons, III, 227. le treizième sièc e, I, 200. Annington. Cause de son Le clerge y a moins acquis · qu'en Castille, parce qu'il ya, en Aragon, quelque teur anglais, III, 33. droit d'amortissement, II, ARTAXERXÈ s. Pourquei il 439. :

Arrêts Doivent être recueillis I, 44., et quiv. Origino de . I , 74.

perer le pouvoir mondr- ... états , ils sont nécessaires à chique. 333. Arrière-fiefs. Comment se sont suiv.

Leur etablissement fit pas- - monnoie essuya a Rome .son des Carlovingiens dans . suiv. 240 et swiv.

Arrière-vassaux. Etoient te-III., 81 et suiv.

Arrière vasselage. Ce que , I, 418. c'étoit dans les commence- Asie. Pourquoi les peines fis-

erreur sur la liberté, I; 329. Jugement sur cet au-

· .fit mourir tous ses enfans , I, 124.

et appris dans une moner- Alisans. Ne doivent point chie: causes de leur mul- , dans une bonne démocratiplicité et de leur variété, . tie, avoir le droit de cité.

la formule de ceux qui se Ants. Les Grecs, dans les prononcent sur les appels, temps héroïques, élevoiens II, 633. Quand on a com- au ponvoir suprême ceux mence à en faire des com-, qui les avoient inventés, pilations, II, 655. . . . . . . . . I, 324. C'est la vanité qui ARRIBAS, roi d'Epire. Se trom- les perfectionne, Il 1199. pa dans le choix des moyens : Leurs causes et leurs effets. qu'il employa pour tem- . II, 180 et suiv. Dans nos

la population, II, 347 et formes, III, 227 et suiv. As. Révolutions que conte

ser la couronne de la mai- . dans sa valeur, II, 301 et celle des Capetien III, Asidiques. D'on vient leur penchant pour le crime

contre nature , I , 385. nus au service militaire, en Regardent comme autant consequence de leurs fiefs, . . de favours de insultes qu'ils recoivent de leur prince,

mens: comment on est par- cales y sons moins severes

qu'en Kurope, I, 435. On n'y publie guère d'édits que pour le bien et soulagement des peuples : c'est le contraire en Europe, I, 442. Pourquoi les derviches y sont en sussi grand nombre, I, 464. C'est le climat 'Assemblée du peuple. Le nomqui y a introduit et qui y maintient la polygamie, II, 4.- Il y naît beaucoup plus de filles que de garçons : la polygamie peut donć y avoir lieu, H, 6. Pourquoi, dans les climats froids de ce pays , une femme peut avoir plasieurs hommes, II, ibid. Causes physiques du despotisme qui la désole, · II. 31 et suiv. Ses différens climate comparés avec ceux de l'Europe : causes physiques de leurs différences : conséquences qui résultent de cette comparaison pour les mœurs et le gouvernemont de ses différentes nations : raisonnemens de l'aumur confirmés à cet égard par l'histoire : observations historiques fort curieuses, ibid. Quel étoit autrefois son comments : comment et par où il se faisoit, II, 181 et suiv. Epoques et causes ' de sa ruine, H , 231. Quand

verte : comment on y h: le commerce , II , 251 et zuis.

Asie mineure. Etoit pleine de petits peuples, et regorgeoit d'habitans avant les Romaine, II, 353.

bre des citoyens qui y ont voix doit être fixé dans la démocratie, I, 16. Exemple célébre des malheurs qu'entraine ce défaut de précaution, 27. Pourquoi, à Rome, on ne pouvoit pas faire de testament ailleurs, N , 510.

Assemblées de la nation, ches les France, II, 87 - 88. Etoient fréquentes sous les deux premières races : de qui composées : quel en étoit l'objet, II, 554.

Assignation. Ne pouvoient'. à Rome, se donner dans la maison du défendeur : en France, ne peuvent pas se donner ailleurs. Ces deux koix qui y sont contraires, dérivent du même esprit. III , 12.

Assisos. Pelues de ceux qui avoient été jugés, et qui, ayant demandé de l'être une seconde fois, succomboient; II, 617-618.

et par qui elle fut décou- Associations de viller. Plus

nécessaires autrefois qu'attjourd'hui, pourquoi, I, **3**58.

Assyriens. Conjectures sur la de leurs grandes richesses, II, 180. Conjectures sur leur communication avec les parties de l'orient et de l'occident les plus reculées, II , 182. Ils épousoient leurs mères, par respect pour Sémiramis, II, 484.

Asyle. La maison d'un sujet fidèle aux loix et au prince doit être son asyle contre son espionnage, II, 412.

Asyles. Lour origine : les Grecs en prirent plus naturellement l'idée que les autres peuples : cet établissement, qui étoit sage d'abord, dégénéra en abus, et devint pernicieux, II, 433. Pour quels criminels ils doivent être ouverts, ibid. Ceux que Moise établit étoient très-sages : pourquoi, II , 434.

Athées. Parlent toujours de religion, parce qu'ils la craignent, II, 427.

Athéisme. Vaut-il mieux pour la société que l'idolàtrie, II , 302 et suiv. N'est pas la même chose que la reli-

gion naturelle, puisqu'elle fournit les principes pour combattre l'athéisme, D. 288.

source de leur puissance et Athènes. Les étrangers que l'on y trouvoit mêlés dans les assemblées du peuple, étoient punis de mort : pourquoi, I, 16. Le bas peuple n'y demanda jamais à être élevé aux grandes dignités, quoiqu'il en eût le droit : raisons de cette retenue, I, 17 et suiv. Comment le peuple y fut divisé par Solon, I, 20. Sagesse de sa constitution, I, 24. Avoit autant de citoyens, du temps de son esclavage, que lors de ses succès contre les Perses, I, 40. Pourquoi cette république étoit la meilleure aristocratie qui fut possible, I 28. En perdant la vertu, elle perdit sa liberté, sans perdre ses forces : descriptions et causes des révolutions qu'elle a essuyées, I, 39 et suiv. Sources de ses dépenses publiques , I , 82. On y pouvoit épouser sa sœur com∸ sanguine, non sa sœur utérine ; esprit de cette loi , I, 86. Le sénat n'y étoit pas la même chose que l'arcopage, I, 95. Contra-

diction dans ses loix touchant l'égalité des biens, I, 85. Il y avoit, dans cette ville, un magistrat particulier pour veiller sur la conduite des femmes, I .º 200. La victoire de Salamine corrompit cette république, I, 228. Causes de l'extinction de la vertu dans cette ville, I, 231. Son ambition ne porta nul préjudice à la Grèce, parce qu'elle cherchoit, non la domination, mais la prééminence sur les autres républiques, I; 246. Comment on y punissoit les accusateurs qui n'avoient pas pour eux la cinquième partie des suffrages , I, 407. Les loix y permet-· toient à l'accusé de se retirer avant le jugement, 408. L'abus de vendre les débiteurs y fut aboli par Solon, I, 409. Comment on y avoit fixe les impôts sur les personnes, I; 429. Pourquoi les esclaves n'y causèrent jamais de trouble, -I, 504. Loix justes et favorables établies par cette république en faveur des esclaves, I, 509. La facul-' te de répudier y étoit respective entre le mari et la

femme, II, 23. Son commerce, II, 147. Solon y abolit la contrainte par corps : la trop grande généralité de cette lei n'étoit pas bonne, II', 161. Eut l'empire de la mer : elle n'en profita pas: pourquoi, II, 192. Son commerce fut plus borné qu'il n'auroit dû l'être, 193. Les bâtards tantôt y étoient citoyens et tantôt ils ne l'étoient pas, II, 337. Il y avoit trop de fêtes, II, 420. Raisons physiques de la maxime reçue à Athènes , par laquelle on croyoit honorer davantage les Dieux, en leur offrant de petits présens, qu'en immolant des bœufs, II, 423. Dans quel cas les enfans y étoient obligés de nourrir leurs pères tombés dans l'indigence : justice et injustice de cette loi , II, 463. Avant Solon, aucun citoyen n'y pouvoit faire de testament : comparáison des loix de cette république, à cet égard, avec celles de Rome, II, 510. L'ostracisme y etoit une chose admirable, tandis qu'il fit mille maux à Syracuse, III, 7. Il y avoit une loi qui vouloit qu'on

It mourir, quand la ville étoit assiégée, tous les gens inutiles. Cette loi abominable étoit la suite d'un abominable droit des gens, III , 20. L'auteur a-t-il fait Aubaine. Epoque de l'établisune faute, en disant que le plus petit nombre y fut exclu du cens par Antipater? D. 350 et suiv.

Athéniens. Pourquoi n'augmenterent jamais les tributs. qu'ils levèrent sur les Elopouvoient s'affranchir de tout impôt . I , 437 et suiv. Leur humeur et leur carac-. tère étoient à-pen-près semblables à celui des Français, II, 98. Quelle étoit originairement leur monnoie: ses inconvéniens, II, 270. ATHUALPA, ynca. Traitement . cruel que lui firent les Espagnols, II, 499

ATTILA. Son empire fut divise, parse qu'il étoit trop grand pour une monarchie, I, 248. En épousant sa fille, il fit une chose permise par les loix scythes, II, 374.

Attique. Pourquoi la democratie s'y établit plutôt qu'à Lacedemone, II, 45.

Avarice. Dans une democrație où il n'y a plus de vertu. s'est la frugalité, et non le

desir d'aveir, qui y est regardée comme avarice, I, ·36. Pourquoi elle garde l'or et l'argent, et l'or plutôt que l'argent, II, 283.

sement de ce droit insense; tort qu'il fit au commerce, II, 244.

Aveugles. Mauvaise raison que donne la loi romaine qui leur interdit la faculté de plaider , III , 506 . . .

tes, I, 426. Pourquoi ils Augusts. Se donna bien de garde de détruire le luxe ; il fondoit une monarchie, et dissolvoit une république, I, 198. Quand et comment il faisoit valoir les loix faites contre l'adultère. . r, 214 - 215. Attacha aux écrits la peine du crime de lèse-majesté, et cette loi acheva de porter le coup fatal à la liberté, I, 396: Loi tyrannique de ce prince, , 398. La crainte d'être regardé comme tyran , l'empêcha de se faire appeller Romulus , II , 93. Fut souffert parce que, quoiqu'il eût la puissance d'un roi, il n'en affectois poins le faste, II . 94. Avois indisposé les Romains par des loix trop dures ; se les reconcilia en leur rendans

chassé : raisons de cette bisarrerie , II , ibid. Entreprend la conquête de l'Arabie , prend des villes , gagne des batzilles, et perd son armée , II , 237. Moyens qu'il employa pour multiplier les mariages, II, 356. et suiv. Belle harangue qu'il fit aux chevaliers romains, qui lui demandoient la révocation des loix contre le celibat, II, 358. Comment il opposa les loix civiles aux cérémonies impures de la religion, II, 411. Fut le premier qui autorisa les fideicommis, II, 467.

Avoverin (saint). Se trompe, en trouvant injuste la loi qui ôte aux femmes la faculté de pouvoir être instituées héritières, II, 465 et saiv.

Aumones. Celles qui se font dans les rues ne remplissent pas les obligations de l'état envers les pauvres : quelles sont ces obligations, II, 385.

Avortement. Les Américaines se le procurent, pour ne pas fournir des sujets à la barbarie, II, 343.

Avoués. Menoient à la guerre les vassaux des évêques et des abbés, III, 82.

un comédien qui avoit été Avoués de la partie publique. chassé : raisons de cette bissarrerie , II , ibid. Entreprend la conquête de l'Arabie , prend des villes , gagne des batzilles , jet perd son armée , II , 237. Moyens

AVARNCZEB. Se trompoit, en croyant que s'il rendoit son état riche, il n'auroit pas besoin d'hôpitaux, II, 386.
Autours. Ceux qui sont célèbres, et qui font de mauvais auvrages, reculent prodigieusement le progrès des sciences, III, 77.

Authentique. Hopse Quan-TUSCUMQUE est une loi mal entendue, II, 474. Quon HODIE est au contraire un principe des loix civiles, II, ibid.

Auto-da-fé. Ce que c'est ; combien cette cruelle exécution est injuste et ridicule, II, 448.

Autorisé royale. Dans les mains d'un habile homme s'étend ou se resserre, suivant les circonstances. Elle doit encourager, et laisser aux loix le soin de menacer, I, 415,

Autricez (la maison d').
Faux principes de sa conduite en Hongrie, I, 256,
Fortune prodigieuse de cens

maison, II, 252. Pourquoi elle possède l'empire depuis si long-temps, III

В.

BACHAS. Pourquei leur tête est toujours exposée, tandis que celle du dernier sujet est toujours en sûreté, I, 51. Pourquoi absolus dans leurs gouvernemens, L, 129. Terminent les procès en l'aisant distribuer , à leur fantaisie , des coups de bâton aux plaideurs, I, 148. Sont moins libres en Turquie, qu'un homme qui, dans un pays où l'on suit les meilleures loix criminelles possibles, est condamne à être pendu, et doit l'être le lendemain, I, 374.

Bactriens. Alexandre abolit un BALBI. Pen laire étouffer de usage barbare de ce peuple, I , 280.

Baillie ou garde. Quand elle a commencé à être distinguée de la tutelle , II , 85,

Baillis.Quand ont a commencé à être ajournés sur l'appel de leurs jugemens : et quand cet usage a cessé, II, 653. Comment rendoient la justice, II, 662, 663. Quand et comment leur jurisdiction commença à s'étendre, II , Ban. Ce que c'étoit dans le

663. Ne jugeoient pas d'a ; bord, faisoient seulement l'instruction, et prononcoient le jugement fait par les prud'hommes : quand commencerent à juger euxmêmes ; et même seuls , II , ibid. et 665. Ce n'est point par une loi qu'ils ont été créés, et qu'ils ont eu le droit de juger , II , 669. L'ordonnance de 1287, que l'on regarde comme le titre de leur création, n'en dit rien : el**le o**rdonne seulement qu'ils seront pris parmi les laïcs: preuves , *įbid.* .

rire le roi de Pegu, en lui apprenant qu'il n'y avoit point de roi à Venise, II. ე3,

Balcine. La pêche de ce poisson ne rend presque jamais ce qu'elle coûte : elle est cependant utile aux Hollandais , II , 152,

Baluge. Erreur de cet auteur prouvée et redressée, III,

commencement de la mo- Barbares. Différence entre les narchie, III, 86. barbares et les sauvages,

Banques. Sont un établissement propre aux états qui font le commerce d'économie: c'est trop en risquer les fonds, que d'en établir dans une mouarchie, II, 156. Ont avili l'or et l'argent, II, 263.

Banque de saint Georges. L'influence qu'elle donne au peuple de Gênes dans le gouvernement, fait toute la prospérité de cet état, I, 25.

Banquiers. En quoi consiste leur art et leur habileté, II, 294. Sont les seuls qui gagnent, lorsqu'un état hausse ou baisse sa monnoie, II, 295 et suiv. Comment peuvent qu'ulles à nn état, II, 310.

Bantam. Comment les successions y sont réglées, I, 121. Il y a dix femmes pour un homme, c'est un cas bien particulier de la polygamie, II, 7. On y marie les filles à treize et quatorze ans, pour prévenir leurs débauches, II, 16. Il y naît trop de filles pour que la propagation y puisse être proportionnée à leur nombre, II, 543.

Barbares. Différence entre les barbares et les sauvages, II, 55-56. Les Romains ne vouloient point de commerce avec eux, II, 255. Pourquoi tiennent peu à leur religion, II, 429.

Barbares qui conquirent l'empire romain. Leur conduite après la conquête des provinces romaines, doit servir de modèle aux conquérans, I, 276. C'est de ceux qui ont conquis l'empire romain et apporté l'ignorance dans l'Europe, que nous vient la meilleure espèce de gouvernement que l'homme ait pu imaginer, I, 33o et suiv. Ce sont eux qui ont dépeuplé la terre, II, 379. Pourquoi ils embrassèrent si facilement le christianisme, II', 432-433. Furent appelles à l'esprit d'équité par l'esprit de liberté : faisoient les grands chemins aux dépens de ceux à qui ils étoient utiles, II, 490. Leurs loix n'étoient point attachées à un certain territoire : elles étoient toutes personnelles, II, 535. et suiv. Chaque particulier suivoit la loi de la personne à laquelle la nature l'avoit subordonné, II, 536. Étoient sortis de la Germanie : c'est dans leurs mœurs qu'il faut chercher la source des loix féodales, III, 36. Est-il vrai qu'après la conquête des Gaules, ils firent un réglement général pour établir par-tout la servitude de la glèbe? III, 42. Pourquoi leurs loix sont écrites en latin : pourquoi on y donne aux mots latius un sens qu'ils n'avoient pas originairement: pourquoi on y en a forgé de nouveaux, III, 69.

Barons. C'est ainsi que l'on nommoit autrefois les maris nobles, II, 601.

Basile, empereur. Disarreries des punitions qu'il faisoit souffrir , I , 182.

Bâtards. Il n'y en a point à la Chine: pourquoi-, II, 336. suivant les divers gouvernemens, suivant que la polygamie ou le divorce sont permis ou défendus, ou autres circonstances, II, ibid. et suis. Leurs droits aux successions, dans les différens pays, sont regles par les loix civiles et politiques, 469.

Báton. C'a été, pendaut quelque temps, la seule arme suite on a permis le choix du bâton ou des armes; enfin la qualité des combattansa décidé, II, 586. Pourquoi encore aujourd'hui regardé comme l'instrument des outrages, II, 588.

Bavarois. Quand et par qui leurs loix furent rédigées, II, 530. Simplicité de leurs loix: causes de cette simplicité, II, 531. On ajoute plusieurs capitulaires à leurs loix : suite qu'eut cette opération, II, 556. Leurs loix criminelles étoient faites sur le même plan que les loix ripuaires, II, 563. Voyez Ripuaires. Leurs loix permettoient aux accusés d'appeller au combat les témoins que l'on produisoit contre eux, II, 595.

Sont plus ou moins odieux, BAYLE. Paradoxe de cet auteur, II, 391-397-398. Estce un crime de dire que c'est nn grand homme? et est-on obligé de dire que c'étoit un homme abominable? D, 273.

Beau-fils. Pourquoi il ne peus épouser sa belle-mère, II, 485.

Beau-frères. Pays où il doit leur être permis d'épouser leur belle-sœur, II, 486. permise dans les duels ; en- BEAUMANOIR. Son livre nous

apprend que les Barbares, qui conquirent l'empire romain , exercerent avec mo- Bénéfices. C'est ainsi que l'on dération les droits les plus barbares, II, 490, En quel temps il vivoit, II, 582. C'est chez lui qu'il faut chercher la Jurisprudence du combat judiciaire, II', 594. Pour quelles provinces il a travaillé, II, 650. Son excellent ouvrage est une des sources des coutumes de France, II, 671.

Beau-pere. Pourquoi ne peut épouser sa belle-fille, II, 486.

Son discours à Louis XIII, prince, le duc de la Valette. I, 156.

Belle-fille. Pourquoi ne peut Besoins. épouser son beau-père, II, 485.

Belle-mère. Pourquoi ne peut épouser son beau-fils, ibid. Belle-sœurs. Pays où il leur doit être permis d'épouser leur beau-frère, II, 485/et suiv.

Bénéfices. La loi qui, en cas de mort de l'un des deux contendans, adjuge le benefice au survivant, fait que les ecclésiastiques se battent, comme des dogues

anglais, jusqu'à la mort, Ш, 4.

nommoit autrefois les hels et tout ce qui se donnoit en usufruit, III, 79. Ceque c'étoit que se recommander pour un bénéfice, III, 113. Bénéfices militaires. Les hels ne tirent point leur origine de cet établissement des Romains, III, 63. Il ne s'en trouve plus du temps de Charles - Martel; ce qui prouve que le domaine n'étoit pas alors inaliénable, III , 167.

Believez (le président de ). Bengale (Golfe de ). Comm ent découvert , II, 208. lorsqu'on jugeoit devant ce Banoist Levite. Bévue de ce malheureux compilateur des capitulaires, II, 552.

Comment un état bien policé doit soulager et prévenir ceux des pauvres : II , 385.

Bétes. Sont-elles gouvernées par les loix générales du mouvement, ou par une motion particulière? Quelle sorte de rapport elles ont avec Dieu? comment elles conservent leur individu, leur espèce : quelles sont leurs loix: les suivent-elles invariablement? Leursavantages et leurs désavantages

et suiv.

**Bétis.** Combien les mines d'or , qui étoient à la source de ce fleuve, produisoient aux Romains, II, 224.

Bien. Il est mille fois, plus aisé bien faire, II, 659-660.

Bien (gens de). Il est difficile que les inférieurs le soient. quand la plupart des grands d'un état sont malhonnêtes gens, I, 45. Sont fort rares dans les monarchies : ce qu'il faut avoir pour l'étre, I, 47.

Bien particulier. C'est un paralogisme de dire qu'il doit céder au bien public, II, 489.

Bien public. Il n'est vrai qu'il doit l'emporter sur le bien particulier que quand il s'agit de la liberté du citoyen, et non quand il s'agit de la propriété des biens , II , ibid.

Biens. Combien il y en a de sortes parmi nous: la variété dans leurs espèces est une des sources de la mulz tiplicité de nos loix, et de la variation dans les jugemens de nos tribunaux, I, 145. Il n'y a point d'inconvénient dans une monarchie, qu'ils soient inégale ment partagés entre les enfant , I , 108.

comparés aux notres, I, 5 Biens ( cessions de ). Voyez Cessions de biens.

> Biens ecclésiastiques. Voyez Clergé , Evéques.

Biens fiscaux. C'est ainsi que l'on nommoit autrefois les fiels, III, 79.

de faire le bien, que de le Bienséances. Celui qui ne s'y conforme pas se rend incapable de faire aucun bien dans la société : pourquoi, I, 59,

Bigness (M.). Erreur de cet auteur, III, 114.

Billon. Son établissement à Rome prouve que le commerce de l'Arabie et des Indes n'étoit pas avantageux aux Romains, II, 258.

Bils d'attainder. Ce que c'est en Angleterre : comparés, à l'ostracisme d'Athènes, aux loix qui se faisoient à Rome contre des citoyens particuliers, I, 406.

Bled. C'ésoit la branche la plus considérable du commerce intérieur des Romains, II, 233. Les terres fertiles en bled sont fort peuplees : pour quei, II, 345.

Bohéme. Quelle sorte d'esclavage y est établi, I., 496. Boissons. On leve mieux, pn. Angleterre, les impôts sur les boissons qu'en France, I, 431.

Bonne-Espérance. Voyez Cap. Bon sens. Celui des particuliers consiste beaucoup dans la médiocrité de leurs talens, I, 82.

Bonzes. Leur inutilité pour le bien public a fait fermer une infinité de leurs monastères à la Chine, I, 205-204.

Bouclier. C'étoit, chez les Germains, une grande infamie de l'abandonner dans le combat, et une grande insulte de reprocher à quelqu'un de l'avoir fait : pourquoi cette insulte devint moins grande, N , 590.

Boulangers. C'est une justice outrée que d'empaler ceux qui sont pris en fraude , II , 563.

Boulainvilliers le marquis de). A manque le point capital de son système sur l'origine 'des fiels :"jugement sur son ouvrage : eloge de "icer auteur, III, 50.

Bourguignons. Leur rol ex-'eluoit les filles 'de' la conreurrence avec leurs frères à · la succession des terres et de la couronne, H; 76: Pour-"quoi les rois portoient une dongue chevelure", II , 78. Leur majorité étoit fixée à Boussole. On ne pouvoit, · quinze ans ; II, 82 et suiv.

- Quand et pour qui furent

écrites leurs loix, II, 530/ Par qui elles furent recueillies, II, 531. Pourquoi elles perdirent de leur caractère, II, ibid. Elles sont assez judiciouses; II, 534. Différences essentielles entreleun loix et les loix saliques, II, 537 et suiv. Comment le droit romain se conserva dans les pays de leur domaine et de celui des Goths, tandis qu'il se perdit dans celui des Francs, II, 54e et suiv. Conservèrent longtemps la loi de Gondebaud, II, 547. Comment leurs loiz cesserent d'être en usage chez les Français, II, 552et suiv. Leurs loix criminelles étoient faites sur le même plan que les loix ripuaires, II, 563. Voyez Ripuaires. Epoque de l'usage du combat judiciaire chez eux, II, 578. Leur loi permettoit aux accusés d'appeller au combat les temoins que l'on produisoit contre eux, II, 604. S'établirent dans la partie orientale de la Gaule; y porterent les mœurs germaines : de-là les fiefs dans ces contrées, III,43.

avant son invention, naviger que près des côtes, II,

185. C'est par son moyen qu'on a découvert le cap de Les Carthaginois en avoientils l'usage? II, 226. Decouvertes qu'on lui doit, II, 23 i. Brésil. Quantité prodigieuse d'or qu'il fournit à l'Europe,

H , 262. Bretagne Les successions, dans le duché de Rohan, appartiennent au dernier des mâles : raisons de cette loi , II, 66. Les coutumes de ce duche tirent leur origine des assises du duc Geofiroi, II,

670. Brigues. Sont nécessaires dans un état populaire, I, 23. Dangereuses dans lesenat, dans un corps de nobles, nullement dans le peuple, ibid. Sagesse avec laquelle

le sénat de Rome les prévint, I, 175.

bonne-Espérance, II, 214. BRUNEHAULT. Son éloge, ses malheurs : il en faut chercher la cause dans l'abus qu'elle faisoit de la disposition des siefs et autres biens des nobles, III, 141. Comparée avec Frédégonde, III, 147. Son supplice est l'époque de la grandeur des maires du palais , III , 163.

BRUTUS. Par quelle autorité il condamna ses propres enfans, I, 356. Quelle part eut dans la procédure contre les enfans de ce consul, l'esclave qui découvrit leur conspiration pour Tarquin, I , 400.

Bulle Unigenitus. Est-elle la cause occasionnelle de l'Esprit des loix? D. 284.

JADHISJA, femme de Mahomer. Coucha agec lui. n'étant âgée que de huit ans, II , 3.

Calicuth, royaume de la côte du Coromandel. On y regarde comme une maxime d'état que toute religion est bonne, II 7 454.

*Calmouks*, peuples de la grande

Tartarie. Se font une affaire

de conscience de souffiir chez eux toutes sortes de religions, ibid.

Calomniateurs. Maux qu'ils causent, lorsque le prince fait lui-même la fonction de juge, I, 157. Pourquoi accusent plutôt devant le prince que devant les magistrats. I, 414.

Calvin. Pourquoi il bannit la

hiérarchie de sa roligion, II,

Calvinisme. Semble être plus conforme à ce que Jésus-Christ a dit, qu'à ce que les apôtres ont fait , II , ibid.

Calvinistes. Ont beaucoup diminue les richesses du clergė, III, 178.

CAMBYSE Comment profita de la superstition des Egyptiens , II , 469.

Camoens. (le). Beautés de son poëme, II 251.

fêtes que dans les villes , II,

Canada. Les habitans de ce leurs prisonniers, suivant les circonstances, II, 352. Cananéens. Pourquoi détruits si facilement, I, 200.

Candeur. Nécessaire dans les loix , III , 3o.

Canons. Différens recueils qui en ont été faits : ce qu'on inséra dans ces différens recueils : ceux qui ont été en usage en France, II, 555. Le pouvoir qu'ont les évéques d'en faire étoit, pour eux , un prétexte de ne pas se soumettre aux capitulaires , II , ibid.

Cap de Bonne-Espérance. Cas

d'aller aux Indec par l'Egypte, que par ce cap, II, 214. Sa découverte étoit le point capital pour faire le tour de l'Afrique; ce qui empêchoit de le découvrir, H, ibid. Découvert par les Portugais ,II , 251.

Caretiens. Leur avènement à la couronne, comparé avec celui des Carlovingiens, III, 196. Comment la couronne de France passa dans leur maison, III, 240.

Campagne. Il y faut moins de Capitale. Celle d'un grand empire est mieux placée au nord qu'au midi de l'empire, II 42.

pays brûlent ou s'associent Capitulaires. Ce malheureux compilateur, Benoît Lévite. n'a-t-il pas transformé une loi wisigothe en capitulaire? II, 552. Ce que nous nommons ainsi , II , 555. Pour quoi il n'en fut plus question sous la troisième race, II, 556. De combien d'espèce il y en avoit : on négligea le corps des capitulaires, parce qu'on en avoit ajouté plusieurs aux loix des barbares, II, 556. Comment on leur substitua les coutumes, II, 559. Pourquoi tombèrent dans l'oubli. II, 583 et suiv.

où il seroit plus avantageux Cappadociens. Se croyoient

plus

plus libres dans l'état monar- Carthage. La perte de sa vertu chique que dans l'état républicain, I, 303.

Captifs. Le vainqueur a-t-il droit de les tuer ? I , 483.

CARAGALLA. Ses rescrits ne devroient pas se trouver dans le corps des loix romaines, III, 32.

Caractère. Comment celui d'une nation peut être formé par les loix, II, 124, et suiv. Caravane d'Alep. Sommes immenses qu'elle porte en Arabie , II , 238.

Carlovingiens. Leur avenement à la couronne fut na\_ turel, et ne fut point une révolution, III, 194 et suiv. Leur avènement à la couronne comparé avec celui couronne, de leur temps; étoit tout-à-la-fois élective et héréditaire : preuves, III, 197 et suiv. Causes de la lachûte de cetté maison, III, 205 et suiv. Causes principales de leur affoiblissement, III, 221 et suiv. Perdirent la couronne, parce qu'ils se trouvèrent dépouilles de tout leur domaine, III, 237. Comment la couronne passa, de leur maison, dans celle des Capétiens, III, 240 et suiv. Tome III.

la conduisit à sa ruine, I, 41. Epoques des différentes gradations de la corruption de cette république, I, 244. Véritables motifs du refus que cette république fit d'envoyer des secours à Annibal , I , 281. Etoit perdue, si Annibal avoit pris Rome, 282. A qui le pouvoir de juger y fut confié, I, 361. Nature de son commerce, II, 147. Son commerce, ses découvertes sur les côtes d'Afrique , II , 219 et suiv. Ses précautions pour empêcher ler Romains de négocier sur mer, II, 228. Sa ruine augmenta la gloire de Marseille, II, ibid.

des Capétiens, III, 196. La Carshaginois. Plus faciles à vaincre chez eux qu'ailleurs: pourquoi, I, 268. La loi qui leur défendoit de boire du vin, étoit une loi de climat, I, 468. Ne réussirent pas à faire le tour de l'Afrique, II, 213. Trais d'histoire qui prouve leur zèle pout leur commerce, II, 225. Avoient-ils l'usage de la boussole, II, ibid. Bornes qu'ils imposèrent au commerce des Romains : comment tinrent les Sardes et les Corses dans la

dépendance, II, 256. CARVILIUS RUGA. Est-il bien vrai qu'il soit le premier qui sa femme, II, 27 et suiv.

Caspienne. Voyez Mer.

Cassitérides. Quelles sont les isles que l'on nommoit ainsi, II. 226.

Cassius. Pourquoi ses enfans ne furent pas punis pour raison de la conspiration de leur père , I , 404.

Caste. Jalousie des Indiens pour la leur, II, 468.

Castille. Le clergé y a tout envahi, parce que les droits d'indemnité et d'amortissement n'y sont point connus, II, 439.

Catholiques. Pourquoi sont plus attachés à leur religion que les protestans, II, 428.

Catholicisme. Pourquoi hai en Angleterre : quelle sorte de persécution il y essuie, II, 135. Il s'accommode mieux d'une monarchie que d'une république, II, 397. Les pays où il domine peuvent supporter un plus grand nombre de fêtes que les pays protestans , II , 420.

Caron. Prêta sa femme à Hortensius, 495.

CATON Pancien. Contribua de tout son pouvoir pour faire recevoir à Rome les lois Voconienne et Oppienne: pourquoi, II, 517.

ait osé, à Rome, répudier Causes majeures. Ce que c'étoit autrefois parmi nous: elles étoient réservées au roi. II, 616.

> Célibat. Comment Cesar et Auguste entreprirent de le détruire à Rome, II, 358. Comment les loix romaines le proscrivirent : le christianisme le rappella, II, 361, et saiv. Comment et quand les loix romaines contre le célibat furent énervées , II , 370. L'auteur ne blâme point celui qui a été adopté par la religion, mais celui qu'a formé le libertinage, II, 375. Combien il a fallu de loix pour le faire observer à de certaines gens, quand, de conseil qu'il étoit, on en fit un précepte, II, 399. Pourquoi il a été plus agréable au peuple à qui il semboit devoir convenir moins, II, 437. Il n'est pas mauvaisen lui-même; il ne l'est que dans le cas où il seroit trop étendu, II, ibid. Dans quel esprit l'auteur a traité cette matière. A-t-il eu tort de blamer celui qui a le libertinage pour principe? et a-t-il, en cela, re

jetté sur la religion des désordres qu'elle déteste, D. 310 et suiv.

Cens. Comment doit être fixé dans une démocratie, pour y conserver l'égalité morale entre les citoyens, I, 89-90. Quiconque n'y étoit pas inscrit à Rome, étoit au nombre des esclaves: comment se faisoit-il qu'il y eut des citoyens qui n'y fussent pas inscrits, II, 519.

Cens. Voyez Census.

Censeurs. Nommoient à Rome les nouveaux sénateurs : utilité de cet usage, I, 25. Quelles sont leurs fonctions dans une démocratie, I, 96. Sagesse de leur établissement à Rome, I, 105. Dans quels gouvernemens ils sont nécessaires, I, 140. Leur pouvoir et utilité de ce pouvoir à Rome, I, 350. Avoient tonjours, à Rome, l'œil sur les mariages, pour les multiplier, II, 355.

Censives. Leur origine: leur établissement est une des sources des coutumes de France, II, 669.

Censure. Qui l'exerçoit à Lacedémone, I, 96 et suiv. A
Rome, I, ibid. Sa force ou
sa foiblesse dépendoit à Rome, du plus ou du moins de Centeniers. Etoient autrefois

corruption, I, 244. Epoque-de son extinction totale, I, 245. Fut détruite à Rome, par la corruption des mœurs, II, 357.

Census, ou Cens. Ce que c'étoit dans le commencement de la monarchie française, et sur qui se levoit, III, 69 et suiv. Ce mot est d'uz usage si arbitraire dans les loix barbares, que les auteurs des systèmes particuliers sur l'état ancien de notre monarchie, eutr'autres l'abbé Dubos, y ons trouvé tout ce qui favorisoit leurs idées, III, 70. Ce qu'on appelloit ainsi dans les commencemens de la monarchie, étoit des droits économiques, et non pas fiscaux, III , 72. Etoit , in-'dépendamment de l'abus qua l'on a fait de ce mot, un droit particulier levé sur les serfs par les maîtres : preuves , ibid. et suiv. Il n'y en avoit point autrefois de général dans la monarchie qui dérivat de la police générale des Romains; et ce n'est point de ce cens chimérique que dérivent les droits seigneuriaux : prcuves . III , 74 et suiv.

des officiers militaires: par qui et pour quoi furent établis, III, 81. Leurs fonctions étoient les mêmes que celles du comte et du gravion, .III, 91. Leur territoire n'étoit pas le même que celui des fidèles, III, 112.

Cérites (table des). Dernière classe du peuple romain, II, 520.

Cérémonies religieuses. Com-. ment multipliées, II, 435. Centuries. Ce que c'étoit; à qui elles procuroient toute l'autorité, I, 344 et suiv. Centumvirs. Quelle étoit leur compétence à Rome, I, 354 et suiv.

Cerné. Cette côte est au milieu des voyages que fit Hannon aur les côtes occidentales d'Afrique, II, 220.

Casan. Enchérit sur la rigueur des loix portées par Sylla, I, 178. Comparé à Alexandre, I, 298. Fut souffert, parce que, quoiqu'il eût la puissance d'un roi, il n'en affectoit poiut le faste, II, 94. Par une loi sage, il fit que les choses qui représentoient la monnoie, devirrent monnoie comme la monnoie même, II, 272. Par quelle loi il multiplia les mariages, II, 357. La loi

par laquelle il défendit de garder chez soi plus de soixante sesterces, étoit sagest juste; celle de Law, qui portoit la même défense, étoit injuste et funeste, III, 6. Décrit les mœurs des Germains en quelques pages, ces pages sont des volumes; on y trouve le code des loix barbares, III, 36.

CESARS. Ne sont point auteurs
des loix qu'ils publièrent
pour favoriser la calomnie,
I, 400.

Cessions de biens. Ne peut avoir lieu dans les états despotiques; utile dans les états modérés, I, 126. Avantages qu'elle auroit procurés à Rome, si elle eût été établie du temps de la république, I, ibid.

Ceylan. Un homme y vitpour dix sols par mois, la polygamie y est donc en sa place, II, 5.

Chaindasuinds. Fut un des réformateurs des loix des Wisigoths, II, 532. Proscrivit les loix romaines, II, 549. Veut inutilement abolir le combat judiciaire, II, 580.

monnoie même. II, 272. Champagne. Les coutumes de Par quelle loi il multiplia les cette province ont été accormariages, II, 357. La loi dées par le roi Thibault, II, 670.

Champion. Chacun en louoit pour un certain temps, pour combattre dans ses affaires, II, 586. Peines que l'on infligeoit à ceux qui ne se battoient pas de bonnefoi, II, 596.

Change. Répand l'argent partout où il a lieu, II, 277 et suiv. Ce qui le forme. Sa définition, ses variations: causes de ses variations : comment il attire les richesses d'un état dans un autre; ses différentes positions et ses différens effets, II, 282 et suiv. Est un obstacle aux coups d'autorité que les princes pourroient faire sur le titre des monnoies, II, 306 et suiv. Comment gêne les états despotiques, II. 308.

Voyen Lettres-de-change.

Charbon de terre. Les pays qui en produisent sont plus peuplés que d'autres, II, 345.

Charges. Doivent-elles être vénales, I, 138.

CHARLES - MARTEL. C'est lui qui fit rédiger les loix des Frisons, II, 530. Les nouveaux fiels qu'il fonda, prouvent que le domaine des rois n'étoit pas alors inalienable, III, 167. Opprima, par politique, le clergé que

Pépin, son père, avoit protégé par politique, III, 175.
Entreprit de dépouiller le clergé dans les circonstances les plus heureuses; la politique lui attachoit le pape, et l'attachoit au pape, III, 180. Donna les biens de l'église indifféremment en fiefs et en aleux; pourquoi, III, 192. Trouva l'état si épuisé qu'il ne put le relever, III, 211. A-t-il rendu la comté de Toulouse héréditaire, III, 231.

CHARLEMAGNE. Son empire fut divisé, parce qu'il étoit trop grand pour une monarchie I , 248. Sa conduite envers les Saxons , I , 277. Est le premier qui donna aux Saxons la loi que nous avons, II, 530. Faux capitulaire que l'on lui a attribué, II, 552. Quelle collection de canons il introduisit en France, II, 555. Les règnes malheureux qui suivirent le sien, sirent perdre jusqu'à l'usage de l'écriture, et oublier les loix romaines, les loix barbares et les capitulaires, auxquels on substitua les coutumes, II, 559. Rétablit le combat judicisire, II, 579. Etendit le combat judiciaire des affaires crimi-Cc 3

nelles aux affaires civiles, II, ibid. Comment il veut que les querelles qui pourroient naître entre ses enfans soient vuidées, II, 582. Veut que ceux à qui le duel est permis se servent du báton; pourquoi, II, 587. Réforme un point de la loi salique; pourquoi, II, 500. Compté parmi les grands esprits, III, 32. N'avoit d'autre revenu que son domaine; preuves, III, 67. Accorda aux évêques la grace qu'ils lui demandèrent. de ne plus mener eux-mêmes leurs vassaux à la guerre; ils se plaiguirent quand ils l'eurent obtenue, III, 83. Les justices seigneuriales existoient de sontemps, III, 115. Etoit le prince le plus vigilant et le plus attentif que nous ayons eu, III, 172. C'est à lui que les ecclésiastiques sont redevables de l'établissement des dimes, III, 185 et suiv. Sagesse et motif de la division qu'il fit des dimes ecclésiastiques, III, ago. Eloge de ce grand prince; tableau admirable. de sa vie, de ses mours, de sa sagesse, de sa bonté, de sagrandeur d'ame, de la . vaste étendue de ses vues .:

et de sa sagesse dans l'exécution de ses desseins, III, 201 et suiv. Par quel esprit de politique il fonda tant de grands évêches en Allemagne, III, 203. Après lui, on ne trouve plus de rois dans sa race, III, 205. La force qu'il avoit mise dans la nation subsista sous Louisle-Débonnaire, qui perdoit son autorité au-dedans sans que la puissance parût diminuée au-dehors, III, 209. Comment l'empire sortit de sa maison, III, 239.

CHARLES II, dit le Chauve. Défend aux évêques de s'opposer à ses loix, et de les négliger, sous prétexte du pouvoir qu'ils ont de faire des canons, II, 555. Trouva le fisc si pauvre, qu'il donnoit et faisoit tout pour de l'argent ; il laissa même échapper, pour de l'argent les Normands, qu'il pouvoit détruire, III, 212. A rendu héréditaires les grands offices, les fiefs et les comtés; combien ce changement affoiblit la monarchie, III, et suiv. Les fiefs et les grands offices devinrent, après lui, comme la courenne étoit sous la seconde race, électifs et héréditaires en même temps, 111, 234.

CHARLES IV , dit le Bel. Est auteur d'une ordonnance générale concernant les dépens, II, 640.

CHARLES VII. Est le premier roi qui ait fait rédiger par écrit les coutumes de France; comment on y proceda, II, 671. Loi de ce prince inutile, parce qu'elle étoit mal redigee , III , 25-26.

CHARLES IX. Il y avoit sous son règne vingt millions d'hommes en France, II, 380. Davila s'est trompé dans la raison qu'il donne de la majorité de ce prince à quatorze ans commences, III , 27.

CHARLES II, roi d'Angleterre. Bon mot de ce prince, I, . 181.

CHARLES XII, roi de Suède. Son projet de conquête étoit extravagant; causes de sa chûte; comparé avec Alexandre, I, 287 et suiv.

CHARLES-QUINT. Sa grandeur, sa fortune, II, 252.

CHARONDAS. Ce fut lui qui trouva le premier le moyen de réprimer les, faux témoins, I, 373-374.

Chartres. Celles des premiers rois de la troisième race, et celles de leurs grands Childebert. Fut déclaré mavassaux, sont une des sour-

ces de nos coutumes, II, 669.

Chartres d'affranchissement. Celles que les seigneurs donnérent à leurs serfs, sont une des sources de nos coutumes, II, 670.

Chasse. Son influence sur les mœurs , I , 77.

Chemins. On ne doit jamais . les construire aux dépens du fonds des particuliers, sans les indemniser, II, 482. Du temps de Beaumanoir, on les faisoit aux dépens de ceux à qui ils étoient utiles , II , 490.

Chenéas. Son exemple prouve qu'un prince ne doit jamais insulter ses sujets, I, 419. Chevalerie. Origine de tout le merveilleux qui se trouve dans les romans qui en parlent, II, 501 et suiv.

Chevaliers romains. Perdirent la république quand ils quittèrent lours fonctions naturelles, pour devenir juges et financiers en même temps I, 363.

Chicane. Belle description de celle qui est aujourd'hui en usage; elle a force d'introduire la condomnation aux dépens, II, 638 et suiv.

jeur à quinze ans, II, 82.

Cc 4

Pourquoi il égorgea ses neveux, II, 84. Comment il fut adopté par Gontrand, II, 85. A établi les centemiers; pourquoi, III, 81. Son fameux décret mal interprété par l'abbé Dubos, III, 131 et suiv.

Childeric. Pourquoi fut expulsé du trône, 80.

CHILFÉRIC. Se plaint que les évêques seuls étoient dans la grandeur, tandis que lui, roi, n'y étoit plus, III, 173.

Chine. Etablissement qui paroît contraire au principe du gouvernement de cet empire, I, 141. Comment on y punit les assassinats, I, 182. On y punit les pères pour les fautes de leurs enfans; abus dans cet usage, I, 187. 'Le luxe en doit être banni ; est la cause des différentes révolutions de cet empire; détail de ces révolutions. On y a fermé une mine de pierres précieuses, aussi-tôt qu'elle a été trouvée ; pourquoi, I, 202 et suiv. L'honneur n'est point le principe du gouvernement de cet empire; preuves, I, 251 et suje. Fécondité prodigieuse des femmes; elle y cause quelquefois des revo-

lutions; pourquoi, I, 253 Cet empire est gouverne par les loix et le despotisme en même temps; explication de ce paradoxe, I, 254 255. Son gouvernement est un modèle de conduite pour les conquérans d'un grand état, I, 208. Quel est l'objet de ses loix, I, 306. Tyrannie injuste qui s'y exerce, sous prétexte du crime de lèze-majesté, I, 586. L'idés qu'on y a du prince y me<sup>t</sup> peu de liberté, I, 420. On n'y ouvre point les ballots de ceux qui ne sont pas marchands, I, 436. Les peuples y sont heureux, parce que les tributs y sont en regie, I, 449. Sagesse de ses loix qui combattent la nature du climat', I, 462-463. Coutume admirable de cet empire pour encourager l'agriculture, 1, 470. Les loix n'y peuvent pas venir à bout de bannir les eunuques des emplois civils et militaires, I, 516. Pourquoi les Mahométans y font tant de progrês, et les chrétiens si peu, II, 4. Ce qu'on ye regarde comme un prodige de vertu. II, 11. Les peuples y sont plus ou moins courageux, à mesure qu'ils approchent

plus ou moins du Midi, II, 30. Causes de la sagesse de ses loix; pourquoi on n'y sent point les horreurs qui accompagnent latrop grande étendue d'un empire, II, 51. Les législateurs y ont confondu la religion, les loix, les mœurs et les manières; pourquoi, II, 108 et suiv. Les principes qui regardent ces quatre points sont ce qu'on appelle les rites, II, 111 et suiv. Avantage qu'y produit la façon composée d'écrire, II, 112. Pourquoi les conquérans de la Chine sont obligés de prendre ses mesurs; et pourquoi elle ne peut pas prendre les mœurs des conquérans, II, 113. Il n'est presque pas possible que le christianisme s'y établisse jamais; pourquoi, II, 114. Comment les choses qui paroissent de simples minuties de politesse y tiennent avec la constitution fondamentale du gouvernement, II, 116. Le vol y est défendu ; la friponnerie y est permise ; pourquoi , II , 117. Tous les enfans d'un même homme, quoique nés de diverses femmes, sont censés n'appartenir qu'à une seule; ainsi point de bâtards,

II, 335. Il n'y est point question d'enfans adultérins, II, ibid. Causes physiques de la grande population de cet empire, II, 345. C'est le physique du climat qui fait que les pères y vendent leurs filles, et y exposent leurs enfans, II, 349. L'empereur y est le souverain pontife; mais il doit se conformer anx livres de la religion; il entre mondroiten vain de les abolir, II, 443. Il y eut des dynasties où les frères de l'empereur lui succedoient, à l'exclusion de ses enfans; raisons de cet ordre, II, 466. Il n'y a point d'état plus tranquille, quoiqu'il renferme dans son sein deux peuples dont le cérémonial et la religion sont différens, III, 33. Sont gouvernés par les manières, II, 95. Leur caractère comparé avec celui des Espagnols ; leur infidélité dans le commerce leur a conservé celui du Japon ; profits qu'ils tirent du privilège exclusif de ce commerce, II, 101-155. Chinois. Pourquoi ne changent jamais de manières, II, 105. Leur religion est favorable à la propagation, II, 373. Consequences funestes

qu'ils tirent de l'immortalité de l'ame établie par la religion de Foë, II, 416.

Chrétiens. Un état composé de vrais chrétiens pourroit fort bien subsister, quoi qu'en dise Bayle, II, 398 I eur système sur l'immortalité de l'ame, II . 418.

Christianisme. Nous a ramené l'age de Saturne, I , 493. Pourquoi s'est maintenu en Europe, et a été détruit en Asie, II, 4. A donné son esprit à la jurisprudence, II, 371. Acheva de mettre en crédit dans l'empire le célibat, que la philosophie y avoit déjà introduit, II, 372. N'est pas favorable à la propagation, II, 373. Ses principes bien gravés dans le cœur, feroient beaucoup plus d'effet que l'honneur des monerchies, la vertu des républiques, et la crainte des états despotiques, II, 399. Beau tableau de cette religion, II, 404 et suiv. A dirigé, admirablement bien pour la Cicenon. Regarde société, les dogmes de l'immortalité de l'ame et de la résurrection des corps, II, 417. Il semble, humainement parlant, que le climat lui a prescrit des bornes,

II, 423 et suiv. Il est pleia de bon sens dans les loix qui concernent les pratiques de culte: il peut se modifier suivant les climats, II, 426. Pourquoi il fut si facilement embrassé par les barbares qui conquirent l'empire romain, II, 443. La fermeté qu'il inspire, quand il s'agit de renoncer à la foi, est ce qui l'a rendu odieux au Japon, II, 452. Il changea les réglemens et les loix que les hommes avoient faits pour conserver les mœurs des femmes, II, 472 et suiv. Effets au'il produisit sur l'esprit féroce des premiers rois de France, III, 148. Est la persection de la religion naturelle: il y a donc des choses qu'on peut sans impiété, exprimer sur les principes de la religion naturelle, D.

Voyez Religion chrétienne. CHRISTOPHE COLOMB. Voyer COLOMB.

comme une des principales causes de la chûte de la république, les loix qui rendirent les suffrages secrets, I, 22. Vouloit que l'on abolit l'usage de faire des loix

souchant les simples particuliers, I, 407. Quels étoient, selon lui, les meilleurs sacrifices, II, 441. A adopté les loix d'épargne faites par Platon, sur les funérailles, ibid. Pourquoi regardoit les loix agraires comme funestes, II, 489. Trouve ridicule de vouloir décider des droits des royaumes par les loix qui décident du droit d'une gouttière, II, 493. Blâme Verrès d'avoir suivi l'esprit plutôt que la lettre de la loi Voconienne, II, 517. Croit qu'il est contre l'équité de ne pas rendre un fidéicommis, II, 521.

CINQMARS (M. DE). Prétexte injuste de sa condamnation, I, 388.

Circonstances. Rendent les loix ou justes et sages, ou injustes et funestes, III, 6.

Citation en justice. Ne pouvoit pas se faire, à Rome, dans la maison du citoyen; en France, elle ne peut pas se faire ailleurs: ces deux loix, qui sont contraires, partent du même esprit, III, 12.

Citoyen. Revêtu subitement d'une autorité exorbitante

devient monarque ou despote, I, 25-26. Quand il peut, sans danger, être élevé dans une république à un pouvoir exorbitant, I, 26. Il ne peut y en avoir dans un état despotique, I, 63. Doivent-ils être autorisés à refuser les emplois publics? I, 134. Comment Doivent se conduire dans le cas de la défense naturelle, I, 271. Cas où, de quelque naissance qu'ils soient, ils doivent être jugés par les nobles, I, 321-322. Cas dans lesquels ils sont libres de fait, et non de droit; et vice versá, I, 371. Ce qui attaque le plus leur sûreté, I, 372. Ne peuvent vendre leur liberté, pour devenir esclaves, I, 484. Sont en droit d'exiger de l'état une subsistance assurée, la nourriture, un vêtement convenable, et un genre de vie qui ne soit point contraire à la santé : moyen que l'état peut employer pour remplir ces obligations, II, 385. Ne satisfont pas aux loix en se contentant de ne pas troubler le corps de l'état; il faut encore qu'ils ne troublent pas quelque citoyen que ce soit , II, 44.

Citoyen romain. Par quel pri- Clémence. Quel est le gouvervilège il étoit à l'abri de la tyrannie des gouverneurs de province, I, 350. Pour l'être, il falloit être inscrit dans le cens: comment se Clergé. Point de vue seus le faisoit-il qu'il y en cût qui n'y fussent pas inscrits? II, 519 et suiv.

Civilité. Ce que c'est: quoi elle diffère de la politesse : elle est, chez les Chinois, pratiquée dans tous les états; à Lacédémone, elle ne l'étoit nulle part : pourquoi cette différence, II, 109 et suiv.

Classes. Combien il est important que celles dans lesquelles on distribue te peuple dans les états populaires soient bien faites, I, 19. Il y en avoit six à Rome: distinction entre ceux qui étoient dans les cinq premières, et ceux qui étoient dans la dernière : comment on abusa de cette distinction pour éluder la loi Vonienne, II, 519.

CLAUDE, empereur. Se fait juge de toutes les affaires, et occasionne par-là quantité de rapines, I, 157. Fut le premier qui accorda à la mère, la succession de ses enfans, II, 526.

nement où elle est le plus nécessaire: fut outrée par les empereurs grecs, I, 188. et suiv.

quel on doit envisager sa juridiction en France. Son pouvoir est convenable dans une monarchie; il est dangereux dans une république, I, 31. Son pouvoir arrête le monarque dans la route du despotisme, ibid. Son autorité sous la première race, II, 89. Pourquoi les membres de celui d'Angleterre sont plus citoyens qu'ailleurs : pourquoi leurs mœurs sont plus régulières: pourquoi ils font de meilleurs ouvrages pour prouver la révélation et la providence; pourquoi on aime mieux lui laisser ses abus, que de souffrir qu'il devienne réformateur, II, 133. Ses privilèges exclusifs dépeuplent un état; et cette dépopulation est trèsdifficile à réparer, II, 383. La religion lui sert de pretexte pour s'enrichir aux dépens du peuple; et la misère qui résulte de cette injustice est un motif qui attache le peuple à la reli-

gion, II, 431. Comment on est venu à en faire un corps séparé; comment il a établi ses prérogatives, II, 436-555. Cas où il seroit dangereux qu'il formât un corps trop étendu, II, 436. Bornes que les loix doivent mettre à ses richesses, II, 437 et suiv. Pour l'empêcher d'acquérir, il ne faut pas lui défendre les acquisitions; mais l'en dégoûter : moyens d'y parvenir, II, 438. Son ancien domaine doit être sacré et inviolable : mais le nouveau doit sortir de ses mains, 439. La maxime qui dit qu'il doit contribuer aux charges de l'état, est regardée, à Rome, comme une maxime de maltôte, et contraire à l'écriture, II, ibid. Refondit les loix des Wisigoths, et y introduisit les peines corporelles, qui furent toujours inconnues dans les autres loix barbares auxquelles il ne toucha point, II, 531. C'est des loix des Wisigoths qu'il a tiré en-Espagne, toutes celles de l'inquisition, II, 534. Pourquoi continua de se gouverner par le droit romain sous la première race de nos rois, tandis que la loi salique gouvernoit le reste des sujets, II, 542 et suiv. Par quelles loix ses biens étoient gouvernés sous les deux premières races, II, 555-556. Il se soumit aux décrétales, es ne voulut pas se soumettre aux capitulaires : pourquoi. ibid. La roideur aveclaquelle il soutint la preuve négative par serment, sans autre raison que parce qu'elle se faisoit dans l'église, preuve qui faisoit commettre mille parjures, fit étendre la preuve par le combat particulier, contre lequel il se déchaînoit, II, 575 et suiv. C'est peut-être par ménagement pour lui, que Charlemagne voulut que le bâton fût la seule arme dont on pût se servir dans les duels, II, 586. Exemple de modération de sa part, II, 658. Moyens par lesquels il s'est enrichi, ibid. Tous les biens du royaume lui ont eté donnés plusieurs fois : révolutions dans sa fortune; quelles en sont les causes, III, 177 et suiv. Repousse les entreprises contre son temporel par les révélations de rois damnés, III, 179 et suiv. Les troubles qu'il causa pour son temporel furent termi-

nés par les Normands, III, #85-216. Assemblée à Francfort pour déterminer le peuple à payer la dîme, raconte comment le diable avoit déforé les épis de bled lors de la dernière famine, parce qu'on ne l'avoit pas payé, III, 188. Troubles qu'il causa après la mort de Louisle-Débonnaire, à l'occasion de son temporel, III, 212. et suiv. Ne peut réparer, sous Charles - le - Chauve . les maux qu'il avoit faits sous ses prédécesseurs, III, 217.

CLERMONT (Le comte DE).

Pourquoi faisoit suivre les établissemens de S. Louis, son père, dans ses justices, pendant que ses vassaux ne les faisoient pas suivre dans les leurs, I, 628.

Climat. Forme la différence des caractères et des passions des hommes: raisons physiques, I., 452 et suiv. Raisons physiques des contradictions singulières qu'il met dans le caractère des Indiens, I., 459. Les bons législateurs sont ceux qui s'opposent à ses vices, I., 462. Les loix doivent avoir du rapport aux maladies qu'il cause, I., 470 es

suiv. Effet qui résultent de celui d'Angleterre; il a formé, en partie, les loix et les mœurs de ce pays, I, 475 et suiv. Détail curieux de quelques - uns de ces différens Effets, I, 477 et suiv. Rend les femmes nubiles plutôt ou plus tard: c'est donc de lui que dépend leur esclavage ou leur liberté, II, 2 et suiv. Il y en a où le physique a tant de force, que le moral n'y peut presque rien, II, 11. Jusqu'à quel point ses vices peuvent poster le désordre: exemples, II, 16. Comment il influe sur le caractère des femmes, II, 17. Influe sur le courage des hommes et sur leur liberté; preuves par faits, II, 29. C'est le climat presque seul, avec la nature, qui gouverne les sauvages, II, 95. Gouverne les hommes concurrement avec la religion, les loix, les mœurs, etc. De-là naît l'esprit général d'une nation, ibid. C'est lui qui fait qu'une nation aime à se communiquer; qu'elle aime, par conséquent, à changer; et par conséquence, même qu'elle se forme le gour, II, 98. Il doit régler les vues

du législateur au sujet de la propagation, III, 348 et suiv. Influe beaucoup sur le nombre et la qualité des divertissemens des peuples; raison physique, II, 421. Rend la religion susceptible de loix locales relatives a sa nature, et aux productions qu'il fait naître, 422. Semble, humainement parlant, avoir mis des bornes au christianisme et au mahométisme, III, 425. L'auteur ne pouvoit pas en parler autrement qu'il n'a fait, sans courir les risques d'être regardé comme un homme stupide, D. 305 et suiv.

Climats chauds. Les esprits et les tempéramens y sont plus qu'ailleurs : conséquence qui en résulte dans l'ordre législatif, I, 125. On y a moins de besoins, il en coûte moins pour vivre; on y peut donc avoir un plus grand nombre de femmes, II, 6.

CLODOMIR. Pourquoi ses eufans furent égorgés avant leur majorité, II, 84.

CLOTAIRE Pourquoi égorgea ses neveux, II, 84. A établi les centeniers : pourquoi, III, 81. Pourquoi persecuta Brunehault, III, 143. C'est sous son règne que les maires du palais devinrent perpétuels et si puissans, ibid. Ne peut réparer les maux faits par Brunehault et Frédégonde, qu'en laissant la possession des fiefs à vie, et en rendant aux ecclésiastiques les privilèges qu'on leur avoit ôtes, III, 145. Comment réforma le gouvernement civil de la France, III. 147 et 150. Pourquoi on no lui donna point de maire du palais, III, 154. Fausse interprétation que les ecclésiastiques donnent à sa constitution, pour prouver l'ancienneté de leur dime, III, 186.

avancés, et plutôt épuises CLOVIS. Comment il devint si puissant et si cruel, II, 86. Pourquoi lui et ses successeurs furent si cruels contre leur propre maison, ibid. et suiv. Réunit les deux tributs de Francs, les Saliens' et les Ripuaires; et chacune . conserva ses usages; II, 529. Toutes les preuves qu'apporte l'abbe Dubos, pour prouver qu'il n'entra point dans les Gaules en conquérant, sont ridicules et dementies par l'histoire, III, 129 et suiv. A-t-il ete fait

preconsul, comme le piétendl'abbé Dubos? III, 123. La perpétuité des offices de comte, qui n'étoient qu'annuels, commença à s'acheter sous son règne : exemple, à ce sujet, de la perfidie d'un fils envers son père, III, 140.

Cochon. Une religion qui en défend l'usage ne peut convenir que dans les pays où il est rare, et dont le climat rend le peuple susceptible des maladies de la peau, 11, 423 et suiv.

Code civil. C'est le partage des terres qui le grossit : il est donc fort mince chez les pemples où ce partage n'a point lieu, II, 57.

Code des établissemens de l'usage d'assembler les pairs dans les justices seigneuriales pour juger, II, 661 et

Code de Justinien. Comment Collèges. Ce n'est point là que, il a pris la place du code theodosien, dans les provinces de droit écrit, II, 562. Temps de la publication de ce code, II,66o. N'est pas fait avec choix, UI, 32.

Code des loix barbares. Roule

troupeaux:pourquoi,III, 43. Code théodosien. De quoi est composé, II, 371. Gouverna, avec les loix barbares, les peuples qui habitoient la France sous la première race, II, 541. Alaric en lit faire une compilation pour regler les différends qui naissoient entre les Romains de ses états, ibid. Pourquoi il fut connu en France avant celui de Justinien, II,660 et suiv.

Cognats. Ce que c'étoit : pourquoi exclus de la succession, II, 507.

Cointe (le père le). Le raisonuement de cet historien en faveur du pape Zacharie détruisoit l'histoire, s'ilétoit adopté, III., 195.

saint Louis. Il fit tomber Colchide. Pourquoi étoit autrefois si riche et si commerçante, et est aujourd'hui si pauvre et si déserte, II , 179.

> dans les monarchies, on reçoit la principale éduca. tion, I,  $5_7$ .

COLOMB (CHRISTOPHE). Decouvre l'Amérique, II, 251, François premier eut-il tort ou raison de le rebuter? II, **2**63.

presque entiérement sur les Colonies. Comment l'Angleterre tetre gouverne les siennes, II, 132. Leur utilité, leur objet : en quoi les nôtres différent de celles des anciens : comment on doit les tenir dans la dépendance, II, 251 et suiv. Nous tenons les nôtres dans la même dépendance que Ies Carthaginois tenoient les leurs, sans leur imposer des loix aussi dures, II, 254.

Combat judiciaire. Etoit admis comme une preuve par les loix barbares, excepté par la loi salique. La loi qui l'admettoit-comme preuve, étoit la suite et le remède de celle qui établissoit les preuves négatives, II, 565 et suiv. On ne pouvoit plus, suivant la loi des Lombards, l'exiger de celui qui s'étoit purgé par serment, II, 567. La preuve que nos pères en tiroient dans les affaires criminelles, n'étoit pas si imparfaite qu'on le pense, II, 570 et suiv. Son origine: pourquoi devint une preuve juridique : cette preuve avoit quelques raisons fondées sur l'expérience, II, 572 et suiv. L'entêtement du clergé, pour un autre usage aussi permicieux, le fit autoriser, II, 575. Comment il fut Tome III.

une suite de la preuve né. gative, II, 578. Fut porté en Italie par les Lombards, II , 580. Charlemagne , Louis-le-Débonnaire et les Othons l'étendirent, des affaires criminelles, aux affaires civiles, ibid. Sa grande extension est la principale cause qui fit perdre aux loix saliques, aux loix ripuaires. aux loix romaines et aux capitulaires leur autorité. II, 583 et suiv. C'étoit l'unique voie par laquelle nos pères jugeoient toutes les actions civiles et criminelles, les incidens et les interlocutoires, II, 584 et suiv. Avoit lieu dans une amende de douze sous, II, 585. Quelles armes on, y employoit, II, 588. Moeurs qui lui étoient relatives, II, 591 et suiv. Etoit fondé sur un corps de jurisprudence, II, 594 et suiv. Auteurs à consulter pour en bien connoître la jurisprudence, II. ibid. Règles juridiques qui s'y observoient, II, 595 es suiv. Précautions que l'on prenoit pour maintenir l'égalité entre les combattans, ibid. Il y avoit des gens qui ne pouvoient l'offrir ni le recevoir; on leur donneis

Dd

des champions, II, 597. Détail des cas où il ne pouvoit avoir lieu, II, 598 et suiv. Ne laissoit pas d'avoir de grands avantages, même dans l'ordre civil, II., 600. l'offrir à personne sans nommer leur champion; mais on pouvoit les y appeller sans ces formalités, II, 601. A quel age on pouvoit y appeller et y être appel'é, ibid. L'accusé pouvoit éluder le témoignage du second témoin de l'enquête, en offrant de se battre contre le premier, II, 602 et suiv. De celui entre une partie et un des pairs du seigneur, II, 605 et suiv. Quand, comment et contre qui il avoit lieu, en cas de défaute de droit, II, 620. Saint Louis est celui qui a commencé à l'abolir, II, 624 et suiv. Epoque du temps où l'on a commencé à s'en passer dans les jugemens, II, 627. Quand il avoit pour cause l'appel de faux jugement , il ne faisoit qu'anéantir le jugement sans décider la question, II, 634. Lorsqu'il étoit en usage, il n'y avoit point de condamnation de dépens, II, 637 et

suiv. Répugnoit à l'idée d'une partie publique, II, 640 et suiv. Cette façon de juger demandoit très-peu de suffisance dans ceux qui jugeoient, II, 662.

Les femmes ne pouvoient Comédiennes. Il étoit défendu l'offrir à personne sans nommer leur champion; mais les épouser, II, 367.

Comices par tribus. Leur origine: ce que c'étoit à Rome, I, 349.

Commerce. Comment une nation vertueuse le doit faire pour ne pas se corrompre par la fréquentation des étrangers, I, 70. Les Grecs regardoient la profession de tout bas commerce comme infame, et par censéquent comme indigne du citoyen, I, 75. Vertus qu'il inspire au peuple qui s'y adonne: comment on en peut maintenir l'esprit dans une démocratie, I, 91. Doit être interdit aux nobles dans une aristocratie, I, 103. Doit être favorisé dans une monarchie; mais il est contre l'esprit de ce gouvernement que les nobles le fassent : il suffit que les commerçans puissent espérer de devenir nobles, I, 108; II, 167 et suiv. Est ordinairement trèsborné dans un état despo-

tique, I, 127. Est-il diminue par le trop grand nombre d'habitans dans la capitale ? I, 193. Causes, économie et esprit de celui d'Angleterre, II, 131-153. Adoucit et corrompt les mœurs, II, 143 et suiv. Dans les pays où il règne, tout, jusqu'aux actions humaines, et aux vortus morales, se trafique. Il détruit le brigandage, mais il entretient l'esprit d'intérêt, II, 144 et suiv. Entretient la paix entre les nations : mais n'entretient pas l'union entre les particuliers, II, 145. Sa nature doit être réglée, on même se règle d'elle - même par celle du gouvernement, II, 147 et suiv. Il y en a de deux sortes; celui du luxe et celui de l'économie : à quelle nature de gonvernement chacune de ces espèces de commerce convient le mieux, II, 146. Le commerce d'économie force le peuple qui le fait à être vertueux: exemple tiré de Marseille, II, 150. Le commerce d'économie a fondé des états composés de fugitifs persécutés, II, 151. Il y a des cas où celui qui ne donne rien, celui même qui est désayantageux, est utile, II, 152 Ses intérêts doivent l'emporter sur les intérêts politiques, II, 153. Moyens propres à abaisser les états qui font le commerce d'économie. Est-il bon d'en faire usage? II, 154. On no doit, sans de grandes raisons, exclure aucune nation de son commerce, encora moins s'assujettir à ne commercer qu'avec une seule nation, II, i55. L'établissement des banques est bon pour le commerce d'économie seulement, II, 156. L'établissement des compagnies de négocians ne convient point dans la monarchie, souvent même ne convient pas dans les états libres, II, 157. Ses intérêts ne sont point opposés à l'établissement d'un port franc dans les états libres ; c'est le contraire dans les monarchies , II , 159. Il ne faut pas confondre la liberté du commerce avec cello du commerçant : celle du commerçant est fort gênée dans les états libres, et fort étendue dans les états soumis à un pouvoir absolu, II, 158. Quel en est l'objet? ibid. La liberté en est détruite par

1

les douanes, quand elles sont affermées, II, 159. Est-il bon de confisquer les marchandises prises sur les ennemis, et de rompre tout commerce, soit positif, soit actif avec eux, II, 160. Il est bon que la contrainte par corps ait lieu dans les affaires qui le concernent, II, 161. Des loix qui en établissent la sûreté, II, 162 et suiv. Des juges pour le commerce, II, 164. Dans les villes où il est établi, il faut beauconp de loix et peu de juges, ibid. Il ne doit point être fait par le prince, II, 165 et suiv. Celui des Portugais et des Castillans dans les Indes orientales fut ruiné quand leurs princes s'en emparèrent, II, 166. Il est avantageux aux nations qui n'ont besoin de rien, et onéreux à celles qui ont besoin de tout, ibid et suiv. Avantages qu'en peuvent retirer les peuples qui sont en étas de supporter une grande exportation, et une grande importation en même temps, II, 173. Rend utiles les choses superflues; et les choses utiles nécessaires, II, ibid. Considéré dans les révolutions qu'il a eues dans

le monde, II, 174 et suis. Pourquoi, malgré les révolutions auxquelles il est sujet, sa nature est irrévocablement fixée dans certains états, comme aux Indes, II, ibid. Pourquoi celui des Indes ne se fait et na se fera jamais qu'avec de l'argent, II, 175. Pourquoi celui qui se fait en Afrique est et sera toujours si avantageux, II, 476. Raisons physiques des causes qui en maintiennent la balance entre les peuples du nord et ceux du midi, II, 177. Différence entre celui des anciens et celui d'aujourd'hui, II, 178 et suiv. Fuit l'o pression et cherche la lib rté; c'est une des principales causes des différences qu'on trouve entre celui des anciens et le nôtre, II, 179. Sa cause et ses essettets, II, 180. Celui des anciens, ibid. et suiv. Comment et par où . il se faisoit autretois dans les Indes, II, 181 et suiv. Quel étoit antrefois celui d'Asie: comment et par où il se faisoit, ibid. Nature et étendue de celui des Tyriens, II, 184. Combien celui des Tyriens tiroit d'avantages de l'imperfection de la

navigation des anciens, 186. Etendue et durée de celui des Juifs, II, 186. Nature et étendue de celui des Egyptiens, II, 185. -- de celui des Phéniciens, II, 186. -- de celui des Gress, avant et depuis Alexandre, II, 192, et suiv. Celui d'Athènes fut plus borné qu'il n'auroit dû l'être, II, 193. -- de Corinthe, II, 194. -- de la Grèce, avant Homère, II, ibid. Révolutions que lui occasionna la conquête d'Alexandre, II, 197 et suiv. Préjugé singulier qui empêchoit et qui empêche encore les Perses de faire celui des Indes, ibid. De celui qu'Alexandre avoit projetté d'établir , II , 199. De celui des rois Grecs après Alexandre, II, 203 et suiv. Comment et par où on le fit aux Indes, après Alexandre, II, 208 et suiv. Celui des Grecs et des Romains aux Indes n'étoit pas si étendu, mais étoit plus facile que le nôtre , II, 213. Celui de Carthage, II, 219 et suiv. La constitution politique, le droit civil, le droit des gens, l'esprit de la nation, chez les Romains, étoient opposés au commerce., II, 233 et suiv. 237. Celui des Romains avec l'Arabie et les Indes, II, 237 et suiv Révolution qu'y causa la mort d'Alexandre, II, 240 et suiv. -- intérieur des Romains, II, 242. -- De celui de l'Europe, après la destruction des Romains en occident, II, 243 et suiv. Loi de Wisigoths, contraire au commerce, II, 244. Autre loi du même peuple, favorable au commerce, II, 245. Comment se fit jour en Europe, à travers la barbarie, II, 246 et suiv. Sa chûte et les malheurs qui l'accompagnérent dans les temps de barn'eurent d'autre source que la philosophie d'Aristote et les rêves des scholastiques, ibid. et suiv. Ce qu'il devint depuis l'affoiblissement des Romains en orient, II, 2:7. I es lettresde-change l'ont arraché des bras de la mauvaise foi, pour le faire rentrer dans le sein de la probité, II, 240 et suiv. Comment se fait celui des Indes orientales et occidentales, II, 251 et suiv. Loix fondamentales de celui de l'Europe, II., 254 et suiv. Projets proposés par l'auteur sur celui

des Indes, II, 266. Dans Commerce de luxe. Ce que quels cas il se fait par echange, II, 268. Dans quelle proportion il se fait, suivant les différentes positions des peuples qui le font ensemble, II, 260 et suiv. On en devroit bannir les monnoies idéales, II, 275. Creft par une augmentation successive d'argent, et par de nouvelles découvertes de terres et de mers, II, 282. Pourquoi ne peut fleu-Le nombre de sêtes, dans les pays qu'il maintient, doit être proportionné à ses besoins, II, 420.

Commerce d'économie. Ce que c'est : dans que's gouvernemens il convient et réussit le mieux, II, 147 et suiv. Communes. Il n'en étoit point Des peuples qui ont fait ce commerce, II, 150. I oit souvent sa naissance à la violence et à la vaxation, II, rien gagner, et même y perdre, pour y gagner beaucoup, ibid. et suiv. Comment on l'a quelquefois gêné, II, 154. Les banques sont un établissement qui lui est propre, II, 156. On peut, dans les états où il se fait , établir un port franc, II , 157 et suiv.

c'est : dans quels gouvernemens il convient et réussit le mieux, II, 147 et suiv. Il ne lui faut point de banques , II , 156. Il ne doit avoir aucuns privilèges, I, 157 et suiv.

Commissaires. Ceux qui sont nommés pour juger les particuliers, ne sont d'aucune utilité au monarque; sont injustes et funestes à la liberté des sujets, I, 412. rir en Moscovie, II, 308. Commode. Ses rescripts ne devroient pas se trouver dans le corps des loix romaines, III, 32.

Communauté de biens, Est plus ou moins utile dans les différens gouvernemens, II, 218.

question aux assemblées de la nation sous les deux premières races de nos rois, II, 554.

151. Il faut quelquefois n'y Communion. Etoit refusée à ceux qui mouroient sans avoir donné une partie de leurs biens à l'église, II, 658.

> Compagnies de négocians. Ne conviennent presque jamais dans une monarchie ; pas toujours dans les républiques , II , 157. Leur utilité; leur objet, II , 254 et suiv.

Ont avili l'or et l'argent, II, 263.

Compagnons. Ce que Tacite appelle ainsi chez les Germains : c'est dans les usages et les obligations de ces compagnons qu'il faut chercher l'origine du vasselage, III, 38 et suiv. 78.

Compositions. Quand on commença à les régler plutôt par les coutumes que par le texte des loix, II, 556. Tarif de celles que les loix barbares avoient établies pour les différens crimes, suivant la qualité des disférentes personnes, II, 537 et suiv. 586. Leur grandeur seule constituoit la différence des conditions et des rangs, II, 542; III, 95. L'auteur entre dans le détail de la nature de celles qui étoient en usage chez les Germains, chez les peuples sortis de la Germanie pour conquérir l'empire Romain, afin de nous conduire, par la main, à l'origine des justices seigneuriales, III, 92 et suiv. A qui elles appartenoicht: pourquoi on appelloit ainsi les satisfactions dues chez les barbares, par les cou- Comte. Etoit supérieur au sei. pables, à la personne offensée, ou à ses parens, III,

93 et suiv. Les rédacteurs des loix barbares crurent en devoir fixer le prix, et le firent avec une précisiou et une finesse admirables, III. 94. Ces réglemens oat commence à tirer les Germains de l'état de pure nature ? 95. Etoient réglées suivant la qualité de l'offensé, III, ibid. Formoient sur la tête de ceux sur qui elles étoient établies, une prérogative proportionnée au prix, dont le tort qu'il éprouvoit devoit être réparé, III, 96. En quelles espèces on les payoit, ibid. L'offensé étoit le maître, chez les Germains, de recevoir la composition, ou de la refuser, et de se réserver sa vengeance: quand on commença à être obligé de la recevoir, III, an et suiv. On en trouve, dans le code des loix barbares pour les actions involontaires, III. 100.

Compositions. Celles qu'on payoit aux vassaux du roi étoient plus fortes que celles qu'on payoit aux hommes libres, III, 168.

gneur, II, 596. Différence entre sa jurisdiction, sous

la seconde race et celle de ses officiers, II, 616. Les. jugemens rendus dans sa cour ne ressortissoient point devant les missi dominici, II, 517. Renvoyoit au jugement du roi les grands qu'il prévoyoit ne pouvoir pas réduire à la raison, II, 518. On étoit autrefois obligé de réprimer l'ardeur qu'ils avoient de juger et de faire juger, II, ibid. et suiv. Leurs fonctions sous les deux premières races, III, 67. Comment et avec qui ils alloient à la guerre dans les commencemens de la monarchie, III, 81-86. Quand menoiti les vassaux des leudes a la guerre, III, 82. Sa jurisdiction à la guerre, III, 86. C'étoit un principe fondamental de la monarchie, que le comte réunit sur sa tôte et la puissance militaire et la jurisdiction civile, et c'est dans ce double pouvoir que l'auteur trouve l'origine des justices seigneuriales, ibid. et sniv. Pourquoi ne menoient pas à la guerre les Concubinage. Contribue peu à vassaux des évéques et des abbés, ni les arrière-vassaux des leudes, III, 87. Etymologie de comot, 88. N'a-Notent pas plus de droits dans

leurs terres, que les autres seigneurs dans la leur , ibid. et suiv. Différence entr'eux et les ducs, III, 89. Quoiqu'ils réunissent sur leur tête les puissances militaire, civile et fiscale, la forme des jugemens les empêchoit d'être despotiques: quelle étoit cette forme . III . 90. Leurs fonctions étoient les mêmes que celles du gravion et de centenier , III , ibid. Combien il lui falloit d'adjoints pour juger, III, 91. Commencerent, des le règne de Clovis, à se procurer, par argent, la perpétuité de leurs offices, qui, par nature, n'étoient qu'annuels ; exemple de la perfidie d'un fils envers son père, III, 140. No pouvoit dispenser personne d'aller à la guerre, III, 229. Quand leurs offices commencèrent à devenir héréditaires et attachés à des fiefs, III, 231 et suiv.

Comtés, Ne furent pas donnés à perpetuité en même temps que les fiefs , III , 168.

la propagation: pourquoi, II , 332. Il est plus ou moins fletri, suivant les divers gouvernemens, et suivant que la polygamie on le divorce

sont permis ou défendus, II, 336. Les loix romaines ne lui avoient laissé de lieu que dans le cas d'une trèsgrande corruption de mœurs, ibid. et suiv.

Condamnation de dépens.
N'avoit point lieu autrefois
en France en courlaie: pourquoi, 1I, 637 et suiv.
Condamnés. Leurs biens

étoient consacrés à Rome: pourquoi, I, 154.

Conditions. En quoi consistoient leurs différences chez les Francs, II, 541 et suiv. Confesseurs des rois. Sages conseils qu'ils devroient bien suivre, I, 273.

Confiscations. Fort utiles et justes dans les états despotiques: pernicieuses et injustes dans les états modérés, I, 127.

Voyez Juifs.

Confiscations des marchandises. Loix excellentes des Anglais sur cette matière, II, 160.

Confrontation des témoins avec l'accusé. Est une formalité requise par la loi naturelle, II, 459.

Conructus. Sa religion n'admet point l'immortalité de l'ame; et tire, de ce faux principe, des conséquences admirables pour la société, II, 415.

Conquérans. Causes de la dureté de leur caractère. Leurs droits sur le peuple conquis, I, 373 et suiv. Voyez Conquêtes. Jugement sur la générosité prétendue de quelques-uns, I, 300.

Conquéte. Quel en est l'objet, I, 9. Loix que doit suivre un conquérant, I, 273 et suiv. Erreurs dans lesquelles sont tombés nos auteurs dans le droit public, touchant cet objet. Ils ont admis un principe aussi fauxqu'il est terrible, et ont tiré des conséquences encore plus terribles, ibid. Quand elle est faite, le conquérant n'a plus droit de tuer : pourquoi, I, 274. Son objet n'est point la servitude, mais la conservation; conséquences de ce principe, I , 277. Avantages qu'elle peut apporter au peuple conquérant, I, 278 et suiv. (Droit de). Sa définition, I, 279. Bel usage qu'en firent le roi Gélon et Alexandre, I, 280.

Conquête. Quand et comment les républiques en peuvent faire, I, 280 et suiv. Les peuples conquis par une aristocratie, sont dans l'état le plus triste, I, 283. Comment en doit traiter le peuple vaincu, 286. Moyens de la conserver, I, 298. Conduite que doit tenir un état despotique avec le peuple conquis, I, 298 et suiv.

CONRAD, empereur. Ordonna le premier que la succession des fiefs passcroit aux petits-enfans ou aux frères, suivant l'ordre de succession: cette loi s'étendit peu-à-peu pour les successions directes à l'infini, et pour les collatérales au septième degré, III, 236 et suiv.

Conseildu prince. Ne peut être dépositaire des loix, I, 32.

Ne doit point juger les affaires contentieuses: pourquoi, I, 159.

Conseils. Si ceux de l'évangile étoient des loix, ils seroient contraires à l'esprit des loix evangéliques, II, 298. Conservation. Précautions que doivent apporter les législateurs dans les loix pour la révélation des conspirations, I, 401 et suiv.

CONSTANCE. Belle loi de cet empereur, I; 415.

Constantin. Changement qu'il apporta dans la nature du gouvernement, I, 180. C'est à ses idées sur la perfection que nous semmes redevables de la jurisdiction ecclésiastique, II, 372. Abrogea presque toutes les loix contre le célibat, II, 374. A quels motifs Zozime attribue sa conversion, II, 405. Il n'imposa qu'aux habitans des villes la nécessité de chommer le dimanche, II, 420. Respect ridicule de ce prince pour les évêques, III, 25.

Constantin Ducas (le faux)
Punition\_singulière de ses
crimes, I, 181.

Constantinople. Il y a des ser rails où il ne se trouve pas une seule femme, II, 9. Consuls. Nécessité de ces juges pour le commerce, II, 164.

Consuls romains. Par qui et pourquoi leur autorité fut démembrée, I, 343. Leur autorité et leurs fonctions. Quelle étoit leur compétence dans les jugemens, I, 354 et suiv. Avantagede celui qui avoit des enfans sur celui qui n'en avoit point, II, 362.

Contemplation. Il n'est pas bon pour la société que la religion donne aux hommes une vie trop contemplative, II, 403. Continence. C'est une vertu qui ne doit être pratiquée que par peu de personnes, II, 374.

Continence publique. Est nécessaire dans un état populaire , I , 206.

Contrainte par corps. Il est Coucy (le sire de ). Ce qu'il bon qu'elle n'ait pas lieu dans les affaires civiles : il les affaires de commerce, II. 161.

punie dans les premiers temps de la monarchie, III, 160.

Contes. Les Saxons appelloient ainsi ce que nos pères appelloient comtes, III, 88.

Corinthe. Son heureuse situation: son commerce: sa richesse: la religion y corrompit les mœurs. Fut le séminaire des courtisanes, II, 194. Sa ruine augmenta la gloire de Marseille, II, 228.

Cornéliennes. Voyez Loix cornéliennes.

Corps législatif. Quand, pendant combien de temps , par qui doit être assemble, prorogé et renvové dans un état libre, I, 318 et suiv.

Corruption. De combien il v en a de sortes, 173 - 174.

Combien elle a de source dans une démocratie: quelles sont ces sources, I, 222. Ses effets funestes, I, 236.

Cosme, magistrat de Ciète. Vices dans leur institution, I . 320.

pensoit de la force des Anglais , I, 268.

est bon qu'elle ait lieu dans Coups de bâton. Comment pu' nis par les loix barbares, II,

Contumace. Comment étoit Couronne. Les loix et les usages des différens pays en règlent différemment la succession : et ces usages qui paroissent injustes à ceux qui ne jugent pas sur les idées de leur pays, sont fondés en raison, II, 465 et suiv. Ce n'est pas pour la famille regnants qu'on y a fait la succession, mais pour l'intérêt de l'état, II, 492. Son droit ne se règle pas comme les droits des particuliers : elle est soumise au droit politique : les droits des particuliers le sont au droit civil, ibid. On en peut changer l'ordre de succession, si celui qui est étab'i détruit le corps politique pour lequel il a été établi, II . 500 et suiv. I a nation a droit d'en exclure, et d'y faire renoncer, II, 502.

Couronne de France. C'est par la loi salique qu'elle est affectée aux mâles exclusivement, II,74. Sa figure ronde est-elle le fondement de quelque droit du roi? III, 27, Etoit élective sous la seconde race, III, 198. Le droit d'aînesse ne s'y est établi que quand il s'est établi dans les fiefs, après qu'ils sont devenus perpétuels, III, 243 et suiv. Pourquoi les filles en sont exclues . qu'elles ont droit à celles de plusieurs autres royaumes, III, 246 et sujv.

Cour des princes. Combien ont été corrompues dans tous les temps, I, 45.

Courtisans. Peinture admirable de leur caractère, 46. En quoi, dans une monarchie, consiste leur politesse; cause de la délicatesse de leur goût, I, 59. Différence essentielle entr'eux et le peuple, I, 417.

Courtisanes. Il n'y a qu'elles qui soient heureuses à Venise, I, 196. Corinthe en étoit le séminaire, II, 194. Leurs enfans sont-ils obligés par le droit naturel, de nourrir leurs pères indigens, II, 463.

Cousins - germains, Pourquoi

le mariage entr'eux n'est pas permis, II, 483. Etoient autrefois regardées et se regardoient eux - mêmes comme frères, ibid. Pourquoi et quand le mariage fut permis entr'eux à Rome, ibid. Chez quels peuples leurs mariages doivent être regardés comme incestueux, II, 485.

Coutumes anciennes. Combien il est important pour les mœurs de les conserver I, 94. tandis Coutumes de France. L'ignorance de l'écriture, sous les règnes qui suivirent celui de Charlemagne, firent oublier les loix barbares, le droit romain et les capitulaires, auxquels on substitua les coutumes, II, 556 et suiv. Pourquoi ne prévalurent pas sur le droit romain dans les provinces voisines de l'Italie, II, 557. Il y en avoit dès la première et la seconde race des rois : elles n'étoient point la même chose que les loix des peuples barbares; preuves; leur véritable origine, II, 450 et suiv. Quand commencèrent à faire plier les loix sous leur autorité, ibid. et suiv. Ce seroit une chose inconsidérée de les vouloir toutes réduire en une générale, II, 645. Leur ori-

gine : les différentes sources où elles ont été puisées ; comment, de particulières qu'elles étoient pour chaque seigneurie, sont devenues générales pour chaque province: quand et comment ont été rédigées par écrit, et ensuite réformées, II, 668 et suiv. Contiennent beaucoup de dispositions tirées du droit romain, II, 672. Contumes de Bretagne. Tirent leur source des assises de Geoffroi, duc de cette province, II, 670 et suiv. - de Champagne. Ont été accordées par le roi Thibault, ibid. - de Montfort. Tirent leur origine des loix du comte Simon, ibid. -- de Normandie. Ont été accordées par le duc Raoul, ibid. Crainte. Est un des premiers sentimens de l'homme en état de nature. A fait rapprocher les hommes, et a formé les sociétés, I, 6 et suiv. Est le principe du gouvernement despotique, I, 5o.

Créanciers. Quand commencèrent à être plutôt poursuivis à Rome par leurs débiteurs, qu'ils ne poursuivoient leurs débiteurs, I, 411.

Création. Est soumise à des loix invariables, I, 2. Ce

que l'auteur en dit prouvet-il qu'il est athée ? D. 263 et suiv.

Créature. La soumission qu'elle doit au créateur dérive d'une loi antérieure aux loix positives, I, 3.

Crédit. Moyens de conserver celui d'un état, ou de lui en procurer un, s'il'n'en a pas, II, 313 etsuiv.

CREMUTIUS CORDUS, injustement condamné, sous prétexte de crime de lèse - majesté, I, 397.

Crète. Ses loix ont servi d'original à celles de Lacédémone, I, 67. La sagesse de ses loix la miten état de résister long - temps aux efforts des Romains, I, 68. Les Lacédémoniens avoient tiré de la Créte leurs usages sur le vol, III, 18.

Crétois. Moyen singulier dont ils usoient avec succès, pour maintenir le principe de leur gouvernement; leur amour pour la patrie, I, 237. Movens infâmes qu'ils employoient pour empêcher la trop grande population, II, 342. Leurs loix sur le volétoient bonnes à Lacédémone, et ne valoient rien à Rome, III, 19.

CRILLON. Sa bravoure lui inspire le moyen de concilier son honneur avec l'obéissance à un ordre injuste de Henri II, III, 61.

Crimes. Quels sont ceux que les nobles commettent dans une aristocratie? I, 42-43. Quoique tous publics de leur nature, sont néanmoins distingués, relativement aux différentes espèces de gouvernement, I, 44. Combien il y en avoit de sortes à Rome; et par qui y étoient jugės, I, 359. Peines qui doivent être infligées à chaque nature de crime, I, 375. Combien il y en a de sortes, I, 376. Ceux qui ne font que troubler l'exercice de la religion, doivent être renvoyés dans la classe de ceux qui sont contre la police, ibid. Ceux qui choquent la tranquillité des citoyens, sans en attaquer la sureté; comment doivent être punis. Peines contre cerx qui attaquent la sûreté publique, I, 377. Les paroles dois ent-elles être mises au nombre des crimes , I , 393 et suiv. On doit, en les deur, I, 398. Dans quelle religion on n'en doit point admettre d'inexpiables, II, 405. Tarif des sommes que la loi salique imposoit pour

punition, II, 537 et suiv. On s'en purgeoit, dans les, loix barbares, autres que la loi salique, en jurant qu'on n'étoit pas coupable, et en faisant jurer la même chose à des témoins en nombre proportionné à la grandeur du crime, II, 563. N'étoient punis, par les loix barbares, que par des peines pécuniaires; il ne falloit point alors de partie publique, II, 640. Les Germains n'en connoissoient que deux capitaux : la poltronerie et la tralison , III, 92.

Crimes cachés. Quels sontceux qui doivent être poursuivis, I, 377.

Crimes capitaux. On en faisoit justice, chez nos pères, par le combat judiciaire, qui ne rouvoit se terminer par la paix, II, 596.

Crimes contre Dieu. C'est à lui seul que la vengeance en doit être réservée, I, 377. Crimes contre la pureté. Comment deivent être punis, I, 378.

punissant, respecter la pudeur, I, 398. Dans quelle horrible, très-souvent obscur, religion on n'en doit point admettre d'inexpiables, II, 405. Tarif des sommes que la loi salique imposoit pour Crimes contre nature. Il est horrible, très-souvent obscur, et trop sévèrement puni; moyens de le prévenir. Quelle en est la source parmi nous, I, 383 et suiv.

Crime de l'ese-majesté. Par qui Culte extérieur. Sa magnisiet comment doit être jugé dans une république, I, 153. Voyez Lèse-majesté.

Criminels. Pourquoi il est permis de les faire mourir, I, 458. A quels criminels on doit laisser des asyles, II, 433. Les uns sont soumis à la puissance de la loi, les autres à son autorité, II, 502 et suiv.

Critique. Préceptes que doivent suivre ceux qui en font profession, et sur - tout le gazettier ecclésiastique, D. 336.

Croisades. Apporterent la lèpre dans nos climats; comment on l'empêcha de gagner la masse du peuple, I, 470. Servirent de prétexte aux ecclésiastiques pour attirer de personnes à leurs tribunaux . II, 655.

CROMWEL. Ses succès empêchèrent la démocratie de s'établir en Angleterre, I, 36. Cuivre. Différentes proportions de la valeur du cuivre à celle de l'argent, II, 277 -- 304 et suiv.

Culte. Le soin de rendre un culte à Dien , est bien différent de la magnificence de ce culte, II, 441.

cence attache à la religion. II, 431. A beaucoup de rapport avec la magnificence de l'état , II , 441 .

Culture des terres. N'est pas en raison de la fertilité, mais en raison de la liberié, II. 47 et suiv. La population est en raison de la culture des terres et des arts, II, 54. Suppose des arts, des connoissances, et la monnoie, II, 58.

Cumes. Fausses précautions que prit Aristodème pour se conserver la tyrannie de cette ville, I, 288. Combien les loix criminelles y étoient imparfaites, I, 373. Curies. Ce que c'étoit à Rome: à qui elles donnoient le plus d'autorité, I, 306 et suiv. toutes sortes de matières et Cynète. Les peuples y étoient plus cruels que dans tout le reste de la Grèce, parce qu'ils ne cultivoient pas la musique, I, 73.

Cynus. Fausses precautions qu'il prit pour conserver ses conquêtes, I, 287.

Czar. Voyez PIERRE I.

Czarine (Anne). Injustice qu'elle commit, sous prétexte du crime de lèse-majesté, I, 394.

DAGOBERT. Pourquoi fut obligé de se défaire de l'Austrasie en faveur de son fils, III, 156. Ce que c'étoit que sa chaire, III, 250.

Danois. Conséquences funestes qu'ils tiroient du dogme de l'immortalité de l'ame, II, 417.

Dantzik. Profits que cette ville tire du commerce de bled .qu'elle fait avec la Pologne, II, 155.

times ne lui furent d'aucune utilité pour le commerce, II, 197 et suiv.

DAVILA. Mauvaise raison de cet auteur touchapt la majorité de Charles IX, III, 27.

Débiteurs. Comment devroient être traités dans une république. Époque de leur affranchissement de la servitude à Rome : révolution qui en pensa résulter, I, 408 et suiv.

Déconfés. Ce que c'étoit : étoient punis par la privation de la communion et de Défontaine. C'est chez lui la sépulture, II, 658.

Décemvirs. Pourquoi établirent des peines capitales con-

tre les auteurs de libelles et contre les poëtes, I, 177. Leur origine, leur maladresse, et leur injustice dans le gouvernement : causes de leur chûte, I, 346 et suiv. Il y a, dans la loi des douze tables, plus d'un endroit qui prouve leur dessein de choquer l'esprit de la démocratic, I, 408.

Décimaires. Voyez Loix décimaires.

Danius. Ses découvertes mari- Décrétales. On en a beaucoup inséré dans les recueils des canons, II, 555. Comment on en prit les formes judiciaires, plutôt que celles du droit romain, II, 655. Sopt, à proprement parler, des rescrits des papes; et les rescrits sont une mauvaise sorte de législation: pourquoi, III, 31.

> Défaute de droit. Ce que c'étoit, II, 605. Quand, comment et contre qui donnoit lieu au combat judiciaire. II, 620. Voyez Appel de défaute de droit.

qu'il faut chercher la jurisprudence du combat judiciaire, II, 594. Passage de

cetauteur, mal entendu jus- Démenti. Origine de la maxiqu'ici, expliqué, II, 631. Pour quelles provinces il a travaille, II, 652. Son excellent ouvrage est une des Démocratie. Quelles sont les sources des coutumes de France , 11 , 671.

Déisme. Quoiqu'il soit incompatible avec le spinocisme, le gazetier ecclésiastique ne laisse pas de les cumuler sans cesse sur la tête de l'auteur : preuves qu'il n'est. ni déiste, ni athée, D. 258. Délateurs. Comment, à Venise, ils font parvenir leurs délations, I, 104. Ce qui donna naissance, à Rome, à ce genre d'hommes fumestes. Établissement sage , parmi nous, à cet égard, I, 161.

Voyez Accusateurs, Accusés, Accusations.

Délos. Son commerce : sources de ce commerce : époques de sa grandeur et de sa chûte, II, 228 et suiv.

Délicatesse du goût. Source de celle des courtisans, I, 60. Démétrius de Phalere. Dans le dénombre ment qu'il fit des citoyens d'Athènes, il en trouva autant dans cette ville esclave, qu'elle en avoit lorsqu'elle défendit la Grèce contre les Perses, I, 40.

Tome III.

me qui impose à celui qui en a reçu un, la nécessité de se battre, II, 587.

loix qui dérivent de sa nature. Ce que c'est. -- Quelles en sont les loix fondamentales. -- Quel est l'état du peuple dans ce gouvernement. -- Le peuple y doit nommer ses magistrats et le sénat. -- D'où dépend sa durée et sa prospérité. - Les suffrages ne doivent pas s'y donner comme dans l'aristocratie. -- Les suffrages du peuple y doivent être publics : ceux du sénat secrets: pourquoi cette différence. - Comment l'aristocratie peut s'y trouver mêlée : quand elle est renfermée dans le corps des nobles, I, 15 et suiv. La vertu en est le principe, I, 37., Ce que c'est que cette vertu, I, 67. Pourquoi n'a pu s'introduire en Angleterre, I, 241. Pourquoi n'a pu revivre à Rome apres Sylla. -- Les politiques Grecs ont eu, sur son principe, des vues bien plus justes que les modernes, I, 38-39. La vertu est singulièrement affectée à ce gouvernement. La vertu

doit y être le principal objet de l'éducation. Manière de l'inspirer aux enfans, I, 66-67. Quels sont les attachemens qui doivent y régner sur le cœur des citoyens, I, 81 et suiv. Comment on y peut établir l'égalité, I, 83 et suiv. Comment on y doit fixer le cens, pour conserver l'égalité morale, I, 88-89. Comment nir la frugalité, I, 90 et suiv. Dans quel cas les fortunes peuvent y être inégales sans inconveniens, I, 91. Moyens de favoriser le principe de ce gouvernement, I, 93 et suiv. Les distributions faites au peuple y sont perni-√cieuses, I, 102. Le luxe y Causes de la corruption de son principe, I, 222 et suiv. doit y être introduite et maintenue, I, 227. Preuve tirée des Romains, I, 241peut-il faire des conquêtes ? celles qu'il a faites, I, 280. Le gouvernement y est plus dur que dans une monarchie : c uséquence de ce Dépopulation. Comment on principe, I, 283. On croit

communément que c'est le gouvernement où le peuple est le plus libre, I, 303. Ce n'est point un état libre par sa nature, I, 3o5. Pourquoi on n'y empêche pas les écrits satyriques . I , 307. Il n'y faut point d'esclaves, I, 485. On y change les loix touchant les bâtards, suivant les différentes circonstances, II, 336.

les loix y doivent entrete- Deniers. Révolutions que cette monnoie essuya dans sa valeur à Rome, II, 301 es suiv.

> Deniers publics. Qui, de la puissance exécutrice, ou la puissance législative, en doit fixer la quotité, et en régler la régie dans un état libre ? I , 325 et suiv.

est pernicieux, I, 195. Dénonciateurs. Voyez Aconsateurs, Accusés, Accusations, Délateurs.

Point juste de l'égalité qui DENYS. Injustice de ce tyran, I , 392.

DENYS-LE-PETIT. Sa collection des canons, II, 555.

242. Un état démocratique Denrées. En peut-on fixer le prix ? I , 442.

quel usage il doit faire de Dépens. Il n'y avoit point autrefois de condamnation de dépens en cour laie, II, 637 et suiv.

peut y rémédier , II , 385.

Dépât des loix, Necessaire dans une monarchie: à qui doitêtre confié, I, 32.

Derviches. Pourquoi sont en si grand nombre aux Indes, I, 464.

DESCARTES. Fut accusé, ainsi que l'auteur de l'Esprit des Loix, d'athéisme, contre lequel il avoit fourni les plus fortes armes, D. 346.

Desirs. Règle sûre pour en connoître la légitimité, I,

Déserteurs. La peine de mort n'en a point diminué le nombre; cequ'il y faudroit substituer, I, 168.

Despote. L'établissement d'un visir est pour lui une loi fondamentale, I, 34 et suiv. Plus son empire est étendu, moins il s'occupe des affaires, I, 35. En quoi consiste sa principale force, pourquoi ne peut pas souffrir qu'il y ait de l'honneur dans ses stats, I, 49-50. Quel pouvoir il transmet à ses ministres, I, 52. Avec quelle rigneur il doit gouverner, ibid. Pourquoi n'est point obligé de tenir son serment, I, 51. Pourquoi ses ordres ne peuvent jamais être révoqués, I, 52 et suiv. La religion peut être

opposée à ses volontés, I, 54. Est quoins heureux qu'un monarque, I, 112 et suiv. Il est les loix, l'état et le prince, I, 117. Son ponvoir passe tout entier à ceux à qui il le confie , I , 128 et suiv. Ne peut-récompenser ses sujets qu'en argent , I, 133. Sa volonté ne doit trouver aucun obstacle, I, 143. Il peut être juge des crimes de ses sujets, I, 155. Peut réunir sur sa tête le pontificat et l'empire : barrières qui doivent être opposées à son pouvoir spirituel, II, 442.

Despotisme. Le mal qui le limite est un bien, I, 32. Loi fondamentale de ce gouvernement, I, 34. Pourquoi dans les états où il règne, la religion a tant de force, I, 33. Comment est exercés par le prince qui en est saisi, ibid. Langueur affreuse dans laquelle il plonge le despote, ibid. Quel en est le principe, I, 37-49-115 et suiv. Peut se soutenir sans beaucoup de probité, I, 37. État déplorable où il réduit les hommes, 1, 49. Horreur qu'inspire ce gouvernement, I, 51. Ne se soutient souyent qu'à force de répandre du sang , ibid. Quelle sorte

Ee 2

d'obeissance il exige de la part des sujets , I , 52 et suiv. La volonté du prince y est subordonnée à la religion, T. 54. Quelle doit être l'éducation dans les états où il règne, I, 63. L'autorité du despote et l'obeissance aveugle du sujet supposent de l'ignorance dans l'un et dans l'autre, ibid. Les sujets d'un état où il règne n'ont aucune vertu qui leur soit propre, 1, 64. Comparé avec l'état monarchique, I, 111 et shiv. La magnanimité en est bannie : belle description de ce gouvernement , I , 113. Comment les loix sont relatives a ses principes, I, 115 et suiv. Portrait hideux et fidèle de ce gouvernement, du prince qui le tient en main, et des peuples qui y sont soumis, II, 114 ot suiv.; III, 101 et suiv. Pourquoi, tout horrible qu'il est , la plupart des peuples y sont soumis, I, 124. Il règne plus dans les climats chauds qu'ailleurs, I, 125. La cession de biens ne peut y être autorisée, I, 126. L'usure y est comme naturalisée, ibid. La misère arrive de toutes parts dans les états qu'il désole, ibid: Le .

'. péculat y est comme naturel, I, 127. L'autorité du moindre magistrat y doit être absolue, I, 130. La venalité des charges y est impossible, II, 138. Il n'y faut point de censeurs, I, 140. Cause de la simplicité des loix dans les états où il règne, I, 145. et suiv. Il n'y a point de loix I, 150. La sévérité des pei-· nes y convient mieux qu'ailleurs, I, 163. Outre tout, et ne conneît point de temperament, 1, 175. Desavantages de ce gouvernement, I, 183. La question ou torture peut convenir dans ce gouvernement, I, 184. La loi du talion y est fort en usage, I, 186. La clémence y est moins nécessaire qu'ailleurs, I, 188. Le luxe y est nécessaire, I, 199. Pourquoi les femmes v doivent être esclaves, I, 207; II , 12-108. Les dots des femmes y doivent être, à-peu-près, nulles, I, 218-219. La communauté des biens y seroita absurde, ibid. Les gains nuptiaux des / femmes y doivent être trèsmodiques, ibid. C'est un crime contre le genre humain de vouloir l'introduire en Europe, I, 234-235. Som

principe même, lorsqu'il ne se corrompt pas, est la cause de sa ruine, I, 236. Propriétés distinctives de ce gouvernement, I, 250. Comment les états où il règne pourvoient à leur sûreté, I, 263. Les places fortes sont pernicieuses dans les états despotiques, I, 264. Conduite que doit tenir un état despotique avec le peuple vaincu, I, 299 et suiv. Objet général de ce gouvernement, I, 3o6. Moyens d'y parvenir , I , 309. Il n'y a point d'écrits satyriques dans les états où il règne: pourquoi, I, 398 - Des loix civiles qui penvent y mettre un peu de liberté , I, 419 el suiv. Tributs que le despote doit lever sur les peuples qu'il a rendus esclaves de la glèbe, I, 428. Les tributs y doivent être très-légers : les marchands y doivent avoir une sauve-¿arde personnelle, II, 434 et suiv. On n'y peut pas augmenter les tributs, I, 439. Nature des présens que le prince y peut faire à ses sujets; tribut qu'il peut lever, ibéd. et suiv. Les marchands n'y peuvent pas faire de grosses avances, I, 440. La régie

des impôts y rend les peuples plus heureux que dans les états modérés où ils sont affermés. I, 447 et suiv. Les traitans y peuvent être honorés; mais ils ne le doivent être nulle part ailleurs, I, 449 et suiv. C'est le gouvernement où l'esclavage civil est le plus tolérable, I, 481. Pourquoi on y a une grande facilité à se vendre, I, 490. Le grand nombre d'esclaves n'y est point dangereux, I, 498. N'avoit lieu en Amérique que dans les climats situés vers la ligne : pourquoi, II, 3o. Pcurquoi règne dans l'Asie et dans l'Afrique, 31 et suiv. On n'y voit point changer les mœurs et les manières, II, 103 et suiv. Peut s'allier trèsdifficilement avec la religion chrétienne : très bien avec la mahométane, II, 113-393 et suiv. Il n'est pas permis d'y raisonner bien ou mal, II, 140 et suiv. Ce n'est que dans ce gouvernement que l'on peut forcer les enfans à n'avoir d'autre profession que celle de leur père, II, 167, Les choses n'y représentent jamais la monnoie, qui en devroit être le signe, II, 270. Comment

est gêné par le change, II, 308. La dépopulation qu'il cause est tres-difficile à réparer, II, 384. S'il est joint à une religion contemplative, tout est perdu, II, 403 et suiv. Il est difficile d'établir une nouvelle religion dans un grand empire où il règne, II, 454. Les loix n'y sont rien, ou ne sont qu'une volonte capricieuse et transitoire du souverain, il y faut donc quelque chose de fixe; et c'est la religion qui est quelque chose de fixe, II, 457. L'in- Dictateurs. Quand ils étoient guisition y est destructive, comme le gouvernement, II, 476. Les malheurs qu'il cause viennent de ce que tout y est incertain, II, 491.

Dettes. Toutes les demandes qui s'en faisoient à Orléans, se vuidojent par le combat judiciaire, II, 585. Il suffisoit, du temps de S. Louis, deniers, pour que le demandeur et le défendeur puissent terminer lours différends par le combat judiciaire, II, 585.

Voyez Débiteurs, Loix, Républiques, Rome, Solon. Dettes de l'état. Sont payées par quatre classes de gens : quelle est celle qui doit être la moins ménagée, II, 314.

Dettes publiques, Il est pernicieux pour un état d'être chargé de dettes envers les particuliers; inconvenient de ces dettes, II, Moyens de les payer sans fouler ni l'état ni les particuliers, II, 313 et suiv. Deutéronome. Contient une loi qui ne peut pas être admise chez beaucoup de peuples, I, 401.

utiles ; leur autorité, comment ils l'exerçcient; sur qui elle s'étendoit; quelle étoit sa durée et ses effets, I, 25-351. Comparés aux inquisiteurs d'état de Venise. 26.

Dictionnaire. On ne doit point chercher celui d'un auteur ailleurs que dans son livre même, D. 349.

qu'une dette fût de douze Digu. Ses rapports avec l'univers, I, 2. Motifs de sa conduite, ibid. La loi qui nous porte vers lui, est la première, par son importance, et non la première dans l'ordre des loix, I, 6. Les loix humaines doivent le faire honorer, et

jamais le venger , I, 376 et suiv. Les raisons humaines sont tou ours subordonnées être également impie que de croire qu'il n'existe pas, qu'il ne se mêle point des choses d'ici-bas, ou qu'il s'appaise par des sacrifices, II, 441. Veut que nous méprisions les richesses; nous nedevons donc pas lui pronver que nous les estimons, en lui offrant nos trésors, II, 442. Ne peut pas avoir pour agréables les dons des impies, ihid. Ne trouve d'obstacles nulle part où il veut établir la religion chrétienne, D. 307-308.

Digeste. Epoque de la découverte de cet ouvrage; changemens qu'il opéra dans les tribunaux, II, 660 et suiv. Dignités. Avec quelles précautions doivent être dispencées dans les monarchies, I, 233.

Dimanche. I a nécessité de le chommer ne fut d'abord imposée qu'aux habitans des villes, II, 420.

Dimes ccclésiastiques. Pepin en jetta les sondemens; mais leur établissement ne remonte pas plus haut que « Charlemagne, III, 185. A

quelle condition le peuple consentit de les payer, III, 189.

a sa volonté, II, 4. C'est Distinctions. Celles des rangs, être également impie que de croire qu'il n'existe pas, qu'il ne se mêle point des choses d'ici-bas, ou qu'il s'appaise par des sacrifices, 419.

Distributions faites au peuple.
Autant elles sont pernicieuses dans la démocratie, autant elles sont utiles dans l'aristocratie, I, 102.

Divinité. Voyez DIEU. ,

Division du peuple en classes. Combien il est important qu'elle soit bien faite dans les états populaires, F, 19. Divorce. Difiérence entre le divorce et la répudiation, II, 20. Les loix des Maldives et celles du Mexique font voir l'usage qu'on en doit faire, II, 22. A une grande utilité politique, et peu d'utilité civile, 23. Loix et usages de Rome et d'Athènes sur cette matière. II, ibid. et suiv. N'est conforme à la nature que quand les deux parties, ou l'une d'elles y consentent, II, 461. C'est s'éloigner des principes des loix civiles, que de l'autoriser pour cause de vœux en religion, II, 474.

Ee 4

Dogmes. Ce n'est point leur, Donations à cause de noces. vérité ou leur fausseté qui les rend utiles ou pernicieux; c'est l'usage ou l'abus que l'on en fait, II, 415. dogme soit établi par une religion, il faut qu'elle le dirige, II, 417.

Domaine. Doit être inalienable: pourquoi, II, 491. Etoit autrefois le seul revenu des rois; preuves, III. 68. Comment ils le faisoient valoir, ibid. On étoit bien éloigné autrefois de le regarder comme inaliénable, Douanes. Lorsqu'elles sont en III. 167. Louis-le-Débonnaire s'est perdu, parce qu'il l'a dissipé, III, 211.

Domat (M.) Il est vrai que l'auteur a commencé son livre autrement que M. Domat n'a commence le sien, D. 276.

Domination. Les hommes n'en auroient pas même l'idée, s'ils n'étoient pas en societe, I, 7.

- ( Esprit de ). Gâte presque toujours les meilleures aotions, II, 659 et suiv.

Domitien. Ses cruautés sou-1, 44. Pourquoi il fit arracher les vignes dans la Gaule, II, 236.

différens peuples y ont apposé différentes restrictions, suivant leurs différences mœurs, II, 122.

Ce n'est point assez qu'un Donte (le vicomte). Refuse par honneur d'obéir à son roi, I, 61.

> Qelles elles Dots.doivent être dans les différens gouvernemens, I, 218 et sniv. Douaire. Les questions qu'il

faisoit naître ne se décidoient point par le combat judiciaire , II , 601.

Voyez Gains nuptiaux.

ferme, elles détruisent la liberté du commerce et le commerce même, II, 159. Celle de Cadix rend le roi d'Espagne en particuliet très-riche dans un état trèspauvre, II, 255.

Droit. Diverses classes detaillées de celui qui gouverne les hommes; c'est dans ce détail qu'il faut trouver les rapports que les doivent avoir avec l'ordre des choses sur lesquelles elles statuent, II, 456.

lagèrent un peu les peuples, Droit canonique. On ne doit point régler sur ces principes ce qui est réglé par ceux du droit civil, II, 488.

Concourut, avec le droit civil, à abolir les pairs, II, 763.

Droit civil. Ce que c'est, I, 10. Gouverne moins les peuples qui ne cultivent point les terres, que le droit des gens, II, 66-80 et suiv. De celui qui se pratique chez les peuples qui ne cultivent point les terres, II, 56-67. Gouverne les nations et les particuliers, II, 255. Cas où l'on peut juger par ses principes, en modifiant ceux du droit naturel; II, 103. Les choses réglées par ses principes ne doivent point l'être par ceux du droit canonique, et rarement par les principes des droits de la religion; elles ne doivent point l'être non plus par celles du droit politique, II, 470 et suiv. 488 et suiv. 491 et suiv. On ne doit point suivre ses dispositions générales, quand il s'agit de choses soumises à des règles particulières tirées de leur propre nature, II , 504.

Droit coutumier. Contient plusieurs dispositions tirées du droit romain , II , 672. Droit de conquête. D'où il déprit, I. 273 et suiv. Sa définition, I, 277.

Droit de guerre. D'où il dérive, I, 271 et suiv.

Droit des gens. Quel il est, et quel en est le principe, I, 10. Les nations les plus féroces en ont un, ibid. Co que c'est. I, 271. De celui qui se pratique chez les peuples qui ne cultivent point les terres, II, 56. Gouverne plus les peuples qui ne cultivent point les terres, que le droit civil, ibid. 80. De celui des Tartares; causes de sa cruanté, qui paroît contradic oire avec leur caractère, II, 65. Celui de Carthage étoit singulier, II, 210. Les choses qui lui appartiennent no doivent pas être décidées par les loix civiles, et par les loix politiques, II, 497 et suiv. La violation de co droit est aujourd'hui le prétexte le plus ordinaire des guerres, II, 620.

Droit des maris. Ce que c'étoit à Rome, II, 362 et suiv. Droit écrit (pavs de). Dès le temps de l'édit de Pistes, ils étoient distingués de la France coutumière, II, 546. Voyez Pays de droit écrit. rive; quel en doit être l'es- Droit naturel. Il est, dans les

états despotiques, subordonné à la volonté du prince, I, 52. Gouverne les nations et les particuliers, II, 255. Cas où l'on peut modifier ses principes, en jugeant par ceux du droit civil, II, 463.

Droit politique. En quoi consiste, I, 10. Il ne faut point regler per ses principes les choses qui dépendent des principes du droit civil; et vice versa, II, 488 et suiv. 108 et suiv. Soumet tout homme aux tribunaux civil et criminels du pays où il est; exception en faveur des ambassadeurs, II, ibid. La violation de ce droit étoit un sujet fréquent de guerre, II, 620.

Léoit public. Les auteurs qui en ont traité sont tombés dans de grandes erreurs; causes de ces erreurs, II, 176.

Broit romain. Pourquoi, à ses formes judiciaires, on substitua celles des décrétales. II, 655. Sa renaissance, et ce qui en résulta; changemens qu'il opéra dans les tribunaux, II, 660 et suiv. Comment fut apporté en France; autorité qu'on lui attribua dans les différentes

provinces, ibid. Saint-Louis le fit traduire, pour l'accréditer dans ses états: en fit beaucoup usage dans ses établissemens, ibid. Lorsqu'il commença à être enseigné dans les écoles, ies seigneurs perdirent l'insagid'assembler leurs pairs pour juger, II, 662. On en a inséré beaucoup de dispositions dans nos contumes, II, 672.

Voyez Loix romaines, Rome, Romains.

Droits honerifiques dans les églises. Leur origine, III. 193.

Droits seigneuriaux. Cenx. qui existoient autresois, et qui n'existent plus, n'ont point été abolis comme des usurpations ; mais se sont perdus par négligence ou par les circonstances, II, 667. Ne dérivent point, par usurpation, de ce cens chimerique l'on prétend venir · de la police générale des Romains: preuves, III, 74. Dybos (M. l'abbé). Fausseté de son système sur l'établissement des Francs daus les Gaules : causes de cette faussetė, II, 539. Son ouvrage sur l'établissement de la monarchie française dans

les Gaules, semble être une conjuration contre la noblesse, III, 51. Donne aux mots une fausse significavion, et imagine des faits pour appuyer som faux systême, III, 60 et suiv. Abuse des capitulaires, de l'histoire et des loix, pour établir son faux système, III, 62. Trouve tout ce qu'il veut dans le mot census, et en tire toutes les conséquences qui lui plaisent, III, 70. Idée générale de son livre : pourquoi, étant mauvais, il a séduit beaucoup de gens : pourquoi il est si gros , III , 119 et suiv. Tout son livre roule sur un faux système : réfutation de ce système, III, 120 et suiv. Son système sur l'origine de notre noblesse française est faux, et injurieux au sang de nos premières familles, et aux trois grandes maisons qui ont regne successive-

ment sur nons, III, 127 et suiv. Fausse interprétation qu'il donne au décret de Childebert, III, 131 et suiv. Son éloge et celui de ses autres ouvrages, III, 139. Ducs. En quoi différoient des comtes : leurs fonctions , III, 89. Où on les prenoit chez les Germains : leurs prérogatives, III, 95. C'étoit en cette qualité, plutôt qu'en qualité de rois, que nos premiers monarques commandoient les armées, III, 159.

Du Cange (M). Erreur de cet auteur relevée, III, 114. Duels. Origine de la maxime qui impose la nécessité de tenir sa parole à celui qui a promi de se battre, II, 587. Moyen plus simple d'en abolir l'usage que ne sont les peines capitales, II, 597.

Voyez Combat judiciaire.

E.

Preuve par l'cau bouillante. Voyez Echevins. Ce que c'étoit autrefois : respect qui étoit dû leurs décisions, II, 523.

Echange. Dans quel cas on commerce par échange, II, 268.

chevins. Ce que c'étoit autrefois : respect qui étoit dû à leurs décisions, II, 523. Etoient les mêmes personnes que les juges et les rathimburges, sous différens noms, III, 90.

Ecclésiastiques. La roideur avec laquelle ils soutinrent la preuve négative par serment, par la seule raison qu'elle se faisoit dans les églises, sit étandre la preuve par le combat, contre laquelle ils étoient déchaînés, treprises sur la jurisdiction laye, II, 655. Moyens par lesquels ils se sont enrichis, II, 658. Vendoient aux nouyeaux mariés la permission de coucher ensemble les trois premières nuits de leurs noces. Pourquoi ils s'étoient réservés ces trois nuits plutôt que d'autres, ibid. Les privilèges dont ils jouissoient autrefois sont la cause de la loi qui ordonne de ne prendre des baillis que parmi les laïques, II, 568. Loi qui les fait se battre entr'eux, comme des dognes anglais, jusqu'à la Prort, III, 4. Déchiroient, dans les commencemens de la monarchie, les rôles des taxes, III, 59. Levoient des tributs réglés sur les serfs de leurs domaines; et ces tributs se nommoient census ou cens, III, 72. Les maux causés par Brunéhault et par Frédégonde, ne purent

être réparés qu'en rendant aux ecclésiastiques leurs privilèges, III, 147. Omgine des grands fiefs qu'ils possèdent en Allemagne, III,

· Voyez Clergé, Roi de France, Seigneurs.

II, 575 et suiv. Leurs en- Ecole d'honneur. Où elle se trouve dans les monarchies, 1,57.

> Ecrits. Quand, et dans quels gouvernemens peuvent être mis au nombre des crimes de l'ese-majesté, I, 396 et suiv.

Ecriture. L'usage s'en conserva en Italie, lorsque la barbarie l'avoit bannie de partout ailleurs ; de-là vient que les contumes ne purent prévaloir, dans certaines provinces, sur le droit romain, II, 557. Quand la barbarie en fit perdre l'usage, on oublia le droitromain, les loix barbares et les capitulaires, auxquels on substitua les coutumes, II . 559. Dans les siècles où l'usage en étoit ignoré, on étoit foicé de rendre publiques les procedures criminelles, II, 636 et suiv. C'est le témoin le plus sur dont on puisse faire usage, II , 667.

Edifices publics. Ne doivent jamais être élevés sur le fonds des particuliers, sans indemnité, II, 489

Edile. Qualité qu'il doit avoir, I, 17.

Edit de Pistes. Par qui, en quelle année il fut donné: on y trouve les raisons pour lesquelles le droit romain s'est conservé dans les provinces qu'il gouverne encore, et a été aboli dans les autres, II, 546.

Education. Les loix de l'éducation doivent être relatives au principe du gouvernement, I, 56 et suiv. Co n'est point au collège que se donne la principale éducation dans une monarchie, I, 57. Quels en sont les trois principes dans une monarchie, ibid. Sur quoi elle porte dans une monarchie, I, 50. Doit, dans une monarchie, être conforme aux rêgles de l'honneur , I , 62. Quelle elle doit être dans les états despotiques, I, 64. Différence de ses effets, chez les anciens et parmi nous, I, 65. Nous en recevons trois aujourd'hui: causes des inconséquences qu'elles mettent dans notre conduite, ibid. Quelle elle

doit être dans une république, ibid. Combien il dépend des pères qu'elle soit bonne ou mauvaise, I, 66. Combien les Grecs ont pris de soins pour la diriger du côté de la vertu, I, 67. Comment Aristodème faisoit élever les jeunes gene de Cumes, afin de leur énerver le courage, I, 288. Les Perses avoient, sur l'éducation, un dogme faux, mais fort utile, II, 417.

Egalité. Doit être l'objet de la principale passion des citoyens d'une démocratie; effets qu'elle y produit, I, 81 et suiv. Comment on en inspire l'amour dans une republique, I, 82. Personne n'y aspire dans une monarchie, ni dans les états despotiques, ibid. et suiv. Comment doit être établie dans une démocratie, I, 84 et suiv. Il y a des loix qui, en cherchant à l'établir , la rendent odieuse, I, 88. On ne doit pas chercher à l'établir strictement dans une démocratie, ibid. Dans quel cas peut être ôtée dans la démocratie, pour le bien de la démocratie, I, 89. Doit être établie et maintenue dans une aristocratie, entra

les familles qui gouvernent:
moyens d'y reussir, I, 106.
Dans quelles bornes doit
être maintenue dans une
démocratie, I, 222-227 et
suiv. Ce que c'est: cesse
entre les hommes, dès
qu'ils sont en société, I,
227.

la ; source de tontes ces
choses, III, 179 et suiv.

Egypte. Est le principal siège
de la peste, I, 472. Est un
pays formé par l'industrie
des hommes, II, 50. Quand
et comment devint le centre
de l'univers, II, 204. Plan
de la navigation de ses rois,

Egalité réelle. Est l'ame de la démocratie : très-difficile à établir : comment y suppléer, I, 89.

EGGA. Fit dresser, par le clergé, le code que nous avons des loix des Wisigoths, II, 5324

Eglise. A quelle superstition est redevable des fiefs qu'elle sequitautresois, III, 57. Quand commença à avoir des justices territoriales: comment alle les acquit, III, 108 et suiv.

Comment ses biens furent convertis en fiefs, III, 173

est redevable des fiefs après l'affoiblissement des Romains en orient, II, 245.

G'est le seul pays, et ses environs, où une religion qui défend l'usage du co-chon puisse être bonne: raisons physiques, II, 424.

Egyptiens. Leur pratique sur la lèpre a servi de modèle

Eglises. La pieté les fonda; et l'esprit militaire les fit passer entre les mains des gens de guerre, III, 176-177. Les laïcs s'en étoient emparés, sans que les évêques pussent faire usage des loix qui proscrivoient cet abus: autorité qui étoitres-tée aux évêques de ce temps-

là ; source de tontes ces choses, III , 179 et suiv. de la peste, I, 472. Est un pays formé par l'industrie des hommes, II, 50. Quand et comment devint le centre de l'univers , II , 204. Plan de la navigation de ses rois, II, 212. Cas où il seroit avantageux d'en préférer la route à celle du cap de Bonne-Espérance, II, 213. Pourquoi son commerce aux Indes fut moins considérable que celui des Romains, II, 240 et suiv. Sou commerce et sa richesse, après l'affoiblissement des Romains en orient, II, 245. G'est le seul pays, et ses environs, où une religion qui défend l'usage du cochon puisse être bonne: raisons physiques, II, 424. la lèpre a servi de modèle aux loix des Juifs touchant cette maladie, I, 470. Nature et étendue de leur commerce, II, 185. Ce qu'ils connoissoient orientales de l'Afrique, du temps de leurs rois grecs, II , 215. Pourquoi avoient consacré certaines familles au sacerdoce, II, 436. Leur

stupide superstition, lorsque Cambyse les attaqua, prouve qu'il ne faut point décider par les préceptes de de ceux de la loi naturelle, II, 469. Epousoient leurs sœurs, en l'honneur d'Isis, II, 484. Pourquoi le Empereurs romains. Les plus mariage entre le beau-frère et le belle-sœur étoit permis chez eux, II, 487. Le jugement qu'ils portèrent de Solon, en sa présence, appliqué à ceux qui rendent modernes les siècles anciens, III, 71.

Elections. Avantages de celles qui se font par le sort, dans. les démocraties, I, 20. Comment Solon, a corrigé les défectuosités du sort, I. 21-22. Pourquoi les rois ont abandonné pendant quelque temps, le droit qu'ils ont d'élire les évêques et les abbés, III, 191.

Election à la couronne de Empire d'Allemagne. Pour-France. Appartenoit.sous la seconde race, aux grands du royaume : comment en usoient, III, 197.

Election des papes. Pourquoi abandonnée, par les empereurs, au peuple de Rome; III, 191

Eléens. Comme prêtres d'A- Empire romain. Les peuples

pollon, jouissoient d'une paix éternelle : sagesse de cette constitution religiouse, II , 416.

la religion, lorsqu'il s'agit Elotes. Pourquoi les Athèniens n'augmenterentjamais les tributs qu'ils levoient sur eux , I , 426.

> mauvals étoient les plus prodigues en récompenses, I, 134. Maux qu'ils causerent, quand ils furent juges eux-mêmes, I. 157. Proportionnèrent la rigueur des peines au rang des coupables, I, 179. N'infligèrent des peines contrè le suicids que quand ils furent devequ'ils nus aussi avares avoient été cruels , III , 11. Leurs rescrits sont une mauvaise sorte de législation, III , 31.

> Empire (l'). A toujours du rapport avec le sacerdoce, II, 371.

quoi , sortant de la maison de Charlemagne, est devenu électif purement et simplement, III, 197. Comment en sortit, II, 239. Estresté electif, parce qu'il a conservé la nature des anciens fiels, III, 241.

qui le conquirent étoient sortis de la Germanie. C'est dans les mœurs qu'il faut chercher les sources des loix féodales, III, 56.

Emplois militaires. Doit-on forcer un citoyen d'en accepter un intérieur à celui qu'il occupe? -Sont-ils compatibles, sur la même tête, avec les emplois civils? I, 156.

Emplois publics. Doit-on souffair que des citoyens les refusent? I, 134.

Emulation. Est funeste dans un état despotique, I, 63. Enchaptemens. Source du préjugé où l'on étoit autrefois qu'il y avoit des gens qui usoient d'enchantemens dans les combats, II, 592. Origine de ceux dont il est parlé dans les livres de chevalerie, ibid.

Enfans. Il n'est bon que dans les états despotiques de les forcer à suivre la profession de leur père, II, 168. Quand doivent suivre la condition du père; quand doivent suivre celle de la mère, II, 333. Comment se reconnoissent dans les pays où il y a plusieurs ordres de semmes légitimes, II, 334. Il n'est point incom-

mode d'en avoir dans un peuple naissant ; il l'est d'en avoir dans un peuple formé, II', 342. Privilège qu'ils donnoient à Rome à ceux qui en avoient un certain nombre, II, 362. L'usage de les exposer est-il utile? Loix et usages des Romains sur cette matière, II, 376. Les · Perses avoient, au sujet de l'éducation de leurs enfans, un dogme faux, mais fort utile, II, 417-418. Il est contre la loi de la nature de les forcer à se porter accusateurs contre leur père ou leur mère, II, 462. Dans quel cas le droit naturel leur impose la loi de nourrir leurs pères indigens, II, 463. La loi naturelle les autorise à exiger des alimens de leur père, mais non pas sa succession; elle leur est due en vertu du droit civil ou politique, II, 465 et suiv. L'ordre politique demande souvent, non pas toujours, que les enfans succèdent aux pères, II, 466 et suiv. Pourquoi ne peuvent épouser ni leurs pères, ni leurs mères, II, 480. Habitoient tous, et s'établissoient dans la maison du père; de-la l'origine de la prohibition des

des mariages entre parens, II, 483 et suiv. Dans l'ancienne Rome, ne succédoient Ephèse. Cause des transports point à leur mère, et vice versá; motifs de cette loi, II, 507. Pouvoient être vendus à Rome par leur père ; de-là la faculté sans bornes de tester, II, 509. S'ils naissent parfaits à sept mois, est-ce par la raison des nombres de Pythagore? III, 23. Enquête. L'accusé pouvoit ar-

rêter celle qui se préparoit contre lui, en offrant le combat au premier témoin que l'on produisoit, II, 602 et suiv. C'est par la voie des autrefois toutes sortes de. questions, tant de fait que de droit; comment on a suppléé à une voie si peu sure, II, 667.

Enquêtes (chambre des). Ne pouvoient autrefois, dans leurs arrêts, employer cette l'appel et ce dont a été appellé au néant; pourquoi, II, 635.

Envoyés du roi. Voyez Missi dominici.

EPAMINONDAS. Est une preuve Equité. Il y a des rapports de la supériorité de l'éducation des anciens sur la nôtre, I, 65. Sa mort entraîna la

Tome III.

ruine de la vertu à Athènes, 1, 231.

du peuple de cette ville, quand il sut qu'il pouvois appeller la sainte Vierge mère de Dieu , II , 429.

Ephores. Moyen de suppléer à cette magistrature tyrannique, I, \$12. Vice dans l'institution de ceux de Lacédémone, I, 320.

Epidammiens. Précautions qu'ils prirent contre la corruption que les Barbares auroient pu leur communiquer par la voie du commerce, I , 71.

enquêtes que l'on décidoit Epoux. Ne pouvoient, à Rome, se faire des dons, autrement qu'avant le mariage, II, 122. Ce qu'ils pouvoient se donner par testament, II, 364. Ce qu'ils pouvoient se donner chez les Wisigoths; et quand pouvoient se donner , II , 122.

forme, l'appel au néant; Epreuve par le fer. Quand avoit lieu chezles Ripuaires, II, 574.

> Equilibre. Ce qui le maintient entre les puissances de l'Europe, I, 326.

d'équité qui sont antérieurs à la loi positive qui les établit; quels ils sont, I, 3. Erreur. Quelle en est la source la plus féconde, III, 71. Erudition. Embarras qu'elle cause à ceux chez qui elle est trop vaste, III, 63.

Eschinus. Pourquoi condamné à l'amende, I, 407.

Pourquoi plus Esclavage. commun dans le Midi que dans le Nord, I, 459. Les iurisconsultes romains se sont trompés sur l'origine de l'esclavage; preuves de leurs errours, I, 483 et suiv. Est contraire au droit naturel, et au droit civil, ibid. Peut-il dériver du droit de la guerre? I, ibid. Peut-il venir du mépris qu'une nation conçoit pour une autre, ce mépris étant fondé sur la différence des usages? raison admirable des Espagnols , pour tenir les Américains en esclavage, I, 485. que nous avons de tenir les nègres en esclavage, I, 448. Sa véritable origine, I, 490 et suiv. Origine de cet escluvage très - doux que l'on trouve dans quelques pays, I, 491. Est contre la nature; mais il y a des pays où il est fondé sur une raison naturelle, I, 402. Est inutile parmi nous, I, 493. Ceux qui

voudroient qu'il pût s'établir parmi nous, sont bien injustes, et ont les vues bien courtes, I, 495. Combien il y en a de sortes; le réel et le personnel; leurs définitions, I, 496. Ce que les loix doivent faire par ra; port à l'esclavage, I, 498. Ses abus, I, ibid. et suiv. Est une partie des coutumes du peuple esclave, II, 124. Voyez Esclaves, Servitude. Esclavage civil. Ce que c'est; il est pernicieux au ma'tre et à l'esclave ; dans quels pays il est le plus tolérable, I, 482.

Esclavage de la glèbe. Quels tributs doivent se payer dans les pays où il a lieu. Quelle en est ordinairement l'origine, I., 426 et suiv.

gnols pour tenir les Américains en esclavage, I, 485.
Raisons admirables du droit que nous avons de tenir les nêgres en esclavage, I, 448.
Sa véritable origine, I, 490
et suiv. Origine de cet esclavage très - doux que l'on trouve dans quelques pays, I, 491. Est contre la nature; mais il y a des pays où il est fondé sur une raison naturelle, I, 492. Est inutile parmi nous, I, 493. Cenx qui

més, suivant la nature du gouvernement, I, 502. La douceur des loix qui les concernent, et des maîtres à qui ils appartiennent, est le vrai moyen de les tenir dans le devoir, I, 505 et suiv. Réglemens à faire entre leurs maîtres et eux . I . 508 et suiv. Etoient mis, à Rome, au niveau des bêtes, I, 510. Il est contre la loi naturelle de les condamner comme parricides, lorsqu'ils tuent un homme libre en se défendant contre lui, II, 59. Hors des serrails, il est absurde que la loi civile leur mette entre les mains le soin de la vengeance publique, domestique et particulière, II, 557.

Voyez Esclavage, Servitude. Esclaves (guerre des). Principale cause de cette guerre attribuée aux traituns, I, 365.

Espagne. Combien le pouvoir du clergé y est utile au peuple, I, 31. Moyens étrangers et absurdes qu'elle employa pour conserver savaste monarchie, I, 249. Heureuse étendue de ce royaume, I, 265. Sa situation contribua, vers le milieu du règne de Louis XIV, à

la grandeur relative de la France, I, 270. Singularité des loix que les Wisigoths y avoient établies ; elles provenoient du climat, I, 477. Mauvaise politique de cette monarchie touchant le commèrce, en temps de guerre, II, 160. Opinion des anciens sur ses richesses : ce qu'il en faut croire ; ses mines d'or et d'argent, IL, 224. S'est appauvrie par les richesses qu'elle a tirées de l'Amérique, II, 258 et suiv. Absurdité de ses loix sur l'emploi de l'or et de l'argent, II, 264. N'est qu'un accessoire, dont les Indes sont le principal, II, 265. C'est un mauvais tribut, pour son roi, que celui qu'il tire de la douane de Cadix, ibid. Pourquoi l'intérêt de l'argent y diminua de moitié aussi-tôt après la découverte des Indes, II, 277. La liberté sans bornes qu'y ont les enfans de se marier à leur gout, est moins raisonnable qu'elle ne le seroit ailleurs, II, 340. Etoit pleine de petits peuples, et regorgeoit d'habitans, avant les Romains, II, 353. Comment le droit romain s'y est perdu, II, 549 et suiv.

· C'est l'ignorance de l'écriture qui y a fait tember les loix wisigothes, II. 557. Pourquoi ses loix féodules ne sont pas les mêmes que celles de France, III, 54. Espagnols. Biens qu'ils pouvoient faire aux Mexicains; maux qu'ils leur ont faits, I, 279. Raisons admirables pour lesquelles ils ont mis les Américains en esclavage, I, 486-487. La reli- Espions. Lour portrait; il ne gion a été le prétexte de tous leurs crimes en Amérique, eux et aux autres, par leur orgueil, H, 99. Leur caractère comparé avec celui des Chinois; leur boune-foi éprouvée dans tous les temps; cette bonne - foi , jointe à leur paresse, leur est pernicieuse, II, 101 et suiv. Leurs conquêtes et leurs découvertes. Leur différend avec les Portugais; par qui jugė, II, 252 et sniv. No feroient-ils pas mieux de rendre le commerce des Indes libre aux autres nations? II, 166. Leur tyrannie sur les Indiens s'étend jusques sur les mariages, II, 340. Leurs cruautés déterminoient les temmes de

l'avortement, II, 343. Ont violé cruellement et stupidement le droit des gens en Amerique, II, 400-401. Ce n'est pas une absurdité de dire que leur religion vaut mieux pour leur pays que pour le Mexique, II, 422. Espagnols ou Wisigoths. Motifs de leurs loix, au sujet des donations à cause de noces , 122.

doit point y en avoir dans la monarchie, I, 412.

1, 487. Maux qu'ils font à Esprit des Loix. Ce que c'est, I, 13. Comment, et dans quel ordre cette matière est traitée dans cet ouvrage, I, ibid. La nature de cet ouvrage n'a pas dû engager l'auteur à travailler pour faire croire la religion chrétienne; mais il a cherché à la faire aimer, D. 257-258. Est - ce la hulle Unigenitus qui est la cause occasionnelle de cet ouvrage? D. 284. Cet ouvrage a été approuvé de tonte l'Europe. Quel en est le but ; ce qu'il contient. Pourquoi le gazetier ecclésiastique l'a si fort blamé, et comment il a raisonné pour le blàmer, D. 289 et suiv.

l'Amérique à se procurer Esprit général d'une nation,

Ce que c'est, II, 95. Combien il faut être attentifà ne le point changer, I, ibid. Esséens. Sont une preuve que les loix d'une religion quelle Etablissement de la monarchie qu'elle soit, doivent stre rale, II, 401 et suiv.

Etablissemens de Philippe-Auguste et ceux de S. Louis, sont une des sources des coutumes de France, II, 670.

Etablissemens de S. Louis. Révolutions qu'ils apportèrent dans la jurisprudence, II, 624 et suiv. Pourquoi admis dans des tribunaux, et rejettés dans d'autres, II, 626. Sont l'origine de la procédure secrète, II, 636. Comment tombérent dans l'oubli, II, 645 et suiv. Ce qu'il faut penser du code que nous avons sous ce nom, ibid. Ne furent point confirmés en parlement, ibid. Le code que nous avons sous се поm, est un ouvrage sur les établissemens, et non pas les établissemens même, II, 647. Ce que c'est, comment, par qui a été fait ce code, et d'où il a été tiré, II, 648 et sniv.

Etablissement-le-roi. Ce que s'étoit du temps de saint Louis, II, 626. Ce code est un ouvrage très-pernicieum pourquoi; ses défauts, sa forme, II, 651.

française. Voyez Dubos. conformes à celles de la mo- Etat. Comment les états se sont formés, et comment subsistent, I, 11. Quelle en doit être la grandeur, pour qu'ils soient dans leur force. I, 269. Plus un état est vaste, plus il est fecile de le conquerir, I, 266. Via des états comparée avec celle des hommes; de cette comparaison dérive le drois de la guerre, I, 271 et suiv. Chaque état, outre la conservation, qui est leur objet général, en a un particulier, I, 306. De combien de manières un état peus changer, I, 341. Quel est l'instant où il est le plus florissant, I, 342. Sa richesse dépend de celle des perticuliers; conduite qu'il doit tenir à cet égard, I, 436. Doit à tous les citoyens une subsitance assurée, la nourriture, un vêtement con-

venable, un genre de vie

qui ne soit point contraire;

à la santé, II, 385. Un

grand, devenu accessoire

affoiblit le principal; conecquences de ce principe,
au sujet de la succession à gles de l'usure, et non pas
la couronne, II, 500.

Evangiles. Est l'unique source
où il faut chercher les regles de l'usure, et non pas
dans les réveries des scho-

Etat civil. Ce que c'est, I, 11.

Etat modéré. Quelles y doivent être les punitions; I, 161 et suiv.

Etat politique. De quoi est forme, I, 11.

Etat. Etoient fréquemment assemblés sous les deux premières races; de qui composés; quel en étoit l'objet, II, 554.

Etats (pays d'). On ne connoît pas assez, en France, la bonté de leur gouvernement, I, 438.

Ethiopie. C'est la religion 191. chrétienne qui en a banni Evéques. Comment sont deve. le despotisme, II, 394. nus si considérables, et ont

Etrangers. Ceux qui arrivoient autrefois en France étoient traités comme des serfs; de ce fait, l'auteur prouve que ce qu'on appelloit census ou cens, ne, se levoit que sur les serfs, III, 72.

Etres. Ont tous leurs loix,

Etres intelligens. Pourquoi sujets à l'erreur; pourquoi s'écartent de leurs loix primitives, et de celles qu'ils se prescrivent eux-mêmes, I, 3, II, 484.

où il faut chercher les règles de l'usure, et non pas dans les rèveries des scholastiques, II, 246 et suiv. Est-il vrai que l'auteur en regarde les préceptes comme de simples conseils? B.

EUCHER (saint). Songe qu'il est ravi dans le paradis, d'où il voir Charles-Martel tourmenté dans l'enfer, dès son vivant, parce qu'il entreprit sur le temporel du clergé, III, 180 et suiv.

Evêchés. Pourquoi les rois en ont abandonné les élections pendant un temps, III,

nus si considérables, et ont acquis tant d'autorité dès le commencement de la monarchie, II, 89-90. Ont refondu les loix des Wisigoths, desquelles viennent toutes les maximes, tous les principes, et toutes les vues de l'inquisition, II, 532. et suiv. Charles-le-Chauve leur défend de s'opposer à ses loix, et de les négliger, sous prétexte du pouvoir qu'ils ont de faire des canons, II, 555. Parce qu'ils sont évéques, sont-ils plus croya-

bles que les autres hommes? Eunuques. Pourquoi on leur III, 25. Ceux d'autrefois avoient la charité de racheter des captifs, III, 56. Lecons d'économie qu'ils donnent à Louis, frère de Charles - le - Chauve, afin qu'il n'incommode point les ecclésiastiques, III, 68. Menoient anciennement leurs vassaux à la guerre; demandèrent la dispense de les y mener, et se plai- Europe. Se gouverne par les gnirent quand ils l'eurent obtenue, III, 82. Pourquoi leurs vassaux n'étoient pas menés à la guerre par le comte, III, 88, Furent les principaux auteurs de l'humiliation de Louis-le-Débonnaire, et principalement ceux qu'il avoit tirés de la servitude, III, 134. Du temps de Chilpéric, leurs richesses les mettoient plus dans la grandeur, que le roi même, III, 173. Lettre singulière qu'ils écrivirent à Louis - le - Germanique, III, 180 et suiv. Par quel esprit de politique Charlemagne les multiplia, et les rendit si puissans en Allemagne, III, 203. Quand quittèrent les habits mondains, et cessèrent d'aller à la guerre , III , 209.

confie en Orient, des magistratures; ponrquoi on y souffre qu'ils se marient : usage qu'ils peuvent faire du mariage, I, 514 et suiv. Il semble qu'ils sont un mal nécessaire en Orient, I, 516. Sont chargés, en Orient, du gouvernement intérieur de la maison, II.

mœurs; d'où il suit que c'est un crime contre le genre humain d'y vouloir introduire le despotisme, I, 235. Pourquoi le gouvernement de la plupart des états qui la composent est modere, I, 309. Pourquoi les -peines fiscales y sont plus sévères qu'en Asie, I, 435. Les monarques n'y publient guère d'édits qui n'affligent avant qu'on les ait vus; c'est le contraire en Asie, I, 441. Les rigueurs des tributs que l'on y paie, vient de la petitesse des vues des ministres, 442. Le grand nombre des troupes qu'elle entretient, en temps de paix comme en temps de guerre. ruine les princes et les peuples, I, 444. Le monachisme y est multiplié, dans

les différents climats, en raison de leur chaleur, I, 451. Sages précautions qu'on y a prises contre la peste, I, 471. Le climat ne permet guère d'y établir la polygamie, II, 4. Il y naît plus de garçons que de filles; la polygamie ne doit donc pas y avoir lieu; c'est aussi ce qui la rend moins peuplée que d'autres pays, II, 5-343. Ses différens climats comparés avec ceux de l'Asie; causes physiques de leurs différences; conséquences qui résultent de cette comparaison pour les mœurs et pour le gouvernement des différentes nations : raisonnement de l'auteur confirmé, à cet égard, par l'histoire; observations historiques curieuses, II, 31 et suiv. Inculte, ne seroit pas si sertile que l'Amérique, II, 53. Pourquoi est plus commerçante aujourd'hui, qu'elle ne l'étoit auz merce y fut détruit avec l'empire d'occident, II, 243. et suiv. Comment le commerce s'y fit jour à travers la barbarie, II, 248 et suiv. Son état, relativement à la découverte des Indes orientales et occidentales, II, 251 et suiv. Loix fondamentales de son commerce. II. 254 et suiv. Sa puissance et son commerce depuis la dé couverte de l'Amérique, U. 257. Quantité prodigieus d'or qu'elle tire du Brésil, II, 262. Révolutions qu'elle a essuyées, par rapport au nombre de ses habitans, II, 379. Ses progrès dans la navigation n'ont point augmente sa population, II, 381 et suiv. Est actuellement dans le cas d'avoir besoin de loix qui favorisent la population, II, 382. See mœurs, depuis qu'elle est chrétienne, comparées avec celles qu'elle avoit auparavant, II, 393 et suiv. Les peuples du midi de l'Europe ont retenu le célibat, qui leur est plus difficile à observer qu'à ceux du nord, qui l'ont rejetté; raisons de cette bisamerie, II, 437 et suiv.

trefois, II, 178. Le commerce y fut détruit avec quelles leur religion prend l'empire d'occident, II, 243. si peu dans certains pays, et suiv. Comment le com-

EURIC. C'est lui qui a donné les loix, et fait rédiger les coutumes des Wisigoths, II, 532-540 et suiv.

Exclusion de la succession à Exemples. Ce ux des choses la couronne. Quand peut avoir lieu contre l'héritier présomptif, II, 500.

Excommunication. Les papes en firent usage pour arrêter les progrès du droit romain, II, 66o.

Exécutrice. Voyez Puissance exécutrice.

passées gouvernent les hommès concurremment avec le climat, la religion, les loix, etc. de-là naît l'esprit général d'une nation, II, 95.

Exhérédation. Peut être permise dans une monarchie. I, 108.

F.

Pabiens. Il est assez difficile de croire qu'il n'en échappa qu'un enfant, quand ils furent exterminés par les Veïens, II, 356.

Faculté d'empêcher. Ce que c'est en matière de loix . I. . 317.

Faculté de statuer. Ce que c'est, et à qui doit être confiée dans un état libre, ibid.

Famille. Comment chacune doit être gouvernée, I, 56. La loi, qui fixe la famille dans une suite de personnes du même sexe, contribue beaucoup à la propagation, II, 333.

Famille ( noms de ). Leurs avantages sur les autres noms, ibid. et suiv.

Famille régnants. Celui qui,

le premier, la fait monter sur le trône, et ses trois ou quatre successeurs immédiats fuient les vices qui ont détrôné la famille qui les précédoit; et ces mêmes vices s'emparent enfin de leurs successeurs, et ouvrent le trône à une autre race, I, 204. Ce n'est pas pour elle qu'on a établi l'ordre de succession à la couronne; c'est pour l'état, II. 492.

Familles particulières. Comparées au clergé; il résulte de cette comparaison, qu'il est nécessaire de mettre des bornes aux acquisitions du clergé, II, 437.

Famines. Sont fréquentes à la Chine; pourquoi, y causent des révolutions, I, 254.

Fatalité des matérialistes. Absurde; pourquoi, I, 1. Une religion qui admet ce dogme «doit être soutenue par des loix civiles trés-sévères et très-sévèrement exécutées, II, 406-407.

Fausser la cour de son seigneur. Ce que c'étoit; saint Louis abolit cette procédure dans les tribunaux de ses domaines; et introduisit, dans ceux des seigneurs, l'usage de fausser sans se battre, II, 624 et suiv.

Fausser le jugement. Ce que c'étoit, II, 607 et suiv.

Faux monnoyeurs. Sont-ils coupables de lese-majesté? I, 580.

Fecondité. Plus constante dans les brutes, que dans l'espèce humaine; pourquoi, II, \$30.

Félonie. Pourquoi l'appel étoit autresois une branche de ce crime, II, 607.

Femmes. Leur caractère, leur influence sur les mœurs. Elles sont capricieuses, indiscrètes, jalouses, lègères, intrigantes; leurs petites ames out l'art d'intéresser celles des hommes. Si tous ces vices étoient en liberté dans un état despotique, il n'y a point de mari, point de

pere de famille qui pût y être tranquille; on y verroit couler des flots de sang. I, 207; II, 12. Il ya des climats qui les portent si fort à la lubricité, qu'elles se livrent aux plus grands désordres, si elles ne sont retenues par . une clôture exacte. Leur horrible caractère dans ces climats. II , 13 et suiv. Ce caractère mis en opposition avec celui de nos Françaises, dont l'auteur fait une description galante, II, 17. Il y a des climats où elles ne résistent jamais à l'attaque, I, 12. Leur luxe rend le mariage si onéreux, qu'il en dégoûte les citoyens, II, 355 et suiv. Un Romain pensoit qu'il est si difficile d'être heureux avec elles , qu'il faudroit s'en défaire, si l'on pouvoit subsister sans elles . ibid. / Elles n'attachent constamment qu'autant qu'elles sont utiles pour les commodités de la vie intérieure, II, 57-78. Ne remplissent leurs devoirs qu'autant qu'elles sont sequestrées de la compagnie des hommes, privées d'amusemens, et éloignées des affaires, II, 14. Leurs mœurs ne sont pures qu'au-

tant qu'elles sont sequestrées de la société, II, 14. Quand elles vivent peu avec les hommes, elles sont modestes, comme en Angleterre, II, 139. Sont trop foibles pour avoir de l'orgueil; elles n'ont que de la vanite , si l'esprit général de la nation ne les porte à l'orgueil, I, 99; II, 207. Leur foiblesse doit les ex- . clure de la prééminence dans la maison: et cette même foiblesse les rend capables de gouverner un état, I, 220. La faculté que, dans certains pays, on donne aux eunuques de se marier, est une preuve du mépris que l'on y fait de ce sexe, I, 516. Sont juges très-éclairés sur une partie des choses qui constituent le mérite personnel. De-là, en partie, notre linison avec elles, provoquée d'ailleurs par le plaisir des sens, et par celui d'aimer et d'être aime, II, 591. Le commerce de galanterie avec elles prodnit l'oisiveté, fait qu'elles corrompent avant que d'être corrompues, qu'elles mettent tous les riens en valeur, réduisent à rien, ce qui est important, et éta-

blissent les maximes du ridicule comme seules règles de la conduite, I, 206. Leur desir de plaire, et le desir de leur plaite, font que les deux sexes se gâtent, et perdent leur qualité distinctive et essentielle, II, 104-1 05. Si elles gâtent les mœurs, elles forment le goût, II, 99. Leur. commerce nous inspire la politesse, et cette politesse corrige la vivacité des Français, qui, autrement, pourroit les faire manquer à tous les égards, II, 95-96. Leur communication avec les hommes inspire à ceux-ci cette galanterie qui empêche de se jetter dans la débauche, II, 139. Plus le nombre de celles qu'on possède tranquillement et 'exclusivement est grand, plus on desire celles que l'on ne pessède pas ; et l'on s'en dégoûte enfin totalement, pour se livrer à cet amour que la nature désa-Exemples tirés de Constantinople et d'Alger, II, 8. Elles inspirent deux sortes de jalousie ; l'une de mœurs, l'autre de passion, II, 19. Leur débauche muit à la propagation, II, 331 et suiv. Dans quelle proportion elles influent sur la population, II, 338. Leur muriage, dans un âge avancé. nuit à la propagation, II, 366. Dans les pays où elles sont nubiles des l'enfance. la beauté et la raison ne se rencontrent jimuis en même temps: la polygamie s'y introduit naswellement, II, 2. Ces deux avantages se trouvant réunis on même temps dans les Lemmes des pays tempérés et froids, la polygamie n'y doit pas voir lieu, ibid. La pudeur leur est naturelle, parce qu'elles doivent toujours se détendre, et que la perte de leur pudeur cause de grands maux dans le mosal et dans le civil , II , 18-471. Cet état perpétuel de défense les porte à la sobriété: seconde raison qui bannit la polygamie des pays froids, II, 3. Leur influence sur la religion et sur le gouvernement. La liberté qu'elles doivent avoir de concourir aux assemblées publiques dans les églises, muit à la propagation de la religion chrétienne, II, 113 et suis. Un prince habile, en flatant leur vanité et leurs passions, peut changer, en

peu de temps, les mœurs de sa nation. Exemple tiré -dela Moscovie, II, 105. Leur liberte s'unit naturellement avec l'esprit de la monarchie, II, 108. Si elles out un peu de resenue, comme dans les monarchies, elles prennent cet esprit de liberté qui augmente leurs agrémens et leurs passions : chacun s en sert pour avancer sa fortune, et elles font régner avec elles le luxe et la vanité, I, 207. Vues que les législateurs doivent se proposer dans les règles qu'ils établissent concernant les mœurs des femmes, II, 472. Leur luxe et les déréglemens qu'illes sont naitre sont utiles aux monarques. Auguste et Tibère en firent usage pour substituer la monarchie à la république, 1, 198-199-215 et suiv. Leurs déportemens sont des prétextes dans la main des tyrans, pour persecuter les grands. Exemple tiré de Tibere, I, 215. Les empereurs romains se sont bornés à punir lenrs crimes, sans chercher à établir chez elles la pureté des mœurs, ibid. et suiv. Ces vices sont même quelquefois utiles à l'état,

II, 96. L'envie de leur plaire établit les modes, et augmente sans cesse les branches du commerce, II, 99. Leur sécondité plus ou moins grande doit être la mesure du luxe dans un état monarchique. Exemple tire de la Chine, I, 203. Loi bisarre de l'isle de Formose, pour prévenir leur trop grande fécondité, II, 348 et suip. Leurs vices les rendent fatales au gouvernement républicain, I, 206. Leur phiralité, autorisée par le mahométisme, tenant le prince toujours sépare de ses sujets , Jui fait oublier qu'il est homme, et qu'il ne peut pas tout. C'est le contraire dans les états chrétiens, II, 393. Loix et règles faites ou à faire concernant les femmes. Pour qu'elles n'influent pas sur les mœurs, il faut les tenir séparées des hommes. Exemple tiré de la Chine, II, 103 et suis. Ne doivent point participer aux cérémonies religieuses qui sont contraires à la pudeur. Moyens de concilier ces cé émonies avec la pudeur, II, 410. Les loix ne doivent jamais leur ôter la défense de la pudeur naturelle. Exemples tirés de la

loi de Henri VIII, qui condamne toute file que le roi veut épouser, ayant eu un mauvais commerce, ne lui declare pas ; et de celle de Meuri II, qui condamas à mort toute fille qui ne declare pas sa grossesse au magistrat, et dont l'enfant nait, II, 450. C'est un bon moyen pour les conte ir, que de rendre publique l'accusation d'adultère, I, 97. Leur esclavage suit naturellement le despotisme du prince, II, 108. Leur liberté seroit funeste dans ces états, II, 13-103-104. On ne pourroit pas les tenir en servitude dans une république, II, 13 et suit. C'est un bon moyen pour les réduire, que de les attaquer par la vanisé. II , 358. On doit , dans une république, faire en sorte qu'elles ne puissent se prévaloir, pour le luxe, ni de leurs richesses, ni de l'espérance de leurs richesses ; c'est le contraire dans une monarchie, II, 527. On chercha, à Rome, à réprimer leur luxe, auquel les premières loix avoient laissé une porte ouverte : on defendit de les instituer héritières , II , 522 et suiv. Cas

où la loi, chez les premiers Romains, les appelloit à la succession: cas où elle les en excluoit, II, 523. La loi peut, sans blesser la nature, les exclure de toute succession, ibid. et suiv. Pourquoi, et dans quel cas la loi Poppienne, contre la disposition de la loi Voconienne. les rendit capables d'être légataires, tant de leurs maris, que des étrangers, II, 525. Comment les loix romaines ont mis un frein aux libéralités que la séduction des femmes pourroit arracher des maris, II, 122. L'imitation de ces loix, enfaveur de la propagation. II, 363 et suiv. Leurs droits successifs chez les Germains et chez les Saliens, II, 68 et suiv. Sont assez portées au mariage, sans qu'il faille les y exciter par l'appât des gains nuptiaux, I, 219. Cause de cette propension au ma-

riage, II, 341. Quels doivent être leurs dots et leurs gains nupriaux dans les différens gouvernemens, I, 218 et suiv. Etoient fort sages dans la Grèce. Circonstances et réglemens qui maintenoient cette sagesse, I, 208. A Rome, elles étoient comptables de leur conduite devant un tribunal domestique , I , 209. Les traitemens que les maris peuvent exercer envers elles dépendent de l'esprit du gouvernement, II, 482. Etoient, à Rome, et chez les Germains, dans une tutelle perpétuelle, I, 213. Auguste, pour favoriser l'esprit de la . monarchie qu'il fondoit, et, en même temps, pour favoriser la population, affranchit de cette tutelle celles qui avoient trois ou quatre enfans, II, 363 et suiv. La loi salique les tenoit dans une tutelle perpetuelle (1)

preuve de cette tutelle perpéruelle aux personnes désignées par la loi. établie par la loi salique, du titre 46 Or , il paroît que cette somme étoit de cette loi, suivant l'édition de Ba- le prix du consentement que ces per-Juze; et 47, suivant d'autres éditions. sonnes donnoient au mariage; d'où , Quoi qu'il en soit, l'auteur n'a pu il y a lleu de conclure que la veuve trouver dans ce titre, la tutelle dont étoit sous leur tutelle. D'ailleurs, la dit que celui qui veut épouser une ment cette tutel le perpétuelle, et geuve, doit donner, en présence du met les veuves au niveau des enfans

(1) M. de Montesquieu tire la juge et en public, une certaine somme parle, que par induction. Il y est loi des Lombards ordonne expressé-

II, 72. Leurs mariages doivent être plus ou moins subordonnés à l'autorité paternelle, suivant les circonstances, II, 340. Il est contre · la nature de leur permettre de se choisir un mari à sept ans, II, 460. Il est injuste. contraire au bien public, et à l'intérêt particulier, d'interdire le mariage à celles dont le mari est absent depuis long-temps, quand elles n'en ont aucune nouvelle . II, 473. Le respect qu'elles doivent à leurs maris est une des raisons qui empêchent que les mères ne puissent épouser leurs fils: leur fécondité prématurée en est une autre, II, 480. Passent dans la famille du mari ; le contraire pouvoit être établi sans inconvenient, II, 333. Il est contre la nature, que leurs propres enfans soient recus à les accuser d'adultère, II, 462. La loi civile qui, dans les pays où

il n'y a point de serrails, les soumet à l'inquisition de leurs esclaves, est absurde, II, 497. Un mari ne pouvoit autrefois reprendre sa femme condamnée pour adultère : Justinien changea cette loi ; il songea plus , en cela, à la religion, qu'à la pureté des mœurs, II, 473. Il est contre la loi naturelle de les forcer à se porter accusatrices contre leur mari , II , 462. Doivent dans les pays où la répudiation est admise, en avoir le droit comme les hommes: preuves, II, 20 et suiv. Il est contre la nature que le père même puisse obliger sa fille à répudier son mari, II, 461. Pourquoi, dans les Indes, se brûlent à la mort de leurs maris, II, 418. Les loix et la religion, dans eertains pays, ont établi divers ordres de femmes légitimes pour le même homme, II, 334. Quand on en a plu-

orphelins. Voyez le recueil de Baluze, t. I, page 544. Or, les personnes désignées sont en effet les parens du mari par femmes, suivant le degré le fils de la cousine maternelle; en- héritier de la veuve. suite le frère de la mère du défunt.

Si tous ces parens manquent, alors le frère du défunt est appellé, pourvu qu'il n'ait pas droit à sa succession Si tous eeux-là manquent , le plus de proximité. C'est, en premier, le proche, après eux, est appellé, jusfils de la sœur du défunt; après lui, qu'au sixième degré, mals toujours c'est le fils de la nièce; à son défaut, sous la condition qu'il ne sera pas

sieurs, on leur doit un traitement égal. Preuves tirées des loix de Moïse, de Mahomet et des Maldives, II , 10. Doivent , dans les pays où la polygamie est Fermiers. Leurs richesses enorétablie, être séparées d'avec les hommes, II, 11. On doit pourvoir à leur état civil, dans les pays où la Fertilité. Rend souvent déserts polygamie est permise, quand il s'y introduit une religion qui la défend, II, 473-474. Chaque homme, à Fêtes. Leur nombre doit plula Chine, n'en a qu'une légitime, à laquelle appartiennent tous les enfans des concubines de son mari, II. 334. Pourquoi une seule peut avoir plusieurs maris dans les climats froids de l'Asie, II, 6. Sous les loix barbares, on ne les faisoit passer par l'épreuve du feu. que quand elles n'avoient point de champions pour les défendre, II, 573. Ne pouvoient appeller en combat judiciaire, sans nommer leur champion, et sans être autorisées de leur mari : mais on pouvoit les appeller sans ces formalités, II, 600-601, Fer chaud. Voyez Preuves. Fermes et revenus du roi. La régie leur est préférable : elles ruinent le roi, affligent

et appauvrissent le peuple. et ne sont utiles qu'aux fermiers, qu'elles enrichissent indécemment, I, 447 es suiv.

mes les mettent / en quelque sorte, au-dessus du législateur , ibid.

les pays qu'elle favorise : amollit les hommes, II, 48 et suiv.

tôt être proportionné aux besoins des hommes, qu'à la grandeur de l'être qu'on honore, II, A20 et suiv. Féodales. Voyez Loix féoda-

les. Fiancailles. Temps dans lequel on les pouvoit faire à Rome, II, 365.

Fidéicommis. Pourquoi n'étoient pas permis dans l'ancien droit romain: Auguste fut le premier qui les autorisa, II, 515. Furentintroduits d'abord pour éluder la loi Voconienne: ce que c'etoit : il y eut des fidéi-conimissaires qui rendirent la succession : d'autres la garderent, II, 520. Ne peuvent être faits que par des gens de bon naturel : ne peuvent être confiés qu'à d'hon

nêtes

mêtes gens: et il y auroit de la rigueur à regarder ces honnêtes gens comme de mauvais citoyene, II, 522. Il est dangereux de les confier à des gens qui vivent dans un siècle où les mœurs sont corrompues, ibid. et suiv. Fidèles. Nos premiers historiens nomment ainsi ce que nous appellons vassaux, III, 78. Voyez Vassaux.

Fiefs. Il en faut dans une monarchie: doivent avoir les mêmes privilèges que les nobles qui les possedent, I, 107. Sont une des sources de la multiplicité de nos loix, et de la variation dans les jugemens de nos tribunaux, I, 143. Dans les commencemens, ils n'étoient point hérédimirés, II, 76. Ce n'étoit point la même chose que les terres saliques, ibid. et suiv. Leur établissement est postérieur à la loi salique, ibid. Ce n'est point la loi salique qui en a formé l'établissement ; c'est leur établissement qui a borné les dispositions de la loi salique, ibid. Epoque de leur établissement, ibid. Quand la tutelle commença à être distinguée de la baillie ou garde, II, 83-84. La Tome III.

gouvernement féodal utile à la propagation, II, 378 et suiv. C'est peut-être avec raison qu'on a exclu les filles du droit d'y succéder. II, 466. En les rendant héréditaires , on fut obligé d'introduire plusieurs usages auxquels les loix saliques. ripuaires, etc. n'étoient plus appliquables, II, 553 et suiv. Leur multiplicité introduisit, en France, une dépendance plutôt féodale que politique, II, 555. Origina de la règle qui dit : autre chose est le fief, autre chose est la justice, II, 611. Lour origine ; théorie de leurs loix, et causes des révolutions qu'elles ont essuyées, III, 35-254. Il n'y en avoit point d'autres chez les Germains, que des chevaux de bataille, des armes et des repas, mais il y avoit des vassaux, III, 40. Est - il vrai que les Francs les ont établis en entrant dans la Gaule? III, 42. Le partage des terres qui se fit entre les Barbares et les Romains. lors de la conquête des Gaules, prouve que les Romains ne furent pas tous mis en servitude; et que ce n'est point dans cette prétendus Gg

 servitude générale qu'il faut chercher l'origine des fiels, III, 44 et suiv.

Fiefs. Leur origine est la même que celle de la servitude de la glèbe : quelle est cette origine, III, 54 et suiv. Par quelle superstition l'église en a acquis, III, 57. Ne tirent point leur origine des bénéfices militaires des Romains, III, 60-61. On en accordoit souvent les privilèges à des terres possédées par des hommes libres, III, 65. Différens noms que l'on a donnés à cette espèce de biens, dans les différens temps, III, 79. Furent d'abord amovibles : preuves, ibid. Le Fredum ne pouvoit appartenir qu'au seigneur du fief, à l'exclusion même du roi; d'où il suit que la justice ne pouvoit appartenir qu'au seigneur du fief, III, 101 et suiv. Celui qui avoit le fief avoit aussi la justice, III, 104 et suiv. Au défaut des contrats origimaires de concessions, où rouve-t-on la preuve que les justices étoient originairement attachées aux fiefs ? III, 117. Ne se donnoient originairement qu'aux antrustions et aux nobles, III, 136 et suiv. Quoiqu'amovi-

bles, ne se donnoient et ne s'ôtoient pas par caprice : comment se donnoient : on commença à s'en assurer la possession à vie, par argent des avant le règne de la reine Brunehault, III, 141 et suiv. Étoient héréditaires, dès le temps de la fin de la première race, III, 165 et suiv. Il ne faut pas confondre ceux qui furent créés par Charles-Martel, avec ceux qui existoient avant, III, 167. Ceux qui les possédoient autrefois s'embarrassoient peu de les dégrader: pourquoi, III, 172. N'étoient destinés, dans le principe, que pour la récompense des services : la dévotion en fit un autre usage, III, 173 et suiv. Comment les biens de l'église furent convertisen fiefs, ibid. Les biens de l'église, que Charles - Martel donna en fiefs . étoient-ils à vie ou à perpetuité ? III , 192. Origine des grands fiefs d'Allemagne possedés par les ecclésiastiques, III, 203 et suiv. Quand tout le monde devint capable d'en posséder, III, 210 et suip. Quand et comment les fiefs se formèrent des aleux, III, 223

et suiv. Quand et comment il s'en forma qui ne relevoient point du roi, III, 226 et suiv. Quand et dans quelles occasions ceux qui les tenoient étoient dispensés d'aller à la guerre, III; 229 etsuiv. Quand commencèrent à devenir absolumenthéréditaires, III, 231. Quand le partage a commencé d'y avoir lieu, III, 232. Devinrent, sous la seconde race des rois, comme Filles. Quand commençèrent, la couronne, électifs et héréditaires en même temps : qui est-ce qui héritoit? qui est-se qui élisoit ? III, 234 et suiv. Dans quels temps vivoient les auteurs des livres des fiefs, III, 236. L'empereur Conrad établit le premier que la succession des fiefs passeroit aux petits enfans, ou aux frères, suivant l'ordre de la succession : cette loi s'étendit peu à peu, pour les successions directes, à l'infini ; et pour les collatérales, au septième degré, III, 234 et suiv. Pourquoi leur constitution primitive s'est plus long-temps conservée en Allemagne. qu'en France, III, 236. Leur hérédité éteignit le gouvernement politique, forma le

gouvernement féodal, et fis passer la couronne dans la maison de Hugues-Capet, III, 240, et suiv. C'est de leur pépétuité que sont venus le droit d'aînesse, le rachat, les lods et yentes. etc. III, 242 et suiv. Origine des loix civiles sur cette matière, III, 252.

Fief de reprise. Ce que nos peres appelloient ainsi, III, 172.

chez les Francs, à être regardées comme capables de succéder : effet de ce changement, II, 71. N'étoient pas généralement exclues de la succession des terres, par la loi salique, II, 75. Lat liberté qu'elles ont, en Angleterre, au sujet du mariage, y est plus tolérable qu'ailleurs, II, 340. Son. assez portées au mariage: pourquoi, II, ibid. Leur nombre, relatif à celui desgarçons, influe sur la propagation, 341. Vendues à la Chino par leurs pères . par raison de climat, II, 388 et suiv. Il est contraire à la loi naturelle de les obliger à découvrir leur propre turpitude, II, 459. Il est contraire à la loi naturelle de :

un mari à sept ans, II, 460-461. C'est peut-être avec raion qu'on les a exclues de la succession aux fiefs, II, 466. Pourquoi ne peuvent pas épouser leurs pères, II, 481. térites dans le testament du père; et les garçons ne le pouvoient pas être, II, 515. Pourquoi ne succèdent point à la couronne de France, et succèdent à plusieurs autres de l'Europe, III, 246 es suiv. Celles qui, du temps de saint Louis, succédoient aux fiefs, ne pouvoient se du seigneur, III, 253.

leur permettre de se choisir

Pourquoi ne peuvent spouser leur mère, II, 481. Pourquoi ne pouvoient pas être prétérits dans le testament de leur père, tandis que les filles pouvoient l'être , II , 515.

Fils de famille. Pourquoi ne pouvoît pas tester, même avec la permission de son père, en la puissance de qui il étoit ,-II , 514.

Finances. Causes de leur désordres dans nos états, I, A42 et suiv. II, 328. Detruisent le commerce. II, 136.

ples simples sont éloignés d'imaginer et de comprendre ce que c'est qu'un tel homme, III, 65.

Firmitas. Ce que c'étoit autrefois en matière féodale, III, 250.

Pounquoi pouvoient être pré- Fisc. Comment les loix romaines en avoient arrêté la rapacité, II, 245. Ce mot, dans l'ancien langage, étoit synonyme avec fief, UI, 108-112.

> Fiscaux. Voyez Biens fiscaux. Florence. Pourquoi cette ville a perdu sa liberté, I, 153. Quel commerce elle faisoit. II, 147.

marier sans le consentement Florins. Monnoie de Hollande: l'auteur explique par cette monnoie, ce que c'est que le change, II, 286.

Fok. Son système, ses loix. en se prétant à la nature du climat, ont causé mille maux dans les Indes, I, 463. Sa doctrine engage trop dans la vie contemplative, II, 403. Conséquences funestes que les Chinois prétent au dogme de l'immortalité de l'ame éta bli par ce législateur, II, 415.

Foi et hommage. Origine de ce droit féodal, III, 249 es sniv.

Financier. Combien les peu- Foi punique. La victoire seule

n décidé si l'on devoit dire, la foi punique, ou la foi romaine, II, 222.

Foiblesse. Est le premier sentiment de l'homme dans l'état de nature, I, 6. On doit bien se garder de profiter de celle d'un état voisin, pour l'écraser, I, 270. Étoit à Lacédémone, le plus grand des crimes, III, 9.

Folie. Il y a des choses folles qui sont menées d'une manière fort sage, II, 600.

Fonds de terre. Par qui peuvent être possédés! II, 170. C'ess une mauvaise loi que celle qui empêche de les vendre, pour en transporter le prix dans les pays êtrangers, II, 309,

Fontenay (bataille de). Cause la ruine de la monarchie, III, 223-230.

Force défensive des états relativement les uns aux autres. Dans quelle proportion elle doit être, I, 265 et suiv.

Force défensive d'un état. Cas où elle est inférieure à la force offensive, I, 268-269. Force des états. Est relative, ibid.

Force générale d'un état. En quelles mains peut être placée, I, 10-11.

Force offensive. Par qui dois être réglée, I, 271. Forces particulières des hom; mes. Comment peuvent se réunir, I, 11.

Formalité de justice. Sont nécessaires dans les monarchies et dans les républiques; pernicieuses dans le despotisme, I, 147 et suiv. Fournissoient aux Romains, qui y étoient fort attachés, des préfextes pour éluder les loix, II, 518 et suiv. Sont pernicieuses quand il y en a trop, III, 1.

Formose. Dans cette île, c'est le mari qui entre dans la famille de la femme, II, 553. Gest le physique du climat qui a établi le précepte de religion qui défend aux femmes d'être mères avant . trente-cinq ans, II, 348'et suiv. La debauche y est au-. torisée, parce que la religion y fait regarder ce qui est nécessaire comme indifférent, et comme nécessaire ce qui est indifférent, II, 408. Les mariages entre parens, au quatrième degré, y sont prohibés: cette loi . n'est point prise ailleurs que dans la nature , II . 484.:

Fortune. L'honneur prescrit, dans une monarchie, d'en faire plus de cas que de la vie, I, 62.

Gg 3

France. Les peines n'y sont pas assez proportionnées aux crimes, I, 182. Y deiton souffrir le luxe, I, 203. . Heureuse étendue de ce royaume; heureuse situation de sa capitale, I, 265. Fut, vere le milieu du règne de Louis XIV, au plus haut point de sa grandeur relative, I, 269. Combien les loix criminelles y étoient imparfaites sous les premiers rois, I, 372-373. Combien · il y faut de voix pour condamner un accusé, I, 374-395. On y lève mal les impôts sur les boissons, I, 431. On n'y connoît pas assez . la bonté du gouvernement des pays d'états, I, 438. Il ne seroit pas avantageux . à ce royaume que la no-- blesse y pût faire le commerce, II, 167. A quoi . elle doit la constance de grandeur, II, 168. Quelle y est la fortune et la récompense des magis-. trats, ibid. C'est elle qui, avec l'Angleterre et la Hollande, fait tout le commerce de l'Europe, II, 257. Les files ne peuvent pas y avoir tant de liberté, sur le mariage, qu'elles en ont en Angleterre, II, 340.

Nombre de ses habitans sous Charles IX, II, 380.Sa constitution actuelle n'est pas faborable à la population, ibid. Comment la religion, du temps de nos pères, y adoucissoit les fureurs de la guerre, II, 412. Doit sa prospérité à l'exercice des droits d'amortissement et d'indemnité, II, 438-439. Par quelles loix fut gouvernée pendant la première race de ses rois , II , 540 - 541. Etoit, dès le temps de l'édit de Pistes, distinguée en France coutumière, et en pays de droit écrit, II, 546. Les fiefs, devenus héréditaires, s'y multiplièrent tellement, qu'elle fut gouvernée plutôt par la dépendance féodale, que par la dépendance politique, II, 551 et suiv. Etoit autrefois distinguée en pays de l'obéissance - le - roi, et en pays hors l'obeissance-leroi, II, 628. Comment le droit romain y fut apporté; autorité qu'on lui donna, II, 660 et suiv. On y rendoit autrefois la justice de deux différentes manières. ibid. et suiv. Presque tout le petit peuple y étoit autrefois sorf. L'affranchisse-

ment de ces serfs est une des sources de mos coutumes, II, 670. On y admet la plupart des loix romaines sur les substitutions. quoique les substitutions eussent, chez les Romains, tout un autre motif que celui qui les a introduites en France, III, 8. La peine contre les faux témoins y est capitale; elle ne l'est point en Angleterre. Motifs de ces deux loix, III, 13. On y punit le receleur de la même peine que le voleur; cela est injuste, quoique cela fût juste dans la Gréce et à Rome, III, 15. Causes des révolutions dans les richesses de ses rois de la première race, III, 42. L'usage où étoient ses rois, de partager leur royaume entre leurs enfans, est une des sources de la servitude de la glèbo, et des fiefs. III, 54. Comment la nation réforma elle-même le gouvernement civil, sous Clotaire, III, 147 et suiv. La couronne étoit élective sous La seconde race, III, 197. Pourquoi fut dévastée par les . Normands et les Samasins, plutôt que l'Allemagne, III, 237-238. Pourquoi les

filles n'y succèdent point à la couronne, et succèdent à plusieurs autres couronnes de l'Europe, III, 244 et suiv.

Franchise. Dans quel sens est estimée dans une monarchie, I, 58.

Français. Pourquoi ont toujours été chassés de l'Italie, I, 286. Leur portrait; leurs manières ne doivent point être gênées par des loix : on gêneroit leurs vertus, I, 267; II, 961 et suiv. Seroit-il bon de leur donner un esprit de pédanterie? ibid. Mauvaise loi maritime des Français, II, 504. Origina et révolutions de leurs loix civiles, II, 529. Comment les loix saliques, ripusires, bourguignones et wisigothes cessèrent d'être en usage chez les Français: II, 563 et suiv. Férocité, tant des rois que des peuples, de la première race, III, 147 es suiv.

FRANÇOIS I. C'est par une sage inprudence qu'il refusa la conquête de l'Amérique, II, 263.

Francs, Leur origine; usage et propriété des terres, chez eux, avant qu'ils fussent sortis de la Germanie, I,

68 et suiv. Quels étoient leurs biens et l'ordre de leurs successions, lorsqu'ils vivoient dans la Germanie: changemens qui s'introduisirent dans leurs usages, lorsqu'ils eurent fait la conquête des Gaules; causes de ces changemens, II, 68 et suiv. En vertu de la lo; salique, tous les enfans males succedoient, chez eux, à la couronne par portions égales, II, 77. Pourquoi leurs rois portoient une longue chevelure, II, Pourquoi leurs rois avoient plusieurs femmes, tandis que les sujets n'en avoient qu'une, ibid et suiv. Majorité de leurs rois ; elle a varié; pourquoi, II. 80 et suivantes. Raison de l'esprit sanguinaire de leurs rois, H, 86. Assemblée de leur nation, II, 87. N'avoient point de rois dans la Germanie, avant la conquête des Gaules, Avant et après la conquête des Gaules, ils laissoient aux principaux d'entr'enx le droit de délibérer sur les petites choses, et réservoient à toute la nation la délibération des choses importantes, ibid. N'ont

pas pu faire rédiger la loi salique, avant que d'être sortis de la Germanie, leur pays, II, 529. Il y en avoit deux tributs; celle des Ripuaires, et celle des Sai liens, réunis sous Clovis, elles conservèrent chacune leurs usages, ibid. Reconquirent la Germanie, après en être sortis, II, 530. Prérogatives que la los salique leur donnoit sur les Romains : tarif de cette différence, II, 537 et suiv. Comment le droit romain se perdit dans le pays de leur domaine, et se conserva chez les Goths, les Bourguignous et les Wisigoths, II, 540 et suiv. La preuve par le combat étoit en usage chez eux, II, 575 et suiv. Est-il vrai qu'ils aient occupé toutes les terres de la Gaule, pour en faire des sies, III, 42. Occupérent, dans les Gaules, les pays dont les Wisigoths et les Bourguiguons ne s'étoient pas emparés; ils y portèrent les mœurs des Germains; de-la les fiefs dans ces contrées, III, 43, No payoient point de tributa dans les commencemens de la monarchie: les seuls Romains en payoient pour les terres qu'ils possédoient; traits d'histoire et passages qui le prouvent, III, 58 et suiv. Quelles étorent les Gaulois dans la monarchie française, III, 64 et suiv. Toutes les preuves qu'emploie M. l'abbé Dubos, pour établir que les Francs n'entrèrent point dans les Gaules en conquérans; mais qu'ils y furent appellés par les peuples, sont ridicules, et démenties par l'histoire, III, 119 et suiv.

Francs - aleux. Leur origine, III, 81.

Francs ripuaires. Leur loi suit pas à pas la loi salique, II, 74. Viennent de la Germanie, II, 75. En quoi leur loi, et celles des autres peuples barbares, différoient de la loi salique, II, 563 et suiv.

Fraude. Est occasionnée par les droits excessifs sur les marchandises : - est pernicieuse à l'état : est la source d'injustices criantes, et est utile aux traitans, I, 433. Comment punie chez le

FREDEGONDE. Pourquoi elle

mourut dans son lit, tandis que Brunehault mourut dans les supplices, III, Comparée à Brunehauls, III, 147.

charges des Romains et des Fred. Ce qui signifie ce mor en langue suedoise, III, 101.

Voyez Fredum.

Freda. Quand on commença à les régler plus par la cou : tume que par le texte des loix, II, 559.

Fredum. Comment ce mot. qui se trouve dans les loix barbares, a été forgé, III, 70. Ce que c'étoit : ce droit est la vraie cause de l'établissement des justices seigneuriales; cas où il étoit exige: par qui il l'étoit, III, 101 et suiv. Sa grandeur se proportionnoit à celle de la protection que recevoit celui qui le payoit, III, 104. Nom que l'on donna à ce droit sous la seconde race, ibid. Ne pouvoit appartenir qu'au seigneur. du fief, à l'exclusion même du roi : de-là, la justice ne pouvoit appartenir qu'au seigneur du fief, III, 105 et suiv.

Mogol et au Japon, I. Frères. Pourquoi il ne leur est pas permis d'épouser leurs sours, II, 482. Peuples chez qui ces mariages étoient autorisés : pourquoi, II. 484.

Frisons. Quand, et par qui leurs loix furent rédigées, II, 531. Simplicité de leurs loix: cause de cette simplicité, ibid. Leurs loix criminelles étoient faites sur le même plan que les loix Ripuaires, II, 563. Voyez Ripuaires. Tarif de leurs compositions, II, 586.

Frugalité. Dans une démocratie où il n'y a plus de vertu, c'est la frugalité, et non le desir d'avoir qui passe pour avarice, I, 40. Doit être générale dans une démocratie: effets admirables qu'elle y produit, ibid. Ne doit, dans une démocratie, régner que dans les familles, et non dans l'état, ibid. Comment on en inspire l'amour, I, 83. Ne peut pas règner dans une monarchie, ibid. Combien est nécessaire dans une démocratie; comment les loix doivent l'y entretenir, I, 90 et suiv.

Funérailles. Platon a fait des loix d'épargnes sur les funérailles; Cicéron les a adoptées, II, 440. La religion ne doit pas encourager les dépenses funéraires, II, 442.

G.

GABELLES. Celles qui sont établies en France sont injustes et funestes, I, 432. Gages de bataille. Quand îls étoient rocus, on ne pouvoit faire la paix sans le consentement du seigneur, II, 596 et 598.

Gains nuptiaux. Quels doivent être ceux des semmes, dans les différens gouvernemens, I, 218.

Galanterie. Dans quel sens est

permise dans une monarchie, I, 58. Suites fâcheuses qu'elle entraîne, I, 206. D'où elle tire sa source; ce que ce n'est point; ce que c'est; comment s'est acerue, II, 591. Origine de celle de nos chevaliers errans, II, 592 et suiv. Pourquoi celle de nos chevaliers ne s'est point introduite à Rome ni dans la Grèce, II, 593. Tira une grands

importance des tournois Gaule méridionale. Les loix ibid.

Gange. C'est une doctrine pernicieuse, que celle des Indiens, qui croient que les ceux qui meurent sur ses bords, II, 409.

Gantois. Punis pour avoir, mal-à-propos, appellé de défaute de droit le comte de Flandres, II, 623.

Garçons. Sont moins portes pour le mariage que les filles; pourquoi, II, 340. Leur nombre, relatif à cecoup sur la propagation, 343.

248.

Voyez Baillie.

Gardiens des mœurs, à Athè. nes, I, 95 et suiv.

- des loix, ibid.

Gaules. Pourquoi les vignes y furent arrachées par Domitien, et replantées par Ju-Geneve. Belle loi de cette rélien, II, 235. Eroient pleines de petits peuples, et regorgeoient avant les Romains, II, 353. Ont eté conquises par des peuples de la Germanie, desquels les Français tirent leur origine, II, 37-44.

romaines y subsisterent toujours, quoique proscrites par les Wisigoths, IL, 55a.

eaux de ce fleuve sanctifient Gaulois. Le commerce corrompit leurs mœurs, II, 144-Quelles étoient leurs charges dans la monarchie des Francs, III, 64 et suiv. Ceux qui, sous la domination française, étoient libres, marchoient à la guerre sous les comtes, III, 81.

Gazetier ecclésiastique. V. oyez Nouvelles ecclésiastiques. lui des filles, influe beau- GELON. Beau traité de paix qu'il fit avec les Carthaginois, I, 280.

Garde-noble. Son origine, III, Génes. Comment le peuple a part au gouvernement de cette republique, I, 24. Edit par lequel cette république corrige ce qu'il avoit de vicieux dans son droit politique et civil, à l'égard de l'isle de Corse, I, 283.

> publique ; touchant le commerce , U , 162.

d'habitans , GENGISKAN. S'il eut été chrétien , il n'out , pas été si cruel, II, 395. Pourquoi, approuvant tous les dogmes mahométans, il méprisa si fort les mosquées, II, 432. Feit fouler l'alcoran aux pieds de ses chevaux, ibid. Trouvoit le voyage de la Mesque absurde, ibid.

Gentilshommes. La destruction des hôpitaux, en Augleterre, les a tirés de la paresse où ils vivoient, II, 387-388. Comment se battoient en combat judiciaire, II, 588. Comment contre un vilain, II, 508.V uidoien t leurs différends par la guerre; et leurs guerres se terminoient souvent par un combat judiciaire, II, 600. GEOFFROY, duc de Bretagne. Son assise est la source de la coutume de cette province, II, 669.

Germains. C'est d'eux que les Francs tirent leur origine, I, 185. Ne connoissoient guère d'autres peines que les pécuniaires, ibid. Les femmes étoient, chez eux, dans une perpétuelle tutelle , I , 213. Simplicité éingulière de leurs loix en matière d'insultes faites tant aux hommes qu'aux femmes: cette simplicité provenoit du climat, I, 477. Ceux qui ont changé de climat, ont changé de loix et . de mœurs, I, 479. Quelle sorte d'esclaves ils avoient, I, 495. Loi civile dé ces

peuples, qui est la source de ce que nous appellons loi salique , II , 67 et suiv. Co que c'étoit, chez eux, que la maison et la terre de la maison, II, 69. Quel étoit leur patrimoine, et pourquoi il n'appartenoit qu'aux måles , 68. Ordre bisarre dans leurs successions : raisons et source de cette bisarrerie , II , 70 et suiv. bisarre Gradation mettoient dans leur attachement pour lours parens, ibid. Comment punissoient l'homicide, II, 73. Etoient le seul peuple barbare, où l'on n'eût qu'une femme: les grands en avoient plusieurs, II, 78. Austérité de leurs mœurs, II, 68. No faisoient aucune affaire publique ni particulière sans ôtre armés, II, 81. A quel âge , eux et leurs rois , étoient majeurs , ibid. et suiv. On ne parvenoit, chez eux, à la royauté, qu'après la majorité : inconvéniens qui firent changer cet usage, et de ce changement naquit la différence ontre la tutelle et la baillie ou garde, II, 84-85. L'adoption se faisoit, chez cux, par les armes

II , 85. Etoient fort libres : pourquoi, II, 87. Pourquoi le tribunal de Varus leur parut insupportable, II, 92. Combien ils étoient hospitaliers, II, 146. Comment punissoient les crimes. La monnoie, chez eux, devenoit bétail, marchaudise ou denrée ; et ces choses demoient monnois. II, 273. N'exposoient point leurs enfans, II, 377. Leurs inimitiés, quoiqu'héréditaires, n'étoient pas éternelles : les prêtres avoient vraisem blablement beaucoup de part aux réconciliations, II , 412. Différens caractères de leurs loix , II , 529 et suiv. Etoient divisés en plusieurs nations qui n'avoient qu'un même territoire ; et chacune de ces nations, quoique confondues, avoit ses loix, II, 534. Avoient l'esprit des loix personnelles, avant leurs conquêtes, et le conservèrent après, 536. Quand rédigé. rent leurs usages par écrit pour en faire des codes, II , 557. Esquisse de leurs mœurs : c'est dans ces mœurs que l'on trouve les raisons de ces preuves que nos peres employoient par

le fer ardent, l'eau bouillante et le combat singulier, II, 570 et suiv. La facon dont ils terminoient leurs guerres intestines est l'origine du combat judiciaire, II, 571. Leurs maximes, sur les outrages, II, 502. C'étoit, chezeux, une grande infamie, d'avoir abandonné son bouclier dans le combat, II, 590. C'est d'eux que sont sortis les peuples qui conquirent l'empire romain: c'est dans leurs mœurs qu'il faut chercher les sources des loix féodales, III, 36. C'est dans leur facon de se nourrir, dans la variation de leurs possessions, et dans l'usage où étoient les princes de se faire suivre par une troupe de gens attachés à eux . qu'il faut chercher l'origine du vasselage, III, 38 et suiv. Il y avoit, chez eux, des vassaux ; mais il n'y avoit point de fiefs : ou plutôt les fiese étoient des chevaux de bataille, des armes et des repas, III, 40. Leur vie étoit presque toute pastorale : c'est de-là que presque toutes les loix barbares roulent sur les troupeaux, III, 43. Il est im-

possible d'entrer un peu avant dans notre droit politique, si l'on ne connoît les loix et les mœurs des Germains; et, pour nous conduire à l'origine des justices seigneuriales ; l'auteur entre dans le détail de la nature des compositions qui étoient en usage chez les Germains, et chez les peuples sortis de la Germanio pour conquérir l'empire romain , III , 92 et suiv. Ce qui les a arrachés à l'état Gloire. Celle du prince esten de la nature où ils semabloient être encore du temps de Tacite, III, 95. Pourquoi, étant si pauvres, ils avoient tant de peines pécuniaires, III, 96. Entene doient, par rendre la justice, protéger le coupable contre la vengeance de l'of- Goa. fensé, III, 101. Comment punissoient les meurtres involontaires, III, 102. C'est GONDEBAUD. Loi injuste de dans leurs mœurs qu'il faut chercher la source des mai-. res du palais, et de la foiblesse des rois, III, 158 et suiv.

Germanie. Est le berceau des Francs, des Francs ripuaires et des Saxons, II, 75. Etoit pleine de petits peuples, et regorgeoit d'habitans avant

les Romains, II, 353. Fut reconquise par les Francs, après qu'ils en furent sortis, II , 531.

Glèbe (servitude de la). Quelle en est, la plupart du temps, l'origine, III, 38. N'a point été établic par les France entrant dans la Gaule, III, 42. Etablie dans la Gaule, avant l'arrivée des Bourguignons : conséquences que l'auteur tire de ce fait, III, 49.

orgueil : elle ne doit jamais être le motif d'aucune guerre, I , 272.

Gloire ou magnanimité. Il n'y en a , ni dans un despote, mi dans ses 'sujets, I, 114. Gnide. Vice dans son gouvernement, I, 321.

Noirceur horrible du caractère des habitans de ce pays, II, 17.

ce roi de Bourgogne, II, 462. Est un de ceux qui recueillirent les loix des Bourguignons, II, 531. Caractère de sa loi; son objet; pour qui elle fut faite, II, 543. Sa loi subsista longtemps chez les Bourguignons, II, 547. Fameuses dispositions de ce prince ,

qui ôtoient le serment des mains d'un homme qui en vouloit abuser, II, 567. Raisons qu'il allègue pour substituer le combat singulier à la preuve par serment, II, 571. Loi de ce prince qui permet aux accusés d'appeler au combat les témoins que l'on produisoit contre eux, II, 604. GONTRAN. Comment adopta

Childebert, II, 85. Goths. Leur exemple, lors de la conquête d'Espagne, prouve que les esclaves armés ne sont pas si dangereux dans une monarchie, I, 502. La vertu faisoit, chez eux, la majorité, II, 70. Comment le droit romain se conserva dans les pays de leur domination et de celle des Bourguignons, et se perdit dans le domaine des Francs, II, 541 et suiv. La loi salique ne fut jamais reçue chez eux, II, 544. La prohibition de leurs mariages avec les Romains fut levée par Recessuinde, pourquoi, II, 549. Perséoutés, dans la Gaule méridionale, par les Sarrasins, se retirèrent en Espagne : essets que cette émigration produisit dans leurs loix, II, 551 et suiv.

qui ôtoient le serment des Goût. Se forme, dans une mains d'un homme qui en nation, par l'inconstance vouloit abuser, II, 567.

Ralsons qu'il allègue pour substituer le combat singu
ibid.

Gouvernemens. Il y en a de trois sortes : quelle est la nature de chacune , I , 14. Exemple d'un pape qui abandonna le gouvernement à un ministre, et trouva que rien n'étoit si aisé que de gouverner, I, 34. Différence entre sa nature et son principe, I, 36. Quels en sont les divers principes, I, 37 et suiv. Ce qui le rend imparfait, I, 55. Ne se conserve qu'autant qu'on l'aime, I, 65. Sa corruption commence presque toujours par cello des principes, I, 222 es suiv. Quelles sont les révolutions qu'il peut essuyer. sans inconvénient, I, 234. Suites funestes de la corruption de son principe, I. 237 et suiv. Quand la principe en est bon , les loix qui semblent le moins conformes aux vraies règles et aux bonnes mœurs , y sont bonnes : exemples, ibid. Le moindre changement dans sa constitution entraîne la ruine des prin; cipes, I, 244. Cas où, de

libre et de modéré qu'il étoit, il devient militaire, I, 327. Liaison du gouvernement domestique avec le Tiberius Gracchus. Coup politiques, II, 12. Ses maximes gouvernent les hommes concurrement avec le climat, la religion les loix, etc. De-là naît l'esprit général d'une nation, II, 87. Sa dureté est un obstacle à la propagation, II, 342 et suiv.

Gouvernement d'un seul. No dérive point du gouvernement paternel, I, 11.

Gouvernement gothique. Son origine, ses défauts : est la source des bons gouvernemens que nous connoissons, I . 33o-331.

Gouvernement militaire. Les empereurs qui l'avoient établi, sentant qu'il ne leur étoit pas moins funeste qu'aux sujets, cherchèrent à le tempérer, I, 179.

Gouvernement modéré, Combien est dissicile à sormer, I, 124. I e tribut qui y est le plus naturel, est l'impôt sur les marchandises , I , Grandeur réelle des 440. Convient dans les pays formés par l'industrie des hommes, II, 50.

Voyez Monarchie, République.

Gouverneurs des provinces 10maines. Leur pouvoir ; leurs injustices, I, 366. et suiv. mortel qu'il porte à l'autorité du sénat , I , 361.

Grace. On ne peut pas demander, en Perse, celle d'un homme que le roi a une fois condamné, I, 53. Le droit de la faire aux coupables est le plus bel attribut de la souveraineté d'un monarque ; il ne doit donc pas être leur juge , I, 155-156.

Grace (lettre de). Sont un grand ressort dans un gouvernement modéré, I, 183. Grace (la ). L'auteur de l'Esprit des Loix étoit-il obligé d'en parler ? D. 281 et suiv.

Gradués. Les deux dont le juge étoit obligé de se faire assister dans les cas qui peuvent mériter une peine afflictive, représentent les anciens prud'hommes qu'il étoit obligé de consulter, II, 665.

Pour l'augmenter, il ne faut pas diminuer la grandeur relative, I, 269.

Grandeur relative des étais. Pour la conserver, il ne faut faut pas écraser un état veisin qui est dans la décadence, I, 270.

Grands. Leur situation dans les états despotiques, I, 52, Comment doivent être punis dans une monarchie, I, 188.

GRAVINA. Comment définit l'état civil, I, 11.

Gravion. Ses fonctions étoient les mêmes que celles du comte et du centenier, III, 91.

Grèce. Combien elle renfermoit de sortes de républiques, I, 92. Par quel usage on y avoit prévenu le luxe des richesses, si pernicieux dans les républiques, I, 197. Pourquoi les femmes étoient si sages, I, 208. Son gouvernement fédératif est ce qui la fit fleurir si longtemps, I, 258. Ce qui fut cause de sa perte, I, 261. On n'y pouvoit souffrir le gouvernement d'un soul, II, 45. Belle description de ses richesses, de son commerce, de ses arts, de sa réputation, des biens qu'elle recevoit de l'univers, et de ceux qu'elle lui faisoit, II, 195. Etoit pleine de petits peuples, et regorgeoit d'habitans, avant les Romains,  $Tome\ III.$ 

II, 353. Pourquoi la galanterio de chevalerie ne s'y est point introduite, II, 592. Sa constitution demandoit que l'on punit ceux qui ne prenoient pas de parti dans les séditions, III, 3. Vice dans son droit des gens ; il étoit abominable, et étoit la source de loix abominables : comment il auroit du être corrigé, III, 7. On n'y punissoit pas le suïcide par les mêmes motifs qu'à Rome, III, 9. On y punissoit le receleur comme le voleur, cela étoit juste en Grèce ; cela est injuste en France; pourquoi , III , 15 et suiv. Grees. Leurs politiques avoient des idées bien plus nettes sur le principe de la démocratie que ceux d'aujourd'hui, I, 36. Combien ont fait d'efforts pour diriger l'éducation du côté de la vertu, I, 67. Regardoient le commerce comme indigne d'un citoyen, I, 75. La nature de leurs occupations leur rendoit la musique nécessaire, I, 77. La crainte des Perses maintint leurs loix, I, 231. Pourquoi se croyojent libres du temps de Ciceron, I, 303. Quel étoit leur gouvernement dans les

Hh

temps héroïques, I, 334 et suiv. Ne surent jamais quelle est la vraie fonction du prince; cette ignorance leur fit chasser tous leurs rois, I, 336. Ce qu'ils appelloient police, ibid. Combien il falloit de voix, chez eux, pour condamner un accusé, I, 375. D'où venoit leur penchant pour le crime contre nature, I, 385. La trop grande sévérité avec laquelle ils punissoient les tyrans, occasionna, chez eux, beaucoup de révolutions, I, 403 et suiv. La lèpre leur étoit inconnue, I, 470. Loi. sagè qu'ils avoient établie en faveur des , esclaves, I, 509. Pourquoi leurs navires alloient plus vite que ceux des Indes., II, 188. Leur commerce avant et depuis Alexandre, II, 102 et suiv. 203 et suiv. --Avant Homère, II, 196. Pourquoi firent le commerce GRIMOALD. Ajouta de noudes Indes avant les Perses, qui en étoient bien plus à portée , II , 197 et suiv. Leur commerce aux Indes n'étoit pas si étendu, mais plus facile que le nôtre, II, 213. Leurs colonies, II, 230. Pourquoi estimoient plus les troupes de terreque

celles de mer, II, 232. Loi qu'ils imposèrent aux Perses, II , 256. Leurs différentes constitutions sur la propagation, suivant le plus grand ou le plus petit nombre d'habitans, II, 349 et suiv. N'auroient pas commis les massacres et les rayages qu'ou leur reproche, s'ils eussent été chrétiens, II, 394 ct suiv. Leurs prêtres d'Apollon jouissoient d'une paix éternelle; sagesse de ce réglement religieux, II, 411. Comment, dans le temps de leur barbarie, ils employèrent la religion pour arrêter les meurtres, II, 414. L'idée des asyles devoit leur venir plus natuellement qu'aux autres peuples; ils restreignirent d'abord l'usage qu'ils on firent dans de justes bornes; mais ils les laissèrent devenir abusifs et pernicieux, II, 433.

velles loix à celles des i.ombards , II , 531.

Guèbres. Leur religion est favorable à la propagation, II, 373. Leur religion rendit autrefois le royaume de Perse florissant, parce qu'elle n'est point comtemplative; celle de Mahomet l'a détruit,

II, 403. Leur religion ne Guerre civile. N'est pas toupouvoit convenir que dans la Perse , II , 425.

Guerre. Quel en est l'objet, I, 10. On ne doit point en entreprendre de lointaines, I, 268. Dans quel cas on a droit de la faire ; d'où dérive ce droit, I, 271 et suiv. Donne-t-elle droit de tuer les captifs ? I, 483. C'est le christianisme qui l'a purgée de presque toutes les cruautes, II, 294. Comment la religion peut en adoucir les fureurs, II, 411. Etoit souvent terminée par le combat judiciaire, II, 600. Avoit souvent, autrefois, pour motif la violation du droit politique; comme celles Gymnastique. Ce que c'étoit; d'aujourd'hui on: pour cause ou pour prétexte celle du droit des gens, II, 619. Tout le monde, du temps de Charlemagne, étoit obligé d'y aller , III , 229.

jours suivie de révolutions. I, 113. Celles qui ravagèrent les Gaules, après la conquête des Barbares, sont la principale source de la servitude de la glèbe et des fiefs, III, 53 et suiv.

Guerre (état de). Comment les nations se sont trouvées en état de guerre ; I , 9. Comment les particuliers sont parvenus à être en état de guerre les uns vis-à-vis des autres, I, 10. Est la source des loix humaines, ibid.

Guinée. Cause de l'extrême lubricité des femmes de ce pays, II, 16.

combien il y en avoit de sortes. Pourquoi, de trèsutiles qu'étoient d'abord ces exercices, ils devinrent, dans la suité, funestes aux mœurs, I, 238.

H.

HABIT DE RELIGIEUSE. Doitil être un obstacle au mariage d'une femme qui l'a pris sans se consacrer? III,

Hannon. Véritables motifs du

refus qu'il vouloit que l'on fit d'envoyer du secours à Annibal en Italie , I , 281-282. Ses voyages; ses découvertes sur les côtes 'de l'Afrique, II, 218 et suiv.

Hh a

La relation qu'il a donnée de ses voyages, est un morceau précieux de l'antiquité. Est-elle fabuleuse ? II , 220 et suiv.

HARDOUIN (le père). Il n'appartient qu'à lui d'exercer un pouvoir arbitraire sur les faits , III , (2.

Harmonie. Necessaire entre les loix de la eligion, et les loix civiles du même pays, II , 407.

Hebon, archeveque de Reims. Son ingratitude envers Louis- HERCULE. Ses travaux prous le-Débonnaire. Qui étoit cet Hébon, III, 134.

HENRI II. Saloi contre les filles qui ne déclarent pas leur grossesse au magistrat, est contraire à la loi naturelle, II, 459.

HENRI III. Ses malheurs sont une preuve bien sensible Hérésies. L'accusation de ce 'qu'un prince ne doit jamais insulter ses sujets, I, 419. HENRI VIII, roi d'Angletrrre. Dut vraisembl blement sa mort à une loi trop dure qu'il fit publier contre le crime de lèse - majesté , I, 302. Ce fut par le moyen des commissaires qu'il se desit des pairs qui lui de- Héritiers. Les cadets, chez les plaisoient, I, 412. A établi l'esprit d'industrie et de commerce en Angleterre, en y

détruisant les monastères et les hòpitaux, II, 387. En défendant la confrontation des témoins avec l'accusé, il fit une loi contraire à la loi naturelle, II, 450. La loi , par laquelle il condamnoit à mort toute fille qui, ayant eu un mauvais commerce avec quelqu'un, ne le déclaroit pas au roi ayant d'épouser son amant, étoit contre la loi naturelle, II, ibid.

vent que la Grêce étoitencore barbare de son temps, II, 414.

Hérédité. La même personne n'endoit pas recueillir deux, dans une démocratie où l'ou veut conserver l'égalité, I,

crime doit être poursuivie avec beaucoup de circonspection; exemples d'absurdités et de cruautés qui peuvent résulter d'une poursuite indirecte, I, 381 et suiv. Combien ce crime est susceptible de distinctions, I, 383 et suiv.

Tartares, en quelques districts de l'Angleterre, et dans le duché de Rohan, sont héritiers exclusivement aux ainés, II, 66. Il n'y avoit à Rome que deux sortes d'héritiers, les héritiers-siens, et les agnats. D'où venoit l'exclusion des cognats, II, 506 et suiv. C'étoit un déshonneur à Rome de mourir sans héritiers; pourquoi, !II, 8.

Héritiers-siens. Ce que c'étoit II, 506. Dans l'ancienne Rome, ils étoient tous appellés à la succession, males et femelles, II, 509.

Héroïsme. Celui des anciens étonne nos petites ames, I, 65.

Héros. Ecrivent toujours leurs propres actions avec simplicité, II, 221.

Hiérarchie. Pourquoi Luther laconserva dans sa religion, tandis que Calvin la bannit de la sienne, II, 598.

Hinicon, pilote des Carthaginois. Ses voyages, ses établissemens; se fait échouer pour ne pas apprendre aux Romains la route d'Angictèrre, II, 226.

Hippolite. Eloge de ce rôle dans la Phèdre de Racine, II, 462.

Histoires. Les monumens qui nous restent de celle de France, sont une mer, et

une mer à qui les rivages même manquent, III, 57. Germe de celle des rois de la première race 771, 63. Historiens. Trahissent la vérité dans les états libres, comme dans ceux qui ne le sont pas, II, 141. Doiventils juger de ce que les hommes ont f it, par ce qu'ils auroient dû faire? III, 195. Source d'une erreur dans laquelle sont tom'es ceux de France, III, 52 et sniv. Hobbes. Son erreur sur les premiers sentimens qu'il attribue à l'homme, I, 8. Le nouvelliste ecclésiastique prend pour des preuves d'athéïsme les raisonnemens que l'auteur de l'Esprit des Loix emploie pour détruire le système de Hobbes et celui de Spinosa, D. 260.

Hollande (la). Est une répnblique fédérative; et par-là, regardée en Europe comme éternelle, I, 257. Cette république fédérative, est plus parfaite que celle d'Allemagne; en quoi, I, 260. Comparée, comme république fédérative, avec celle de Lycie, I, 261. Ce que doivent faire ceux qui y représentent le peuple, I, 314. Pourquoi n'est pas sub-

mées, I, 327. Pourquoi le gouvernement modéré v convient mieux qu'un autre, II, 50. Quel est son son commerce à la violence et à la vexation, II, 150. Fait tel commerce sur lequel elle perd, et qui ne laisse pas de lui être fort utile, ibid. et suiv. Pourquoi les vaisseaux n'y sont pas si bons qu'ailleurs, II, 188. C'est elle qui, avec la France et l'Ang'eterre, fait tout le commerce de l'Europe, II, 257. C'est elle qui, présentement règle le prix du chinge, II, 284 et suiv.

Hollandais. Profits qu'ils tirent du privilège exclusif qu'ils ont de commercer au Japon, et dans quelques autres royaumes des Indes, II, 155. Font le commerce sur les erremens des Portugais, II, 252. C'est leur commerce qui a douné quelque prix à la marchandise des Espagnols, II, 264. Voyez Hollands.

Homère. Quelles étoient, de son temps, les villes les plus riches de la Grèce, II, 194. Commerce des Grecs avant lui , II , 196.

juguée par ses propres ar- Homicide. Comment ce crime étoit puni chez les Germains, II. 73.

Homicides. Doit-il y avoir des asyles pour eux? II, 433. commerce, II, 147. Dut Hommage. Origine de celui que doivent les vassaux, III,

> Hommes. Leur bonheur comparé avec celui des bêtes, I, 4. Comme êtres physiques, sujets à des loix invariables, comme êtres intelligens, violent toutes les loix: pourquoi. Comment rappellés sans cesse à l'observation des loix , I , 4 - 5. Quels ils seroient dans l'état de pure nature, I, 8. Par quelles causes se sont unis en société, I, 9. Changemens que leur état de société a opérés dans leur caractère , I , 9-10. Leur état relatif à chacun d'eux en particulier, et relatif aux différens peuples; quard ils ont été en société, ibid. Leur situation déplorable et vile, dans les états despotiques, I, 49-52. Leur vanité augmente à proportiou du nombre de ceux qui vivent ensemble, I, 193. Leur penchant à abuser de leur pouvoir : suites funestes de cette inclination, I, 404-305.

Quelle est la connoissance qui les intéresse le plus, 1,372. Leurs caractères et leurs passions dépendent des différens climats: raisons physiques, I, 451 et saiv. Plus les causes physiques les portent au repos, plus les causes morales doivent les en éloigner, I, 463. Naissent tous égaux : l'esclavage est donc contre nature , I , 492. Beauté et utilité de leurs ouvrages, II, 52. De leur nombre, dans le rapport avec la manière dont ils se procurent la subsistance, II, 54. Ce qui les gouverne, et ce qui forme l'esprit général qui résulte des choses qui les gouvernent, II, 95. Leur propagation est troublée en mille manières, par les passions, par les fantaisies et par leluxe, II, 330. Comlien vaut un homme en Angleterre. Il y a des pays où un homme vaut moins que rien, II, 352. Sont perer. Sont fripons en detail; et, en gros, de trèshounctes gens. De-là le plus ou le moins d'attachement qu'ils ont pour leur religion, II, 430. Aiment, en matière de religion, tout ce qui suppose un effort; comme en matière de morale, tout ce qui suppose de la sévérité, II, 436. Ont sacrifié leur indépendance naturelle aux loix politiques, et la communauté naturelle des biens aux loix civiles : ce qui en résulte, II, 488 et suiv. Il leur est plus aisé d'être extrêmement vertueux, que d'être extrêmement sages, II, 659. Est - ce être sectateur de la religion naturelle, que de dire que l'homme pouvoit, à tous les instans, oublier son createur; et que I ieu l'a rappellé à lui par les loix de la religion? D. 28.

Hommes de bien. Ce que c'est: il y en a fort peu dans les monarchies, I, 47.

Hommes libres. Qui on appelloit ainsi dans les commencemens de la monarchie. Comment et sous qui ils marchoient à la guerre, III, 81.

portés à craindre, ou à es
Jeier. Sont fripons en détail; et, en gros, de trèshounctes gens. De-là le plus
ou le moins d'attachement

Hommes qui sont sous la foi
du roi. C'est ainsi que la loi
salique désigne ceux que nous
appellons aujourd'hui vassaux, III, 78.

Hongrie. La noblesse de ce royaume a soutenu la maison d'Autriche, qui avoit travaillé sans cesse à l'opprimer, I, 235. Quelle sorte d'esclavage y est établi, I, 496. Ses mines sont utiles, parce qu'elles ne sont pas abondantes, II, 264 et suiv. Honnétes gens. Ceux qu'on nomme ainsi tiennent moins aux bonnes maximes que le peuple, I, 80.

Honnête homme. Le cardinalde Richelieu l'exclut de l'administration des affaires, dans une monarchie, I, 47. Ce qu'on entend par ce mot dans une monarchie, I, 59-60.

Honneur. Ce que c'est : il tient liou de la vertu dans les monarchies, I, 47. Est essentiellement placé dans l'état monarchique, I, 41. Effets admirables qu'il produit dans une monarchie, I, 50. Quoique faux, il produit, dans une monarchie, les mêmes effets, que s'il étoit véritable, I, 49. N'est point le principe des états despotiques, ibid. Quoique dépend at de son propre caprice, il a des règles fixes, dont il ne peut jamais s'écarter , I , ibid. Est tellement inconnu dans les états despotiques, que souvent il

n'y a pas de mot pour l'exprimer, ibid. Seroit dangereux dans un état despotique, I. 50. Met des bornes à la puissance du monarque, I, 54. C'est dans le moude, et non au collège, que l'on en apprend les principes. I, 57. C'est lui qui fixe la qualité des actions dans une monarchie, ibid. Dirige. toutes les actions et toutes les façons de penser, dans une monarchie, I., 61, Empêche Crillon et d'Orte d'o. béir à des ordres injustes du monarque, ibid. C'est lui qui conduit lés nobles à la guerre; c'est lui qui la leur fait quitter , I , 62. Quelles en sont les principales règles, ibid. Ses loix ont plus de force, dans une monarchie, que les loix positives, ibid. Bisarrerie de l'honneur, I, 134. Tient lieu de censeurs, dans une monarchie, I, 140. Voyez Point d'honneur.

Honneurs. C'est ainsi que l'on a nommé quelquesois les siefs, III, 79.

Honorifiques. Voyez Droits ho-

Honorius. Ce qu'il pensoit des paroles criminelles, I, 395. Mauvaise loi de ce prince, III, 23.

que les peines atroces, I, 170 et suiv. Punit plus le père d'un enfant condamué au supplice, et vice versa, que toute autre peine, I, 165-166.

HOPITAL (le chancelier de l'). HUQUES - CAPET. Son avene-Erreur dans laquelle il est tombe, III, 28.

Hôpitaux. Ne sont jamais nécessaires que dans les nécessités accidentelles. sccours momentanés sont toujours préférables aux hôpitaux sondés à perpétuité. Exemples des maux que causent ces établissemens, II, 385.

Monte. Prévient plus de crimes Hontensius. Emprunta la femme de Caton, II, 595. Hospitalité. C'est le commerce qui-l'a bannie, II, 145. Jusqu'à quel point observée par les Germains, ibid. et suiv.

> ment à la couronne fut un plus grand changement que celui de Pépin, III, 196. Comment la couronne de France passa dans sa maison, III, 240 et sniv.

Humeur sociable. Ses effets, II , 98.

## J. I.

JACQUES I. Pourquoi fit des Japon. Les loix y sont imloix somptuaires en Aragon. Quelles elles furent, I, 200.

Jacques II, roi de Majorque. Paroît être le premier qui ait créé une partie publique, II, 644.

Jalousie. Il y en a de deux sortes: l'une de passion; l'autre de coutume, de mœurs ou de loix ; leur nature ; leurs effets , II , 19. Janicule. Voyez Mont Janicule.

puissantes, parce qu'elles sont trop-sévères, I, 171 et suiv. Exemples des loix atroces de cet empire, I, 401-402. Pourquoi la fraudo y est un crime capital, I, 439. Est tyrannisé par les loix, II, 55. Pertes que lui cause, sur son commerce, le privilège exclusif qu'il a accordé aux Hollandais et aux Chinois, II, 155. Il fournit la preuve des avantages infinis que peut tirer

du commerce une nation qui peut supporter à-la-fois une grande importation et une grande exportation, II , 173. Quoiqu'un homme y ait plusieurs femmes, les enfans d'une seule sont légitimes, II, 334. Il y naît plus de filles que de garcons; il doit donc être plus peuplé que l'Europe, II, 343. Causo physique de la grande population de cet empire, II, 344. Si les loix y sont si sévères et si sévèrement exécutées, c'est parce que la religion dominante dans cet empire n'a presque point de dogmes, et qu'elle ne présente aucun avenir, II, 406 - 407. Il y a toujours, dans son sein, un commerce que la guerre ne ruine pas, II, 411. Pourquoi les religions étrangères s'y sont établies avec tant de facilité, II, 431 et suiv. Lors de la persécution du christianisme, on s'y revolta plus contre la cruauté des supplices, que contre la Jaxarte. Pourquoi ce seuve durée des peines, II, 448. On y est autant autorisé à faire mourir les chrétiens à petit seu, que l'inquisition à faire brûler les Juifs,

du caractère des peuples, et la soumission rigoureuse que le prince exige à ses volontés, qui rendent la religion chrétienne si odieuse dans ce pays, II, 453. On n'y dispute jamais sur la religion. Toutes, horscelles des chrétiens, y sont indifférentes, ibid.

Japonais. Leur caractère bisarre et atroce. Quelles loix il auroit fallu leur donner, I, 172 et suiv. Exemple de la cruauté de ce peuple, I, 174-175. Ont des supplices qui font frémir la pudeur et la nature, I, 398-399. L'atrocité de leur caractère est la cause de la rigueur de leurs loix. Détail abrégé de ces loix , I , 479. Consequences funestes qu'ils tirent du dogme de l'immortalité de l'ame, II, 416. 'Tirent leur origine des Tartares. Pourquoi sont tolerans en fait de religion, II, 433.

Voyez Japon.

ne va plus jusqu'à la mer, II , 183.

Alexandre les Ictiophages. . avoit-il tous subjugués? II, 200.

ibid. et suiv. C'est l'atrocité Idolátrie. Nous y sommes sort

portes; mais nous n'y som- Immunité. On appella ainsi mes point attachés, II, 427. Est-il vrai que l'auteur ait dit que c'est par orgueil que les hommes l'ont quittée? D. 414.

Jésnites. I eur ambition: leur éloge, par rapport au Paraguav, I, 60.

Jeu de sief. Origine de cet usage, III, 245-246.

Ignorance. Dans 'es siècles où elle règne, l'abrégé d'un ouvrage fait tomber l'ouvrage même, II, 556.

Ignominie. Etoit, à Lacédémone, un si grand mal, qu'elle autorisoit le suicide de celui qui ne pouvoit l'éviter autrement, III, 9-10.

Illusion. Est utile en matière d'impôts. Moyens de l'entretenir, I, 432 et suiv.

Ilotes. Condamnés, chez les Lacédémoniens, à l'agriculture, comme à une profession servile, I, 74-75.

Ilotie. Ce que c'est : elle est contre la nature des choses, 1,497.

Immortalité de l'ame. Ce dogme est utile on funeste à la société, selon les conséquences' que l'on en tire, II, 415. Ce dogme se divise en trois branches, II, 418.

d'abord le droit qu'acquirent les ecclésiastiques de rendre la justice dans leur territoire, III , 109.

Impôts. Comment, et par qui doivent être réglés dans un état libre, I, 32 1-526. Peuvent être mis sur les personnes, sur les terres, ou sur les marchandises, ou sur deux de ces choses, ou sur les trois à-l'-fois. Proportions qu'il faut garder dans tous ces cas, I, 428. et suiv. On peut les reudre moins onéreux, en faisant illusion à celui qui les paie : comment on conserve cette illusion, I, 431 et suiv. Doivent être proportionnés à la valeur intrinsèque de la marchandise sur laquelle on les lève, I, 45a. Celui sur le sel est injuste et suneste en France, ibid. Ceux qui mettent le peuple dans l'occasion de faire la fraude, enrichissent le traitant, qui vexe le peuple, et ruine l'état, I, 433-434. Ceux qui se perçoivent sur les différentes. clauses des contrats civils, sont funestes au peuple, et ne sont utiles qu'aux traitans. Ce qu'on y pourroit substituer, I, 434. L'impôt par tête est plus naturel à la servitude; celui sur la marchandise est plus naturel à la liberté, I, 439 et suiv. Pourquoi les Anglais en supportent de si énormes, II, 229. et suiv. C'est une absurdité que de dire que, plus on est chargé d'impôts, plus on se meten état de les payer, II, 342.

Impuissance. Au bont de quel temps on doit permettre à une femme de répudier son mari, qui ne peut pas consommer son mariage, III, 26.

Impureté. Comment ce crime doit être puni. Dans quelle classa il doit être rangé, I, 378.

Inceste. Raisons de l'horreur que cause ce crime, dans ses différens degrés, à tous les peuples, II, 480 et suiv.

Incidens. Ceux des procès, tant civils que criminels, se déci cient par la voie du combat judiciaire, II, 585 et suiv.

Incontinence. Ne suit pas les loix de la nature; elle les viole, II, 18.

Incontinence publique. Est une suite de luxe, I, 215. Indemnité. Est due aux particuliers, quand on prend sur leurs fonds pour bâtir un édifice public, ou pour faire un grand chemin, II, 489.

Indemnité (droit d'). Son utilité. La France lui doit une partie de sa prosperité; il faudroit encore y augmenter ce droit, II, 438.

Indes. On s'y trouve très-bien du gouvernement des femmes. Cas où on leur défère la couronne à l'exclusion des hommes, I, 221. Pourquoi les derviches y sont en si grand nombre, I, 464. Extrême lubricité des femmes indiennes. Causes de ce désordre, II, 16. Caractère des différens peuples Indiens, H, 101. Pour quoi on n'y a jamais commerce, et on n'y commercera jamais qu'avec de l'argent, II, 174 et suiv. 187. Comment, et par où le commerce s'y faisoit autrefois, II, 174 et suiv. Pourquoi les navires indiens étoient moins vites que ceux de-Grecs et des Romains, II, 188. Comment et par où on y faisoit le commerce après Alexandre, II, 208. et suiv. 238 et suiv. Les anciens les croyoient jointes

à l'Afrique par une terre inconnue, et ne regardoient la mer des Indes que comme un lac, II, 118. Leur commerce avec les Romains 'étoit-il avantageux? II, 237 et suiv. Projets proposés par l'auteur, sur le commerce qu'on y pourroit faire, II, 266. Si on y établissoit une religion, il faudroit, quant au nombre des fêtes, se conformer au climat, II, 421. Le dogme de la métempsycose y est utile; raisons physiques, II, 423. Préceptes de la religion de ce pays, qui ne pourroient pas être exécutés ailleurs, II, 425. Jalousie que l'on y a pour sa caste. Quels y sont les successeurs à la couronne, II, 468. Pourquoi les mariages entre beaufrère et belle-sœur y sont permis, II. 487. De ce que les femmes s'y brûlent, s'ensuit-il qu'il n'y ait pas de douceur dans le caractère des Indiens? D. 311.

Indiens. Raisons physiques de la force et de la foiblesse qui se trouvent tout-à-la fois dans le caractère de ces peuples, I, 459. Font consister le souverain bien dans le repos: raisons physiques

de ce système. Les législateurs le doivent combattre, en y établissant des loix toutes pratiquées I, 462. La douceur de leur caractère a produit la douceur de leurs loix. Détail de quelques-unes de ces loix: conséquences qui résultent de cette douceur pour leurs mariages, I, 480-491. La croyance où ils sont que les eaux du Gange sanctifient ceux qui meurent sur ses bords, est très-pernicieuse, II, 409. Leur système sur l'immortalité de l'ame. Ce systême est cause qu'il n'y a, chez eux, que les innocens qui souffrent une mort violente, II, 418. Leur religion est mauvaise, en ce qu'elle inspire de l'horreur aux castes les unes pour les autres; et qu'il y a tel Indien qui se croiroit déshonoré, s'il mangeoit avec son roi, II, 419. Raison singulière qui leur fait dérester les Mahométans, ibid. Ceux des pays froids ont moins de divertissemens que les autres; raisons physiques, II, 422. ,

peuples, I, 459. Font con- Indus. Comment les anciens sister le souverain bien dans ont fait usage de ce sleuve pour le commerce, II, 1984

Industrie. Moyens de l'encourager, I, 466. Celle d'une nation vient de sa vanité, II, 99.

Informations. Quand commence ent à devenir secrètes, II, 636.

Ingénus. Quelles femmes pouvoient épouser à Rome, II, 367.

Injures. Celles qui sont dans les livres ne font nulle impression sur les gens sages; et prouvent seulement que celui qui les a écrites, sait dire des injures, D. 273 et suiv.

Inquisiteurs. Persecutent les
Juis plutôt comme leurs
propre enhemis, que comme ennemis de la religion,
II, 452.

Vozez Inquisition.

Inquisiteurs d'état. Leur utilité à Venise, I, 26-104. L'urée de cette magistrature. Comment e'le s'exerce; sur que s crimes elle s'exerce, I, 26-27. Pourquoi il y en a à Venise, I, 529. M yen de suppléer à cette magistrature despotique, I, 312.

Inquisition. A tort de se plaindre de ce qu'au Japon on fait mourir les chrétiens à petit feu, .II, 448. Son in-

juste cruautė demontrée dans des remontrances adressées aux inquisiteurs d'Espagne et de Portugal, ibid. ct suiv. Ne doit pas faire brûler les Juifs, parce qu'ils suivent une religion qui leur a été inspirée par leurs pères, que toutes les loix les obligent de regarder comme des dieux sur la terre, II, 449. En voulant établir la religion chrétienne par le leu, elle lui a ôté l'avantage qu'elle a sur le muhométisme, qui s'est établi par le fer, II, 450. Fait jouer aux chrétiens le rôle des dioclétiens; et aux Juifs celui des chrétiens, ibid. Est contraire à la religion de Jésus-Christ, à l'humanité, et à la justice, II, 451. Il semble qu'elle veut cacher la vérité, en la proposant par des supplices, ibid. Ne doit pas faire brûler les Juiss, parce qu'ils ne veulent pas feindre une abjuration, et profaner nos mystères, 452. Ne doit pas faire mourir les Juifs, parce qu'ils professent une religion que Dieu eur a donnée, et qu'ils croient qu'il leur donne encore, ibid. Déshonore un siècle

éclaire comme le nôtre, et le fera placer, par la postérité, au nombre des siècles barbares, II, ibid. Par qui, comment établie; ce tribunal est insupportable dans toutes sortes de gouvernemens, II, 476. Abus injuste de ce tribunal, II, 477. Ses loix ont toutes été tirées de celles des Wisigoths, que le clergé avoit redigées, et que les moines n'ont fait que copier, II, 536.

Insinuations. Le droit d'insinuation est funeste aux peuples, et n'est utile qu'aux traitans, I, 434.

Institutes. Celles de Justinien donnent une fausse origine de l'esclavage, I, 483 et suiv.

Institutions. Regles que doivent se prescrire ceux qui en voudront faire de nouvelles, I, 70. Il y a des cas où les institutions singulières peuvent être bonnes, I, 71.

Insulaires. Voyez Isles.
Insulte. Un monarque doit toujours s'en abstenir; preuves par faits, I, 418-419.
Insurrection. Ce que c'étoit, et quel avantage en retiroient les Crétois. On s'en

sert, en Pologne, evec bien moins d'avantage, que l'on ne faisoit en Crête, I, 237.

Intérets. Dans quels cas l'état peut diminuer ceux de l'argent qu'il a emprunté ; usage qu'il doit faire du profit de cette diminution, II, 312 et suiv. Il est juste que l'argent prêté en produise; si l'intérêt est trop fort, il ruine le commerce; s'il est trop foible, s'il n'est pas du tout permis, l'usure s'intròduit, et le commerce est encore ruine, II, 316 et suiv. Pourquoi les intérêts maritimes sont plus forts que les autres, II, 318. De ceux qui sont stipulés par contrat, ibid. es suiv.

Voyez Usure.

Interprétation des loix. Dans quel gouvernement pout être laissée aux juges, et dans quel gouvernement elle doit leur être interdite, I, 150.

Intolérance morale. Ce dogme donne beaucoup d'attachement pour une religion qui l'enseigne, II, 429 et suiv.

Intruste. Explication de cette expression, mal entendue

par MM. Bignon et Ducange, III, 114.

Irlande. Les moyens qu'on a employés pour l'établissement d'une manufacture, devroient servir de modèle à tous les autres peuples pour encourager l'industrie, I, 460. Etat dans lequel l'Angleteire la contient, II, 155.

Isaac L'Ange, l'empereur. Outra la clémence, I, 189.

Isss. C'étoit en son honneur que les Égiptiens épousoient leurs sœurs, II, 485.

Isles. Les peuples qui les habitent sont plus portés à la liberté que ceux du continent, II, 49 et suiv.

lieu du règue de Louis XIV, contribus à la grandeur relative de la France, I, 269.

Il y a moins de liberté dans ses républiques, que dans nos monarchies; pourquoi I, 309. la multitude des moines y vient de la nature du climat; comment on devroit arrêter le progrès d'un mal si nernicieux, I, 464. La lèpre y étoit avant les croisades; comment elle s'y étoit communication, vers le malgré la barbarie qui le fit perdre par-tout ailleurs; cest ce qui émpêcha les coutumes de prévaloir sui les loix romaines dans les loix romaines du ciciaire y fut porté par les loix romaines du ciciaire y fut porté par les loix romaines du ciciaire y fut porté par les loix romaines du ciciaire y fut porté par les loix romaines du coutumes de prévaloir sur les loix romaines du ciciaire y fut porté par les loix romaines du ciciaire y fut porté par les loix romaines du ciciaire y fut porté par les loix romaines du ciciaire y fut porté par les loix romaines du coutumes de prévaloir sur les loix romaines du coutumes de prévaloir sur les loix romaines du ciciaire y fut porté par les loix romaines du ciciaire y fut porté par les loix romaines du coutumes de prévaloir sur les loix romaines du ciciaire y fut porté par les loix romaines du coutumes de prévaloir sur les loix romaines du coutumes de prévaloir

niquée ; comment on y ea arrêta les progrès, I, 470. pourquoi les navires n'y sont pas si bons qu'ailleurs, II, 188. Son commerce fut ruiné par la découverte du cap de Eonne - Epérance, II, 251. Loi contraire au bien du commerce, dans quelques états d'Italie, II, 300. La liberté sans bornes qu'y ont les enfans de se marier à leur goût, y est moins raisonnable qu'ailleurs, II, 338. Etoit pleine de petits peuples, et regorgeoit d'habitans, avant les Romains, II, 353. Les homntes et les femmes y sont plutôt Mériles que dans le nord, II, 366-367. L'usage de l'écriture s'y conserva, malgré la barbaie qui le fit perdre par-tout ailleurs; c'est ce qui empêcha les coutumes de prévaloir sur les loix romaines dans les pays de droit écrit, II, 557. L'usage du combat judiciaire y fut porte par les Lombards, II, 580. On y suivit le code de Justinien, des qu'il fut retrouvé, II, 660. Pourquoi ses loix féodales sont différentes de celles de France, III, 55. noncoient

monçoient à Rome, I, 151. Juger (puissance de). Dans Comment se prononcent en Angleterre, ibid. Manières dont ils se forment dans les différens gouvernemens, ibid. et suiv. Ceux qui sont rendus par le prince sont une source d'abus, I, 157. Ne doivent être, dans un état libre, qu'un rexte précis de la loi ; inconvéniens des jugemens arbitraires, I, 311. Détail des différentes espèces de jugemens qui étoient en usage à Rome, II, 353 et suiv. Ce que c'étoit que fausser le jugement, II, 606 et suiv. En cas de partage, on prononçoit autrefois pour l'accusé, ou pour le débiteur, pour le défendeur, II, 611. Quelle en étoit la formule, dans les commencemens de la monarchie, III, 90 et suiv. Ne pouvoient jamais, dans les commencemens de la monarchie, être rendus par un homme seul, III, 91.

Jugement de la coix. Etabli par Charlemagne, limité par Louis - le - Débonnaire, et aboli par Lothaire, II, 582. Juger. C'étoit, dans les mœurs de nos pères, la même chose que combattre, II,611.

Tome III.

les états libres, doit êtra confiée au peuple, avec quelques précautions, I. - 153 et suiv. 354; ou à des magistrats momentandes, tirés du peuple, I, 311. Peu importe à qui la donner, quand le principe du gouvernement est corrompu, I, 311. Le despote peut se la réserver, I, 154. Le monarque ne doit point se l'attribuer, ibid. et suiv. Elle doit être donnée dans une monarchie, aux magistrata exclusivement, I', 155. Motifs qui en doivent exclure les ministres du monarque, I, 156. Il n'y a point de liberté dans les états où elle se trouve dans la main qui a la puissance éxécutrice et la puissance législative, I, 308. Comment peut être adoucie, I', 310 et suiv. Dans quel c s peut être unie au pouvoir législatif, I, 321 et suio.

Juge. A qui cette fonction doit être attribuée dans les difiérens gouvernemens, I, 153 et quiv. Voyez Juger ( puissance de ). La corruption du principe du gouvernement, à Rome, empêcha d'en trouver, dans aucun corps, qui

suiv.; 354 et suiv. De quels corps doivent être pris dans un état libre , I , 311. Doivent, dans un état libre, Juifs (anciens). Loi qui main. être de la condition de l'accusé, ibid. Ne doivent point, dans un état libre, avoir le droit de faire emprisonner un citoyen qui peut répondre de sa personne: exception, ibid. Se battoient, au commencement de la troisième race, contre ceux qui ne s'étoient pas soumis à leurs ordonmances, II, 585. Termimoient les accusations intentées devant eux, en ordonnant aux parties de se battre, II, 587, Quand commencerent à juger seuls, contre l'usage constamment observé dans la monarchie, II. 663. N'avoient autrefois d'autre moyen de connoître la vérité, tant dans le droit que dans le fait, que par la voie des enquêtes : comment on a suppléé à une voie si peu sûre, II, 667. Etoient les mêmes personnes que les rathimburges et les échevins, III, 90.

Juges de la question. Ce que c'étoit à Rome, et par qui ils étoient rommés, I, 359.

fussent integres, I, 240 et Juges royaux. Ne pouvoient autrefois entrer dans aucun fief, pour y faire aucunes fonctions, III, 104.

tenoit l'égalité entr'eux, I, 86. Quel étoit l'objet de leurs loix, I, 306. Leurs loix sur la lèpre étoient tirées de la pratique des Égyptiens, I, 470. Leurs loix sur la lêpre auroient dû nous servir de modéle pour arrêter la communication du mal vénérien, I, 471. La fécocité de leur caractère a quelquesois obligé Moïse de s'écarter, dans ses loix, de la loi naturelle, I, 508-509. Comment ceux qui avoient plusieurs femmes devoient se comporter avec elles, II, 10. Etendue et durée de leur commerce, II, 186. Leur religion encourageoit la propagation, II, 373. Pourquoi mirent leurs asyles dans des villes plutôt que dans leurs tabernacles ou dans leurs temples , II , 434. Pourquoi avoient consacré une certaine famille au sacerdoce, II, 436. Ce fut une stupidité, de leur part, de no pas vouloir se défendre contre leurs ennemis, le jour du sabat, II, 469.

Juifs (modernes). Chassés de Julien l'apostat. Par une France sous un faux prétexte, fondé sur la haine publique, I, 333. Pourquoi ont fait seuls le commerce en Europe, dans le temps de barbarie: traitemens injustes et cruels qu'ils ont essuyés: sont inventeurs des lettres-de-change, II, 217 et suiv. L'ordonnance qui, en 1745, les chassoit Julien (le comte). Son exemde Moscovie, prouve que cet état ne peut cesser d'être despotique, II, 308. Pourquoi sont si attachés à leur religion, II, 431. Refutation du raisonnement qu'ils emploient pour persister dans leur aveuglement, II, 449. L'inquisition commet une très-grande injustice, en les persécutant, ibid. et Les inquisiteurs les persécutent plutôt comme leurs propres ennemis, que comme ennemis de la religion, II, 452. La Gaule méridionale étoit regardée comme leur prostibule : leur puissance empêcha les loix des Wisigoths de s'y éta- Jurisdiction blir , II , 551-552. Traites cruellement par les Wisigoths, III, 3o.

Julia (la loi, . Avoit rendu le crime de lèze-majesté arbitraire, I, 391.

fausse combinaison, causa une affreuse famine à Antioche, II, 280. On peut, sans se rendre complice de son apostasie, le regarder. comme le prince le plus digne de gouverner les hommes, II, 402. A quel motif il attribue la conversion de Constantin, II. 405.

ple prouve qu'un prince ne doit jamais insulter ses sujets, I, 419. Pourquoi entreprit de perdre sa patrie et son roi, I, 479.

Jurisconsultes romains, sont trompés sur l'origino de l'esclavage, I, 483 et suiv.

Jurisdiction civile. C'étoit uen des maximes fondamentales de la monarchie française, que cette jurisdiction résidoit toujours sur la même tête que la puissance militaire; et c'est dans ce double service que l'auteur trouve l'origine des justices seigneuriales, III, 87 et suiv.

ecclésiastique. Nécessaire dans une monarchie, I, 54. Nous sommes redevables de son établissement aux idées de Constantin sur la perfection, II,

Ii 2

372. Ses entreprises sur la jurisdiction laie, II, 655. Flux et reflux de la jurisdiction ecclésiastique, et de la jurisdiction laie, II: 657 et suio.

Jurisdiction laie. Voyez Jurisdiction ecclésiastique.

Jurisdiction royale. Comment elle recula les bornes de la jurisdiction ecclésiastique, et de celle des seigneurs : biens que causa cette révolution, II, 657.

Jurisprudence. Causes de ses variations dans une monarvariations: remèdes, I, 144. Est-ce cette science, ou la théologie, qu'il faut traiter dans les livres de jurisprudence? D. 311-312.

Jurisprudence française. Consistoit en procédés, au commencement de la troisième race, II, 585. Quelle étoit celle du combat judiciaire, II, 594 et suiv. Varioit du temps de saint Louis, selon la différente nature des tribunaux, II, 624. et suiv. Comment on en conservoit la mémoire, du temps où l'écriture n'étoit point en usage, II, 635. Comment saint Louis en introduisit une uniforme par tout le

royaume, II, 653 et suiv. Lorsqu'elle commença à devenir un art, les seigneurs perdirent l'usage d'assembler leurs pairs pour juger, II, 662. Pourquoi l'auteur n'est pas entré dans le détail des changemens insensibles qui en ont formé le corps, II, 673.

Jurisprudence romaine. Laquelle, de celle de la république, ou de celle des empereurs, étoit en usage en France, du temps de saint Louis , II , 652.

chie : 'inconvéniens de ces Justice. Ses rapports sont antérieurs aux loix, I, 2-3. Les particuliers ne doivent jamais être autorisés à punir eux-mêmes le crime qu'ils dénoncent, I, 401. Les sultans ne l'exercent qu'en l'outrant, II, 504. Précautions que doivent prendre les loix qui permettent de se la faire à soi-même, III, 21. Nos pères entendoient par rendre la justice, protéger le coupable contre la vengeance de l'offensé, III, 101. Ce que nos pères appelloient rendre la justice : ce droit ne pouvoit appartenir qu'à celui qui avoit le fief, à l'exclusion même du roi,:

pourquoi , III , 104-105. Justice divine. A deux pactes avec les hommes, II, 477. Justice humaine. N'a qu'un pacte avec les hommes, ibid. Justices seigneuriales. Sont necessaires dans une monarchie, I, 3o. De qui ces tribunaux étoient composés : comment on appelloit des jugemens qui s'y rendoient II, 605 et suiv. De quelque qualité que fussent les seigneurs, ils jugeoient en dernier ressort, sous la seconde race, toutes les matières qui étoient de leur compétence : quelle étoit cette compétence, II, 616. Ne ressortissoient point aux missi dominici, II, 617. Pourquoi n'avoient pas toutes, du temps de saint Louis, la même jutisprudence, II, L'auteur en trouve l'origine dans le double service dont les vassaux étoient tenus dans les commencemens de la monarchie, III, 86 et suiv. L'auteur, pour , nous conduire, comme par la main, à leur origine, entre dans le détail de la nature de celles qui étoient on usage chez les Germains, et chez les peuples sortis de la Germanie pour conquérir l'empire remain, ibid. et suiv. Ce qu'on appelloit ainsi du temps de nos pères, III, 101 et suiv. D'où vient le principe qui dit qu'elles sont patrimoniales en France, III, 104 et suiv. Ne tirent point leur origine des affranchissemens que les rois et les seigneurs firent de leurs serfs, ni de l'usurpation des seigneurs sur les droits de la couronne; preuves, III, 112 et suiv. 106 et suiv. Comment et dans temps les églises commencerent à en posséder, III, 108 et suiv. Etoient établies avant la fin de la seconde race, III, 112et suiv. Où trouve-t-on la preuve, au défaut des contrats oride concession, ginaires qu'elles étoient originairement attachées aux fiefs? III, 116.

JUSTINIEN. Maux-qu'il causa à l'empire, en faisant la fonction de juge, I, 158. Pourquoi le tribunal qu'il établit chez les Laziens leur parut insupportable, II, 92. Coup qu'il porta à la propagation, II, 368. A-t-il raison d'appeller barbare le droit qu'ont les mâles de

succéder au préjudice des filles? II, 465 et suiv. En permettant au mari de reprendre sa femme, condamnée pour adultère, songea plus à la religion qu'à la pureté des mœurs, II, 474. Avoit trop en vue l'indissolubilité du mariage, en abrogeant une loi de Constantin touchant celui des femmes qui se remarient pendant l'absence de leur mari, dont elles n'ont point de nouvelles, ibid. et suiv. En permettant le divorce, pour entrer en religion, s'éloignoit entièrement des principes des loix civiles; II, ibid. S'est trompé sur la nature des testamens per as et libram, II, 507. Contre l'esprit de toutes les anciennes loix, accorda aux

mères la succession de leurs enfans, II, 526. Ota jusqu'au moindre vestige du droit ancien touchant les successions; il crut suivre la nature, et se trompa, en ccartant ce qu'il appella les embarras de l'ancienne jurisprudence, II, 527 etsuiv. Temps de la publication de son code, II, 543. Comment son droit fut apporté en France; autorité qu'on lui attribua dans les différentes provinces, ibid. et suiv. Epoques de la découverte de son digeste, ce qui en resulta ; changement qu'il opéra dans les tribunaux, ibid. Loi inutile de ce prince, III, 26. Sa compilation n'est pas faite avec assez de choix, III, 32.

## K.

KAN DES TARTARES. Com- Kur. C'est le seul fleuve, en ment il est proclamé; ce qu'il devient quand il est ▼aincu , II , 63.

Perse, qui soit navigable, II, 425.

## L.

LACEDEMONE. Sur quel original les loix de cette république avoient été copiées, . I, 67. La sagesse de sea

loix la mit en état de résister aux Macédoniens plus longtemps que les autres villes de la Grèce, I, 68. On y pouvoit épouser sa sœur utérine, et non sa sœur consanguine, I, 86. Tous les vieillards y étoient censeurs, I, 96. Différence essentielle entre cette république et celle d'Athènes, quant à la subordination aux magistrats, I, 97. Les ephores y maintenaient tous . les états dans l'égalité , I , , 207. Viçe essentiel dans la constitution de cotte république , I, 150. Ne subsista long - temps , que parce qu'elle n'étendit point son territoire , I , 246. Quel étoit l'objet de son gouvernement, I, 306. C'étoit une république que les anciens Lacédémoniens. Leur humeur prencient pour une monarchie, I, 332. C'est le seul étut où deux rois aient été supportables, ", 533. Excès de liberté et d'esclavage en même temps dans cette république, I, 308. Pourquoi Lames. Comment jusifient la les esclaves y ébranlèrent le gouvernement, I, 504. Etat injuste et cruel des esclaves dans cette republique, I . Laokium. Sa doctrine en-510. Pourquoi l'aristocratie a'y établit plutôt qu'à Athè-

mes, II, 45. Les mœurs y donnoieut le ton, II, 95. Les magistrats seuls y régloient les mariages, II, 338. Les ordres du magistrat y étoient totalement absolus , III , 9 et suiv. L'ignominie y étoit le plus grand des malheurs, et la foiblesse le plus grand des crimes, ibid. On y exerçoit les enfans au larcin; et l'on ne punissoit que ceux qui sa laissoient surprendre en flagrant deht , III, 16 et suiv. Ses usages sur le vol avoient été tirés de la Grèce, et . furent la source des loix romaines sur la même matière , ibid. et suiv. Ses loix sur le vol étoient bonnes pour elle, et ne valoient rien ailleurs , III , 19.

et leur caractère étoient opposés à ceux des Athémens. II, 98. Ce n'étoit pas pour invoquer la Peur, que ce peuple belliqueux lui avois élevé un autel, II, 393.

loi qui, chez eux, permet à une femme d'avoir plusieurs maris, II, 6.

traîne trop dans la vie contemplative, II, 403.

Larcin. Peurquoi on exerçoit les enfans de Lacédémone à ce crime, III, 16.

Latins. Qui étoient ceux que l'ou nommoit ainsi à Rome, II, 325.

Law. Bouleversement que son ignorance pensa causer, I, 52. Son système fit diminuer le prix de l'argent, II, 277 et suiv. Danger de son systême, II, 299 et suiv. La loi , par laquello il defendit d'avoir chez soi au - delà d'une certaine somme en argent, étoit injuste et funeste. Celle de César, qui portoit la même défense, étoit juste et sage, III, 6 7. Laziens. Pourquoi le tribunal que Justinien établit chez eux leur parut insuppportable , II , 79.

Législateurs. En quoi les plus grands se sont principalement signalés, I, 19. Doivent conformer leurs loix au principe du gouvernement, I, 79 et suiv. Ce qu'ils doivent avoir principalement en vue, I, 163. Suites funestes de leur dureté, I, 170. Comment doivent ramener les esprits d'un peuple que des peines trop rigoureuses ont rendu atrose, I, 173. Comment doivent doivent ramener les esprits d'un peuple que des peines trop rigoureuses ont rendu atrose, I, 173. Comment doivent doivent des peines d'un peuple que des peines trop rigoureuses ont rendu atrose, I, 173. Comment doivent des peuples que des peines trop rigoureuses ont rendu atrose, I, 173. Comment doivent des peuples que de la peuple de

vent user des peines pécuniaires, et des peines corporelles, I, 186. Out plus besoin de sagesse dans les pays chauds, et sur-tout aux Indes, que dans nos climats, I, 460. Les mauvais sont ceux qui ont favorisé le vice du climat; les bons, cenx qui ont lutté contre le climat, I, 462. Belle règle qu'ils doivent suivre, I, 507. Doivent forcer la nature du climat, quand il viole la loi naturelle des deux sexes, II, 18. Doivent se conformer à l'esprit d'une nation, quand il n'est pas contraire à l'esprit du gouvernement, II, 95 et suiv. Ne doivent point ignorer la différence qui se trouve entre les vices moraux et les vices politiques , II , 103. Règles qu'ils doivent se prescrire pour un état despotique, II, 103-104. Comment quelques-vns ont confondu les principes qui gouvernent les hommes, II, 108 et suiv. Devroient prendre Solon pour modèle, II, 118 et suiv. Doivent, par rapport à la propagation, regler leurs vues sur le climat, II, 348 et suiv. Sont obligés de faire des loix qui

combattent les sentimens naturels même, II, 522. Comment doivent introduire les Lèpre. Dans quel pays elle s'est loix utiles qui choquent les préjugés et les usages géneraux, II, 650. De quel esprit doivent être animés, III, 1-2. Leurs loix se sen- Lèse-majesté (crime de ). Prétent toujours de leurs passions et de leurs préjugés, III, 33. Où ont-ils appris ce qu'il faut prescrire pour gouverner les sociétés avec équité ? D. 280.

Législateurs romains. quels maximes ils réglèrent l'usure, après la destruction de la république, II, 329.

Législatif (corps). Doit - il être long - temps sans être assemblé ? I, 317-318. Doitil être toujours assemblé? I, 318. Doit-il avoir la faculté de s'assembler luiniême ? ibid. et suiv. Quel doit être son ponvoir vis-àvis de la puissance exécutrice , I , 319 et suiv.

Législative (puissance). Voyez Puissance législative.

Legs. Pourquoi la loi Voconienne y mit des bornes, II,

Lápidus. L'injustice de ce triumvir est une grande preuve de l'injustice des Romains de son temps, I, 405.

ėtendue, I, 470.

Lépreux. Etoient morts civilement par la loi des Lombards , I , 470.

> caution que l'on doit apporter dans la punition de ce crime, I, 386 et suiv. Lorsqu'il est vague, le gouvernement dégénère en despotisme, I, 387. C'est un abus atroce de qualifier ainsi les actions qui ne le sont pas. Tyrannie monstrueuse exercée par les empereurs romains, sous prétexte de ce crime, ibid. et suiv. N'avoit point lieu sous les bons empereurs, quand il n'étoit pas direct, I, 390 et suiv. Ce que c'est proprement, suivant Ulpien, I, 391. Les pensées ne doivent point être regardées comme faisant partie de ce crime, 1, 302. -- Ni les paroles in-· discrettes, I, 393 et suiv. Quand et dans quels gouvernemens, les écrits doivent être regardés comme crime de lèse-majesté, I, 396 et suiv. Calomnie dans ce crime, I, 400. ll est dangereux de le trop punir

dans une république, I,

Lettres anonymes. Sont odien- Lévitique. Nous avons conserses, et ne meritent attention que quand il s'agit du salut du prince, I, 414.

Lettres-de-change. Enoque, et auteurs de leur établissement, II, 249 et suiv. C'est à elles que nous sommes redevables de la modération Libelles. Voyez Ecrits. des gouvernemens d'aujourd'hui et de l'anéantissement du machiavélisme . ibid. Ont arraché le commerce des bras de la mauvaise foi, pour le faire rentrer dans le sein de la probité. ibid.

Lettres de grace. Leur utilité dans une monarchie, I, 183.

Leudes. Nos premiers historiens nomment ainsi ce que nous appellons vassaux : leur origine, III, 78 et suiv. Il paroit, par tout ce qu'en dit l'auteur, que ce mot étoit proprement dit des vassaux du roi, ibid. et suiv. Par qui étoieat menés à la guerre, et qui ils y menoient, III, 84. Pourquei leurs arrière - vassaux n'étoient pas menés à la guerre par les comtes, III, 88. Etoient des comtes, dans leurs seigueuries, III, 89. Voyez Vassaux.

vé ses dispositions sur les biens du clergé, excepté celles qui mettent des bornes à ces biens, II, 438. LEUVIGILDE. Corrigea les loix des Wisigoths, II,

532.

Liberté. Chacun a attachéàce mot l'idée qu'il a tirée du gouvernement dans lequelil vit, I, 302 et suip. On a vu quelquefois confondre la liberté du peuple avec sa puissance, I, 3o3. Juste idée que l'on doit se faire de la liberté, ibid. II, 497. Ou ne doit pas la confordre avec l'indépendance, I, 354. Elle ne réside pas plus essentiellement dans les républiques qu'ailleurs, 255. Constitution du gouvernement unique qui peut l'établir et la maintenir, I, 306 et suiv. Elle est plus ou moins étendue, l'objet particulier que chaque état se proposo, ibid. Existe principalement en Angleterre, I, 307 et suiv. Il n'y en a point dans les états où la puissance législative et la puissance exé-

cutrice sont dans la même main, I, 317. Il n'y en a point où la puissance de juger est réunie à la législative et à l'executrice, Ibid. et suiv. Ce qui la forme, dans son rapport avec la constitution de l'état, I, 371. Considérée dans le rapport qu'elle a avec le citoyen: en quoi elle consiste, Ibid. Sur quoi est principalement fondée, I, 372. Un homme qui, dans un pays où l'on suit les meilleures loix criminelles possibles, est condamné à être pendu, et doit l'être le lendemain, est plus libre qu'un bacha ne l'est en Turquie, I, 374. Est favorisée par la nature des peines et leur proportion, ibid. et suiv. Comment on en suspend l'usage dans une république, I, 405. On doit quelquefois, même dans les états les plus libres, jetter un voile dessus; I, 406. Des choses qui l'attaquent dans la monarchie, I, 411 et suiv. Ses rapports avec la levée des tributs et la grandeur des revenus publics, et 424-437 et suiv. Est mortellement attaquée en France. par la façon dont on y lève

les impôts sur les boissons, I, 431. L'impôt qui lui est le plus naturel, est celui sur les marchandises, I, 439-Quand on en abuse pour rendre les tributs excessifs, elle dégénère en servitude; et l'on est obligé de diminuer les tributs, I, 441 et suiv. Causes physiques qui font qu'il y en a plus en Europe que dans toutes les autres parties du monde, II, 30 et suiv. Se conserve mieux dans les montagnes, qu'ailleurs , II , 46. Les terres sont cultivées en raison de la liberté et non de la fertilité, II, 47 et suiv. Se maintient micux dans les isles, que dans le continent, II, 49. Convient dans les pays formés par l'industrie des hommes, II, 50. Cella dont jouissent les peuples qui ne cultivent point les terres, est très-grande, II, 58-87. Les Tartares sont une exception à la règle précédente : pourquoi , II , 63 et suiv. Est très-grande chez les peuples qui n'ont pas l'usage de la monnoie, II, 61. Exception à la règle précédente, II, ibid. Do celle dont jouissent les Arabes, II, 63. Est quelquefois

insupportable aux peuples qui ne sont pas accoutumés à en jouir : causes et exeniples de cette bisarrerie, II, 92. Est une partie des contumes du peuple libre, II, 124 et suiv. Effets bisaires et utiles qu'elle produit en Angleterre, II, 125 et suiv. Facultés que doivent avoir ceux qui en jouissent, II, 129. Celle des Anglais se soutient quelquefois par les emprunts de la nation, II, 130. Ne s'accommode guère de la politesse, II, 138. Rend superbes les nations qui en jouissent; les autres ne sont que vaines, II, 140. Ne rend pas les historiens plus véridiques que l'esclavage: pourquoi, II, 141. Est naturelle aux peuples du nord, qui ont besoin de beaucoup d'activité et d'industrie pour se procurer les biens que la nature leur refuse; elle est comme iusupportable aux peuples du midi, auxquels / la nature donne plus qu'ils n'ont besoin, I', 177. Est acquise aux hommes par les loix politiques : conséquences qui en résultent, II, 488 et suiv. On ne doit point décider par ces loix ce qui ne doit l'être que par celles qui concernent la propriété: conséquence de ce principe, ibid. Dans les commencemens de la monarchie, les questions sur la liberté des particuliers ne pouvoient être jugées que dans les placites du comte, et non dans ceux de ses officiers, III, 85.

Liberté civile. Epoque de sa naissance à Rome, I, 411 et suiv.

Liberté de sortir du royaume.

Devroit être accordée à tous les sujets d'un état despotique, I, 422.

Liberté d'un citoyen. En quoi elle consiste, I, 308-571 et suiv. Il faut quelquesois priver un citoyen de sa liberté, pour conserver celle de tous. Cela ne se doit saire que par une loi particulière et authentique; exemple tiré de l'Angleterre, I, 405 et suiv. Loix qui y sont savrables dans la république, ibid. et suiv. Un citoyen ne la peut pas vendre, pour devenir esclave d'un autre, I, 484.

Liberté du commerçant. Est fort gênée dans les états libres, et fort étendue dans eeux où le pouvoir est absolu; et vice versa, 'II, 158.

Liberté du commerce. Est fort limitée dans les états où le Lieutenant. Celui du juge repouvoir est absolu, et fort libre dans les autres ; et vice versá; pourquoi, ibid. Liberté philosophique. En quoi elle consiste, I, \$71. Liberté politique. En quoi elle consiste, ibid. Epoque de sa naissance à Rome, I, 411 et suiv. Libre arbitre. Une religion qui

admet ce dogme, a besoin d'être soutenue par des loixmoins austères qu'une autre, II, 407.

présente les anciens prud'hommes, qu'il étoit obl:gé de consulter autrefois, II. 665.

Ligne de démarquation. Par qui, et pourquoi é ablie. N'a pas eu lieu, II, 253. Lods et ventes. Origine de ce droit, III, 244.

LOI. Ce mot est celui pour lequel tout l'ouvrage a été composé. Il y est donc présenté sous un trèsgrand nombre de faces, et sous un très-grand nombre de rapports. On le trouvera ici divisé en autant de classes que l'on a pu appercevoir de dissérentes faces principales. Toutes ces classes sont rangées alphabétiquement, dans l'ordre qui suit : Loi acilia. Loi de Gondebaud. Loi de Valentinien. Loi des douze-tables. Loi du talion. Loi gabinienne. Loi oppienne. Loi poppienne. Loi porcia. Loi salique. Loi valérienne. Loi voconienne. Loix (ce mot pris dans sa signification générique.) Loix agraires. Loix barbares. Loix civiles. Loix civiles des Français. Loix civiles sur les fiefs. Loix (clerge). Loix (climat). Loix (commerce). Loix (conspiration). Loix cornéliennes. Loix criminelles. Loix d'Angleterre. Loix de Crète. Loix de la Grèce. Loix de la morale. Loix de l'éducation. Loi de Licurgue. Loix de Moïse. Loix de M. Pen. Loix de Platon. Loix des Bavarois. Loix des Bourguignons. Loix des Lombards. Loix (despotisme). Loix des Saxons. Loix des IVisigoths. Loix divines. Loix domestiques. Loix du mouvement. Loix (égalité). Loix (esclavage). Loix (Espagne). Loix (fodeles. Loix (France). Loix (humaines. Loix (Japon). Loix juliennes. Loix (liberté). Loix (mariage). Loix (mœurs). Loix (monarchie). Loix (monnoie). Loix naturelles. Loix (orient). Loix politiques. Loix positives. Loix (république). Loix (religion). Loix ripuaires. Loix romaines. Loix sacrées. Loix (sobriété). Loix somptuaires. Loix (suïcide). Loix (terrein).

Loix acilia. Les circonstances où elle a été rendue, en font une des plus seges loix qu'il y ait, I, 175 et suiv. Loi de Gondebaud. Quelen étoit le caractère, l'objet, II, 464.

Loi de Valentinien permettant la polygamie dans l'empire; pourquoi ne reussit pas, II, 4.

Loi des douze-tables. Pourquoi imposoit des peines trop sévères, I, 177. Dans quel cas admettoit la loi du talion, I, 186. Changement sage qu'elle apporta dans le pouvoir de juger à Rome,

I, 358. Ne contenoit avcune disposition touchant les usures, II, 322 et suiv. A qui elle déséroit la succession, II, 507. Pourquoi permettoit à un testateur de se choisir tel citoyen qu'il jugeoit à propos pour héritier, contre toutes les précautions que l'on avoit prises pour empêcher les biens d'une famille de passerdans une autre, II, 510. Est-il vrai qu'elle ait autorisé le créancier à couper par morceaux le débiteur insolvable? III, 2. La différence qu'elle mettoit entre le voleur manifeste, et le voleur non manifeste, n'avoit aucune liaison avec les autres loix civiles des Romains, d'où cette disposition avoit été tirée, III, 16 et suiv. Comment avoit ratifié la disposition par laquelle elle permettoit de tuer un voleur qui se mettoit en défense, III, 21. Est un modèle de précision, III, 22.

Loi du talion. Voyez Talion. Loi gabinienne. Ce que c'étoit II, 324.

Loi oppienne. Pourquoi Caton fit des efforts pour la faire recevoir. Quel étoit le but de cette loi, II, 517.

Loi poppienne. Ses dispositions touchant les mariages, II, 479. Dans quel temps, par qui, et dans quelle vue elle fut faite, II, 524 et sniv.

Loi porcia. Comment rendit sans application celles qui avoient fixé des peines, I, 178.

Loi salique. Origine et explication de celle que nous nommons ainsi, II, 67 et suiv. Disposition de cette loi touchant les successions, ibid. N'a jamais eu pour objet la préférence d'un sexe sur un autre, ni la perpétuité de la famille, du nom,

etc. Elle n'étoit qu'économique; preuves tirées du texte même de cette loi , II, 70 et suiv. Ordre qu'elle avoit établi dans les successions, elle n'exclut pas indistinctement les filles de la terre salique, II, 73' et suiv. S'explique par celles des Francs ripuaires et des Saxons, II, 74 et suiv. C'est elle qui a affecté la couronne aux máles exclusivement, II, 77. C'est en vertu de sa disposition, que tous les frères succédoient également à la couronne, ibid. Elle ne put être rédigée qu'après que les France furent sortis de la Germanie, leur pays, II, 529. Les rois de la première race en retranchèrent ce qui ne pouvoit s'accorder avec le christianisme, et en laisserent subsister tout le fonds, II, 532. Le clergé n'y a point mis la main, comme aux autres loix barbares, et elle n'a point admis de peines corporelles, ibid. Différence capitale entre elle et celles des Wisigoths et des Bourguignons, II, 537 et suiv. 563 et suiv. Tarif des sommes qu'elle imposoit pour la punition des crimes. Dis=

tinctions affligeantes qu'elle mettoit, à cet égard, entre les Francs et les Romains, ibid. 586. Pourquoi acquite le une autorité presque générale dans le pays des Francs, tandis que le droit romain s'y perdit peu à peu? II, 542 et suiv. N'avoit point liet en Bourgogne; preuves, II, 543. Ne sut Loi valérienne. Quelle en sut jamais reçue dans le pays de l'établissement des Goths, II , 544. Comment cessa Loi voconienne. Etoit-ce une d'être en usage chez les Français, II, 553 et suiv. On y ajouta plusieurs capitulaires, II, 556. Etoit personnelle seulement, ou territoriale seulement, ou l'un et l'autre à la fois, suivant les circonstances : et c'est cette variation qui est la source de nos coutumes. II, 560 et suiv. N'admit point l'usage des preuves négatives, II, 563 et suiv. Exception à ce qui vient d'être dit, II, 564-565-567. N'admit point la preuve par le combat judiciaire, II, 565 et suiv. Admettoit la preuve par l'eau bouillante; tempérament dont elle usoit, pour adoucir la rigueur de cette cruelle épreuve, II, Loix. Leur définition, I, 1. 667. Pourquoi tomba dans

l'oubli, II, 583 et mis Combien adjugeoit de composition à celui à qui on avoit reproché d'avoir laissé son bouclier; réformée, à cet égard, par Charlemagne, II, 590. Appelle hommes qui sont sous la foi du roi, ce que nous appellons vassaux, II, 78.

l'occasion ; ce qu'elle contenoit, I, 357.

injustice, dans cette loi, de ne pas permettre d'instituer une semme héritière, pas même sa fille unique? II, 465 et suiv. Dans quel temps et à quelle occasion fut faite ; éclaircissement sur cette loi, II, 515 et suiv. Comment on trouva, dans les formes judiciaires, le moyen de l'éluder, II, 517 et suiv. Sacrifioit le citoyen et l'homme, et ne s'occupoit que de la république, II, 522-523. Cas où la loi poppienne en fit cesser la prohibition, en faveur de la propagation, II, 524 et suiv. Par quels degrés on parvint à l'abolir tout-à-fait, ibid. et suiv.

a-11. Tous les êtres ont des

· loix

loix relatives à leur nature ; ce qui prouve l'absurdité de la fatalité imaginée par les matérialistes, ibid. Dérive de la raison primitive, I, 2. Celles de la création sont les mêmes que celles de la conservation, ibid. Entre celles qui gonvernent les êtres intelligens, il y en a qui sont éternelles ; qui elles sont , ibid. et 3. Lali qui prescrit de se conformer à celles de la société dans laquelle on vit, est antériedre à la loi positive, ibid. Sont suivies plus constamment par le monde physique, que par le monde intelligent; pourquoi, ibid. Considérées dans le rapport que les peuplés ont entre eux, forment le droit des gens; dans le rapport qu'ont ceux qui gouvernent avec ceux qui sont gouvernés, forment le droit politique; dans le rapport que tous les citoyensont entr'eux, forment le droit civil, I, 10. Les rapports qu'elles ont port avec la force défensive, I, 257 et suiv. -- Avec la force offensive, I, 271 et suiv. Diverses sortes de celles qui gouvernent les hommes; le droit naturel, 2, le

droit divin; 3, le droit ecclésiastique ou canonique; 4, le droit des gens; 5, le droit politique général; 6. le droit politique particulier; 7, le droit de conquête; 9, le droit civil; 10, le droit domestique. C'est dans ces diverses classes qu'il faut trouver les rapports que les loix doivent avoir avec l'ordre des choses sur lesquelles elles statuent; II. 456-505. Les êtres intelligens ne suivent pas toujours les leurs, II, 484. Le salur DU PEUPLE EST LA SUPRÊME Loi. Conséquences qui découlent de cette maxime, II, 500. Le nouvelliste ecclésiastique a donné dans une grande absurdité, en croyant trouver dans la définition des loix, telle que l'auteurla donne, la preuve qu'il est spinosiste; tandis que cette définition même, et ce qui snit, détruit le systême de Spinosa, D. 260 et suiv.

entr'elles, I, 12. Leur rapport avec la force défensive, la démocratie, I, 194. Au défaut d'arts, sont utiles à la propagation, II, 347.

Suiv. Diverses sortes de celles qui gouvernent les hommes;

August Leur rappour agraires. Sont utiles dans la démocratie, I, 194. Au défaut d'arts, sont utiles à la propagation, II, 347.

Pourquoi Cicéron les regar doit comme funestes, II,

489. Par qui faites à Rome, II, 508.

Loix agraires. Pourquoi le peuple ne cessa de les demander, à Rome, tous les deux ans . II , 511.

Loix barbares. Doivent servir de modèle aux conquérans, I, 275 et suiv. Quand et par qui furent rédigées celles des Saliens, Ripuaires, Bavarois, Allemands, Thuringiens, Frisons, Saxons, Wisigoths, Bourguignons et Lombards: simplicité admirable de celles des six premiers de ces peuples : causes . de cette simplicité : pourquoi cellès des quatre autres n'en eurent pas tant, II, attachées à un certain territoire; elles étoient toutes personnelles : pourquoi ; II, 535 et suiv. Comment on leur substitua les coutumes, II., 559. En quoi différoient de la loi salique, II, 563 et saiv. Celles qui concernoient les crimes, ne pouvoient convenir qu'à des peuples simples, et qui avoient une certaine candeur, II, 564 et suiv. Admettoient toutes, excepté la loi salique, la preuve par le com\_ bat singulier, ibid. es suiv.

On y trouve des énignes à chaque pas, II, 586. Les peines qu'elles infligoient aux criminels étoient toutes pécuniaires, et ne demandoient point de partie publique, II, 640 et suis. Pourquoi roulent presque toutes sur les troupeaux, III, 43. Pourquoi sont écrites en latin : pourquoi on y donne aux mots latins un sens qu'ils n'avoient pas originairement, pourquoi on en a forgé de nouveaux, III, 60. Pourquoi ont fixe le prix des compositions: ce prix est regle avec une précision et une sagesse admirables, III, 95.

529 et suiv. N'étoient point Loix civiles. Celles d'une nation peuvent difficilement convenir à une autre, I, 11. Doivent être propres au peuple pour qui elles sont faites, et relatives aux principes et à la nature de son gouvernement, au physique et au climat du pays, aux mœurs, aux inclinations et à la religion des habitans, ibid. 36-79-99. Pourquei l'auteur n'a point séparé les loix civiles des loix politiques, I, 13. Qui sont celles qui dérivent de la nature du gouvernement , I , 14 66

suiv. Où doivent être déposées dans une monarchie, I, 31. La noblesse et le conseil du prince sont incapables de ce dépôt, I, 33; Doivent être relatives , tant au principe qu'à la nature du gouvernement, Doivent remédier aux abus qui peuvent résulter de la nature du gouvernement , I, 109. Différens degrés de simplicité qu'elles doivent avoir dans les différens gouvernemens, I, 142. Dans quel gouvernement, et dans quel cas on en doit suivre le texte précis dans les jugemens, I, 150. A force d'être severes, elles deviennent impuissantes : exemple tiré du Japon , I , 171 et suiv. Dans quel cas, et qourquoi elles donnent leur confiance aux hommes, I, 183. Peuvent régler ce qu'on doitaux autres, et non tout ce qu'on se doit à soi-même, I, 210. Sont tout-à-la-fois clairvoyantes et aveugles : quand et par qui leur rigidité doit être modérée, I, 322. Les prétextes spécieux que l'on emploie pour faire paroître justes celles qui sont les plus injustes sont la preuve de la dépravation

d'une nation , I , 404. Doivent être différentes chez les différens peuples, suivant qu'ils sont plus ou moins communicatifs, I, · 467 et suiv. De celles des peuples qui ne cultivent point les terres, II, 57. Celles des peuples qui n'ont point l'usage de la monnoie, II, 58. Celles des Tartares, au sujet des successions, II, 66. Quelle est celle des Germains, d'où l'on a tiré ce que nous appellons la loi salique , II , 67 et suiv. Considérées dans le rapport qu'elles ont avec les principes qui forment l'esprit général, les mœurs et le; manières d'une nation, II, 9 41. Combien, pour les meilleures loix, il est nécessaire que les esprits soient préparés , II , 92. Gouvernent les hommes, concuremment avec le climat, les mœurs, etc. de-là naît l'esprit général d'une nation, II , 95. Différences entre leurs effets et ceux des mœurs, II, 103 et sniv. Ce que c'est, II, 105 et suiv. Ce n'est point par leur moyen que l'on doit changer les mœurs et les manières d'une nation, ibid. et suiv. Diffé-

rence entre les loix et les mœurs, II, 108. Ce ne sont point les loix qui ont établi les mours, ibid. et suiv. Comment doivent être relatives aux mœurs et aux manières, II, 118. Comment peuvent contribuer à former les mœurs, les manières et le caractère d'une nation, II, 124 et suiv. Considérées dans le rapport qu'elles ont avec le nombre des habitans, II, 328-387. Celles qui font regarder comme nécessaire ce qui est indifférent, font regarder comme indifférent ce qui est nécessaire, II, - 407. Sont quelquefois obligées de défendre les mœurs contre la religion, II, 410. Rapport qu'elles doivent avoir avec l'ordre des choses sur lesquelles elles statuent, II, 456-505. Ne doivent point être contraires à la loi naturelle: exemples, II, 459 et suiv. Règlent seules les successions et le partage des biens, II, 465 et suiv. Seules, avec les loix - politiques , décident , dans les monarchies purement électives, dans quels cas , la raison veut que la couronne soit déférée aux en-- fans ou à d'autres, II, 466.

Seules, avec les loix politiques , règlent les drois des bâtards, II, 469. Leur objet; I, 404. Dans quel cas doivent être suivies lorsqu'elles permettent, plutt que celles de la religion, qui défendent , II , 427. Cas elles dépendent des mœurs et des manières, Il, 486. Leurs défenses sont accidentelles, ibid. Les hommes leur ont sacrifié la com munauté naturelle des biens. consequences qui en résultent, II, 488 et suiv. Sont le palladium de la propriété. II, 489. Il est absurde de réclamer celle de quelque peuple que ce soit, quand il s'agit de régler la succession à la couronne, II, 491. Il faut examiner si celles qui paroissent se contrelle sont du même ordre, II. 495. Ne doivent pas décide les choses qui sont du resort des loix domestiques, IIs 496. Ne doivent pas dicider les choses qui dépendent du droit des gens, II, 407. On est libre, quand c'est elles qui gouvernent, ibid. Leur puissance et leur autorité ne sont pas la même chose, II, 502. Il yen a d'un ordre particulier, qui vont celles de la police, ibid. et suiv. Il ne faut pas confondre leur violation avec celle de la simple police, ibid. et suiv. Il n'est pas impossible qu'elles n'obtiennent une grande partie de leur objet, quand elles sont telles qu'elles ne forcent que les honnêtes gens à les, éluder, II, 522 et suiv. De la manière de les composer, III, 1 - 33. Celles qui paroissent s'eloign r des vues du législateur, y sont souvent conformes, III, 3. De celles qui choquent les vues du législateur, III, 4 et suiv. Exemple d'une loi qui est en contradiction avec elle-même, ibid. Celles qui paroissent les mêmes n'ont pas toujours le même effet, ni le même motif, III, 6 et suiv.. Nécessité de les bien composer, III, 7 et suiv. Celles qui paroissent contraires dérivent quelquefois du même esprit, III, 12. Le quelle manière celles qui sont diverses peuvent etre comparées, III, 13. Celles qui paroissent les memes, sont quelquefois réellement différentes, III, rees de l'objet pour lequel elles sont faites, III, 16 cs suiv. Dépendent des loix politiques : pourquoi, III, 19. Ne doivent point être séparées des circonstances dans lesquelles elles ont été faites, III, 19 et suiv. Il est bon quelquefois qu'elles se corrigent elles-mêmes, III, 21. Précautions que doivent apporter calles qui permettent de se faire justice 🛦 soi-même, ibid. Comment doivent être composées, quant au style, et quant au fond des choses, HI, 22 et suiv. Leur présomption vaut mieux que celle de l'homme, III, 28. On n'en doit point saire d'inutiles : exemple tiré de la loi falcidie, III, 29. C'est uns mauvaise manière de les faire par des rescripts . comme faisoient les empereurs romains a pourquoi, III, 31. Est a il nécessaire qu'elles soient uniformes dans un état ? III , 32. Se sentent toujours des passions et des préjugés du législateur, III, 33.

Loix civiles des Français. Leur origine et leurs révolutions, II, 529.

14. Ne doivent être sépa- Loix civiles sur les fiefs. Leur rées de l'objet pour lequel origine, III, 252, ...

Kk 3

Leix (clerge). Bornes qu'elles doivent mettre aux richesses du clergé, II, 437 et suiv. Loix (climat). Leur rapport avec la nature du climat, I, 451-480. Doivent exciter les hommes à la culture des terres, dans les dimais Loix cornéliennes. Leur auchauds: pourquoi, I, 463. de celles qui out rapport aux maladies du climat, I, 470 et suiv. La confiance qu'elles ont dans le peuple est différente, selon les climats, I, 479 et suiv. Comment celles de l'esclavage civil ont du rapport avec la nature du climat, I, 481 et

Loix (commerce). Des loix considérées dans le rapport qu'elles ont avec le commerce, considéré dans, sa nature et ses distinctions, II, 143-172. De celles qui emportent la confiscation de la marchandise, II, 160. De celles qui établissent la · surere du commerce, II, 161 et suiv. Des loix, dans le rapport qu'elles ont avec le commerce, considéré dans les revolutions qu'il .a eues dans le monde, II, 174-267. Des loix de commerce aux Indes, II, 252 et suiva Loix fondamentales du commerce de l'Europe, II, 254 et suiv.

Loix (conspiration). Précautions que l'on doit apporter dans les loix qui regardent la révélation des conspirations, I, 401.

teur, leur cruaute, kms motifs, I, 178.

Loix criminelles. Les différens degrés de simplicité qu'elles doivent avoir dans les difrens gouvernemens, I, 147 et suiv. Combien on a été de temps à les perfectionner; combien elles étoient imparfaites à Cumes, à Rome sous les premiers rois, en France, sous les premiers rois, I, 37% La liberté du citoyen depend principalement de leur bonte, ibid. Un hommequi, dans un état où l'on suit les meilleures loix criminelles qui soient possibles, est condamué à être pendu, et doit l'être le lendemain, est plus libre qu'un bacha en Turquie, I, 375. Come ment on peut parvenir à faire les meilleures qu'il soit possible, ibid. Doivent tirer chaque peine de la nature du crime , ibid. et suiv. Ne doivent punir que les actions extérieures, I, 392. Le criminel qu'elles font mourir ne peut réclamer contre elles, puisque c'est rir, qu'elles lui ont sauvé la vie a tous les instans, I, 485. En fait de religion, d'effet que comme destruction, II, 446. Celle qui permet aux enfans d'accuser lour père de vol ou d'adultère, est contraire à la nasont les plus cruelles peuvent - elles être les meilleures ? III . 2.

Loix d'Angleterre. Ont été climat, II, 124 et suiv. Voyez Angleterre.

Loix de Crète. Sont l'original Loix des Bavarois. On y monsur lequel on a copié celles de Lacédémone, I, 67.

Loix de la Grèce. Celles de Platon, ne peuvent subsister que dans un petit état, I, 72. Ont puni, ainsi que les loix romaines, l'homile même objet, II, 9 et... suiv. Source de plusieurs loix abominables de la Grèce, III, 19 et suiv.

Loix de la morale. Sont bien

moins observées: que les loix physiques, I, 3. Quel en est le principal effet , I ,

parce qu'elles le font mou- Loix de l'éducation. Doivent êrre relatives aux principes du gouvernement, I, 56. et suiv.

les loix criminelles n'ont Loix de Lycurgue. Leurs contradictions apparentes prouvent la grandeur de son génie, I, 67. Ne pouvoient subsister que dans un petit état , I , 72.

ture, II, 462. Celles qui Loix de Moise. Leur-sagésse, au sujet des asyles: II , 434. Loix de M. Pen. Comparées avec celles de Lycurgue, I, 69.

produites, en partie par le Loix de Platon. Etoient la correction de celles de Lacédémone, I, 67.

ta plusieurs capitulaires: suites qu'eut cette opération , II , 556.

Minos, de Lycurgue et de Loix des Bourguignons. Sontassez judicieuses, H , 534. Comment cessèrent d'être en usage chez les Français, II , 552 et suiv.

cide de soi-même, sans avo r. Loix des Lombards. Les changemens qu'elles essuyèrent furent plutôt des additions que des; changemens, II, 630. Sont assez judicieuses. II, 534. On y ajouta plu-

sieurs capitulaires : suites qu'eut cette opération, II, 556.

Loix (despotisme). Il n'y a · point de loix fondamentales dans les états despotiques, I, 33. Qui sont celles qui dérivent de l'état despotique, I, 34. Il en faut un très petit nombre dans un état despotique. -- Comment elles sont relatives au pouvoir despotique, ibid. La volonté du prince est. la seule loi dans les états despotiques , I , 215 et suiv . -Causes de leur simplicité dans les états despotiques, ordonnent aux enfans de n'avoir d'autre profession que celle de leur père, ne sont bonnes que dans un état despotique, II, 167 et suiv.

Loix des Saxons. Causes de Autres principes, auxquels leur dureté, II 533.

Loix des Wisigoths. Furent refondues par leurs rois et par le clergé. Ce fut le clergé qui y introduisit les peines corporelles qui furent toujours inconnues dans les autres loix barbares, auxqualles il ne toucha point . II, 532. C'est de ces loix qu'ont été tirées toutes celles de l'inquisition : les moines n'ont fait que les copier, IL, 534. Sont idiotes, n'atteignent point le but, frivoles dans le fonds. et gigantesques dans le style, ibid. Triomphèrent en Espagne; et le droit roromain s'y perdit, II, 519. Il y en a une qui fut transformée en un capitulaire, par un malheureux compilateur, 11, 552. Comment cessèrent d'ètre en usage chez les Français, 555 et suiv. L'ignorance de l'écriture les a faits tomber en Fspagne, II, 557.

I , 145 et suiv.. Celles qui Loix divines. Rappellent sans cesse l'homme à Dieu, qu'il auroit oublié, à tous les instans , I , 4. C'est un granl principe qu'elles sont d'une antre nature que les loix humaines:

celui-la est soumis:

1.º Les loix divines sont invariables ; les loix humaines sont variables. 2.º La principale force des loix divines vient de ce qu'on croit la religion; elles doivent donc être anciennes : la principale force des loix humaines vient de la crainte; elles peuvent donc être nouvelles , II , 745.

Loix domestiques. On ne doit point décider ce qui est de leur ressort par les loix civiles, II, 496.

Loix du monvement. Sont invariables, I, 2.

Loix (égalité). Loi singulière ces, ibid.

qui, en introduisant l'éga- Loix (France). Les anciennes
lité, la rend odieuse, I,
loix de France étoient parfaitement dans l'esprit de la

Loix (esclavage). Comment celles de l'esclavage civil ont du rapport avec la nature du climat, I, 481-516. Ce qu'elles doivent faire, par rapport à l'esclavage, I, 498. Comment celles de l'esclavage doinestique ont du rapport avec celles du climat, II, 1-29. Comment celles de la servitude politique ont du rapport avec la nature du climat, II, 30-43.

Loix (Espagne). Absurdité de celles qui y ont été faites sur l'emploi de l'or et de l'argent, II, 263.

Loix féodales. On put avoir des raisons pour appeller les mâles à la succession, à l'exclusion des filles, II, 466. Quand la France commença à être plutôt gouvernée par les loix féodales, que par les loix politiques, II, 454. Quand s'établirent, II, 555. Theorie de ces loix, dans le rapport qu'elles ont avec la monarchie, III, 35-141. Leurs effets: comparees à un chêne antique, III, 36. Leurs sources, ibid.

oix (France). Les anciennes loix de France étoient parfaitement dans l'esprit de la monarchie, I, 165-166. Ne doivent point, en France, gêner, les manières : elles gêneroient les vertus, II, 455 et suiv. Quand commencèrent, en France, à plier sous l'autorité des coutumes, II, 561.

rapport avec celles du cli- Loix (Germains). Leurs dif mat, II, 1-29. Comment férens caractères, II, 529 celles de la servitude poli-

tique ont du rapport avec Loix humaines. Tirent leur la nature du climat, II, principal avantage de leur principal avantage de leur nouveauté, II, 458 et suiv.

Voyez Loix divines.

Loix (Japon). Pourquoi sont si severes au Japon, I, 479.

Tyrannisent le Japon, II, 95. Punissent, au Japon, la moindre désobéissance; c'est ce qui a rendu la religion chrétienne odieuse, II, 453.

Loix juliennes. Avoient rendu le crime de lèse - majesté arbitraire, I, 391. Ce que c'étoir, II, 358 et suiv. On n'en a plus que des fragmens: où se trouvent ces fragmens: détail de leurs dispositions contre le célibat, II, 360, et suiv.

Loix (liberté). De celles qui forment la liberté publique, dans son rapport avec la constitution, I, 302-370. De celles qui forment la liberté politique, dans son rapport avec le citoyen ,I , 371-422. Paradoxe sur la liberté , I , 374. Authenticité que doivent avoir celles qui privent un seul citoyen de sa liberté , lors même que c'est pour conserver celle qui sont favorables à la liberté des citoyens dans une république, I., 405 et suiv. De celles qui peuvent mettre un peu de liberté dans les états despotiques , I .. 419 et suiv. N'ont pas pu mettre la liberté des citoyens dans le commerce, I, 483. Peuvent être telles, que les travaux les plus penibles soient faits par des hommes libres et heureux, I,493.

Loix (mariage). Ont, dans certains pays, établi divers ordres de femmes légitimes,

II, 334. Dans quels cas il faut suivre les loix civiles, en fait de mariages, plutôt que celle de la religion, II, 477 et suiv. Dans quels cas les loix civiles doivent régler les mariages entre parens; dans quels cas ils le \_ doivent être par les loix de la nature, II, 480 et suiv. Ne peuvent ni ne doivent permettre les mariages incestueifx : quels ils sont, II, 485. Permettent ou defendent les mariages, selon qu'ils paroissent conformes ou coutraires à la loi de nature, dans les différens pays, ibid. et suiv.

de tous, I, 405. De celles
qui sont favorables à la liberté des citoyens dans une
république, I, 405 et suiv.

De celles qui peuvent mettre un peu de liberté dans
les états despotiques, I,
419 et suiv. N'ont pas pu
mettre la liberté des citoyens dans le commerce,
I, 483. Peuvent être telles,
que les travaux les plus pémibles soient faits par des
hommes libres et heureux,

Loix (monarchie ). Arrêtent les entreprises tyranniques des monarques, n onta ucun pouvoir sur celles d'un ci-

toyen subitement revêtu. d'une autorité qu'elles n'ont pas prėvue, I, 25. La monarchie a pour base les loix fondamentales de l'état, I, 29. Qui sont celles qui dérivent du gouvern-ment monarchique, ibid. et suiv. Doivent, dans une monarchie, avoir un dépôt fixe: quel est ce dépôt, I, 32. Tiennent lieu de vertu dans une monarchie, I, 44. Jointes à l'honneur, produisent, dans une monarchie, le même effet que la vertu, I, 47. L'honneur leur donne la vie, dans une monarchie, I, 50. Comment sont relatives à leur principe, dans une monarchie , I, 107. Doivent-elles contraindre les citoyens d'accepter les emplois? I, 134. Le monarque ne peut les enfreindre sans danger, I, 158. Leur execution, dans la monarchie, fait la sûreté et le bonheur du monarque, I, 413, Doivent menacer, et le prince encourager, I, 415.

Loix (monnoie). Leur rapport avec l'usage de la monnoie, I , 423-485

Loix naturelles. S'établissent sentiment, I, 4. Leur sour-

ce : règles pour les connoitre, I, 5. Règles pour les discerner d'avec les autres, I, 4-5. Celle qui nous porte vers Dieu est la première par son importance, et non la première des loix, I, 5. Quelles sont les premières, dans l'ordre de la nature même, I, 7-8. Obligent les pères à nourrir leurs enfans, mais non pas à les faire héritiers . II , 465 et suiv. C'est par e'les qu'il faut déci ler , dans les cas qui les regardent, et non par les préceptes de la religion, II, 469. Dans quels cas doivent régler les mariages entre parens; dans quels cas ils doivent l'être par les loix civiles, II, 480. et suiv. Ne peuveut être locales, II , 485. Leur défeuse est invariable, II, 486. Estce un crime de dire que la première loi de la nature est la paix; et que la plus importante est celle qui prescrit à l'homme ses devoirs envers Dieu ? D. 276 et suiv.

Loix ( orient ). Raisons physiques de leur immutabilité en orient, 1,461.

entre les êtres unis par le Loix politiques. Quel est leur principal effet, 1, 4. Pourquoi l'auteur n'a point séparé les loix politiques des loix civiles, I, 13. De celles Loix positives. Ne sont pas la des peuples qui n'ont point l'usage de la monnoie, II, 61. La religion chrétienne veut que les hommes aient les meilleures qui sont possibles, II, 390. Principe fondamental de celles qui concernent la religion, II, 444. Elles seules, avec les loix civiles, règlent les successions et le partage des biens, II, 465 et suiv. Seules, avec les loix civiles, décident, dans les monarchies purement électives, dans quels cas la raison veut que la couronne soit déférée aux enfans, ou à d'autres, II. 466. Soules, avec les loix civiles, règlent les successions des bâtards, II, 460. Les hommes leur ont sacrifié leur indépendance naturelle: conséquences qui en résultent, II, 488, et suiv. Règlent seules la succession à la couronne, II, 491. Ce n'est point par ces loix que l'on doit décider ce qui est du droit des gens, II, 498 et suiv. Celle qui, par quelque circonstance, détruit l'état, doit être changée, II, 500 et suiv. Les loix ci-

viles en dépendent : pourquoi, III, 16.

règle sûre du juste et de l'injuste, I, 3. Ne s'établissent qu'entre les êtres unis par la connoissance, ibil. et suiv. Lour origine, I, a et suiv. Ont moins de force, dans une monarchie, que les loix de l'honneur, I, 63.

Loix ( république ). Celles qui établissent le droit de st le Trages dans la démocratie, sont fondamentales, I, 14. Qui sont celles qui dérivent du gouvernement républicain ; et premièrement de la démocratie, ibid. et suiv. Par qui doivent être faites dans une démocratie, I, 23-24. Qui sont celles qui dérivent du gouvernement aristocratique, ibid. et suiv. Qui sont ceux qui les fent, et qui les font exécus dans l'aristocratie, I, 24 Avec quel le exactitude elit doivent tre maintenus dans une république, I. 3/ Modèles de celles qui peuvent maintenir l'égalité dans une démocratie, I, 86-88. Doivent, dans une aristocratie, être de nature à forcer les nobles de midre justice au peuple, I, 104. de leur cruauté envers les débiteurs, dans la république, I, 408 et suiv.

Loix (religion). Quel en est l'effet principal, I, 4. Quelles sont les principales qui furent faites dans l'objet de perfection chrétienne, II, 373. Leur rapport avec - la religion établie dans chaque pays, considérée dans ses pratiques et en ellemême, II, 389-426. La religion chétienne vent que les hommes aient les meilleures loix civiles qui sont possibles, II, 390. Celles d'une religion qui n'ont pas seulement le bon pour objet, mais le meuilleur ou la perfection, doivent être des conseils, et non des preceptes, II, 399. Celles d'une religion, quelle qu'elle soit, doivent s'accorder avec celles de la morale, II, 400 et suiv. Comment la force de la religion doit s'appliquer à la leur, II, 406 et suiv. Il est bien dangeseux que les loix civiles ne permettent ce que la religion devroit défendre, quand celle-ci défend ce qu'elle devroit permettre, II, 408.

Ne purent pas réprimer un peuple dont la religion ne promet que des récompenses, et point de peines, ibid. Comment corriger quelquefois les fausses religions, II, 410. Comment les loix de la religion ont l'effet des loix civiles. II, 414. Du rapport qu'elles ont avec l'établissement de la religion de chaque pays, et sa police extérieure, II, 427-455. Il faut, dans la religion, des loix d'épargne, II, 440. Comment doivent être dirigées celles d'un état qui tolère plusieurs religions, ... Ie, 443 et suiv. Dans quels cas les loix civiles doivent être suivies , lorsqu'elles permettent, plutôt que celles de la religion, qui défendent, II, 473. Quand doit-on, à l'égard des mariages, suivre les loix civiles plutôt que celles de la religion? II, 477 et suiv. Loix ripuaires. Fixoient la mamajorité à quinze ans, II, 82. Les rois de la première race en ôterent ce qui ne pouvoit s'accorder avec le christianisme, et en laissèrent tout le fonds, II, 532. Le clergé n'y a point mis la main, et elles n'out point

admis de peines corporelles, Comment cessèrent d'è re en usage chez les Français. II, 553 et suiv. Se contentoient de la preuve négative : en quoi consistoit cette preuve, II, 563. Loix romaines. Histoire, et causes de leurs révolutions, . I, 176 et suiv. Celles qui avoient pour objet de main-. tenir les femmes dans la frugalité, I, 217. La dureté des loix romaines contre les esclaves, rendit les esclaves plus à craindre, I, 504 et suiv. Leur beauté: leur humanité, II, 244. Comment on éludoit celles qui étoient contre l'usure, II, 318. et suiv. Mesures qu'elles avoient prises pour prévenir le concubinage, II, 335-336. -- pour la propagation de l'espèce, II, 335 et suiv. -- touchant l'exposition des enfans, II, 376 et suiv. Leur origine et leurs révolutions sur les sucsuccessions, II, 506-528. De celles qui regardoient les testamens. De la vente que le testateur faisoit de sa famille, à celui qu'il instituoit son héritier, II. 513. Les premières ne restreignant pas assez lee ri-

chesses des femmes, laisserent une porte ouverte au luxe. Comment on chercha à y remédier, II, 515 et suiv. Comment se perdirent dans le domaine des Francs. et se conservèrent dans celui des Goths et des Bourguignons, II, 540 et suiv. Pourquoi, sous la première race, le clergé continua de se gouverner par elles, tandis que le reste des Francs se gouvernoit par la loi salique, II, 542. Comment se conserverent dans le domaine des Lombards, II. 348. Comment se perdirent en Espagne, II, 549 et suiv-Subsistèrent dans la Gaule méridionale, quoique proscrites par les rois wisigoths; pourquoi, ibid. et suiv. Pourquoi, dans le pays de droit écrit, elles ont résisté aux coutumes, qui, dans les autres provinces, ont fait disparoître les loix barbares, II, 557 .. Révolutions qu'elles ont essuyées dans les pays de droit écrit, II, 561. Comment résistèrent. dans les pays de droit écrit, à l'ignorance qui sit périr, par-tout ailleurs, les personnelles et territoriales, ibid. Pourquoi

tomberent dans l'oubli, II, 583 et suiv. saint Louis les fit straduire ; dans quelle vue, II, 650. Motifs de leurs dispositions, touchant les substitutions, III, 8 et suiv. Quand et dans quel cas elles ont commence à punir le suicide, III, 9 et suiv. Celles qui concernoient le le vol n'avoient aucune liaison avec les autres loix civiles, III, 16 et suiv. Pution, ou même par la mort, la négligence ou l'impéritie des médecins, III, 19 et suiv. Celles du bas empire font parler les princes comme des rhéteurs, III, 22. Précaution que doivent prendre ceux qui les lisent, III, 32.

Voyez Droit romain, Romains, Rome.

Loix sacrées. Avantages qu'elles procurés ent aux plébéiens à Rome, I, 357.

Loix (sobriété). De celles qui ont rapport à la sobriété des peuples, I, 466 et suiv. Règles que l'on doit suivre dans celles qui concernent l'ivrognerie, I, 468.

Loix somptuaires. Quelles elles doivent être dans une démocratie, I, 193. - dans

une aristocratie, I, 194. Il n'en faut point dans une monarchie, I, 200 et suiv. Dans quels cas sont utiles dans une monarchie, I, ibid. Regles qu'il faut suivre pour les admettre, ou pour les rejetter, I, 203 et suiv. Quelles elles étoieut chez les Romains, z, 217.

Loix (suicide). De celles contre ceux qui se tuent euxmêmes, I, 473.

nissoient par la déporta- Loix (terrein). Leur rapport avec la nature du terrein, II, 44-89. Celles que l'on fait pour la sûreté du peuple, ont moins lieu dans les montagnes qu'ailleurs, II, 46. Se conservent plus aisement dans les isles, que dans le continent, II, 49 et suiv. Doivent être plus ou moin multipliées dans un état, suivant la façon dont les peuples se procurent leur subsistance, II, 53 et suiv.

Lombards. Avoient une loi en faveur de la pudeur des femmes esclaves, qui seroit bonne pour tous les gouvernemens , I , Quand et pourquoi firent écrire leurs loix, II, 530. Pourquoi leurs loix perdirent de leur caractère,

II, 351 ct sniv. Leurs loix recurent plutôt des additions que des changemens : pourquoi ces additions furent faites, ibid. Commente le dioit romain se conserva dansleur territoire, II, 548. On ajouta plusieurs capitulaires à leurs loix : suites qu'eut cette opération, II, · 556. Leurs loix criminelles étoient faites sur le même plan que les loix ripuaires, II, 564. Suivant leurs loix, quand on s'étoit défendu par un sament, on ne pouvoit plus être fatigué par un combat, II, 507. Porterent l'usege du combat judiciaire en Italie, II, 580. Leurs portoient différentes compositions pour les différentes insultes, II, 586. Leurs loix défendaient aux combattans d'avoir sur eux des herbes propres pour les enchantemens, II, 592. Loi absurde parmi eux, III, 25. Pourquoi en augmentèrent, en Italie, les compositions qu'ils avoient apportées de la Germanie, III, 95. Leurs loix sont presque toujours sensées, UI, 100.

Louis I, dit le Débonnaire. Ce qu'il sit de mieux dans

tout son regne, I, 277. La sameuse lettre qui lui sut Agobard , par adressée prouve que la loi salique n'étoit point établie en Bourgogne, II, 543. Etendit le combat judiciaire des affaires criminelles aux affaires civiles , II , 580. Permit de choisir pour sebattre en duel le bàton ou les ar-. mes, II, 687. Son humiliation lui sut causée par les évêques, et sur-tout par ceux qu'il avoit tirés de la servitude, IIII, 154. Pourquoi laissa au peuple romain le droit d'élire les papes, III, 191. Portrait de ce prince: causes de ses disgraces, III , 205 et suiv. Son gouvernement comparé avec ceux de Charles-Matel, de Pépin et de Cherlemagne. Comment percit son autorité, III, 209 et suiv. Perdit la monarchie et son autorité, principalement par la dissipation de ses domaines , III , 211 et suiv. Causes des troubles qui suivirent sa mort, III, 212.

Louis VI, dit le Gros. Réforme la coutume où étoient les juges de se battre cours coux qui refusoient de so

nances, II, 585.

fendit de se battre pour moins de cinq sous, ibid.

Louis IX (saint). Il suffisoit, de son temps, qu'une dette montât à douze deniers, pour que le demandeur et le défendeur terminassent leur querelle par le combat judiciaire, ibid. C'est dans la lecture de ses établissemens qu'il faut puiser la jurisprudence du combat judiciaire, II, 594. Est le premier qui ait contribué à l'abolition du combat judiciaire, II, 624 et suiv. Etat et variété de la jurisprudence de son temps, ibid. N'a pas pu avoir in\_ tention de faire, de ses éta-, blissemens, une loi genérale pour tout son royaume, II, 645. Comment ses etablissemens dans l'oubli, ibid. et suive La date de son départ pour Tunis prouve que le code que nous avons sous le 646. Sagesse adroite avec

ordon-, II, 648 etsuiv. Fit traduire les loix romaines; quelle vue; cette traduction exis e encore en manuscrit; il en fit beaucoup usage dans ses établissemens, II, 650-661. Comment il fut cause qu'il s'établit une jurisprudence universelle dans le royaume, II, 653 et suiv. Ses établissemens, et les ouvrages des habiles praticiens de son temps, sont, en grande partie, la source des coutumes de France, II, 670 et suiv.

Louis XIII. Repris en face par le president Bellièvre, lorsque ce prince étoit du nombre des juges du duc de la Valette, I, 156. Motif singulier qui le détermina à souffrir que les nègres de ses colonies fussent esclaves, I, 488.

etablissemens tombèrent Louis XIV. Le projet de dans l'oubli, ibid. et suive la monarchie universelle, La date de son départ pour Tunis prouve que le code que nous avons sous le ans ruiner l'Europe, se nom de ses établissemens, anciens sujets , lui et sa faest plein de fausseté, II, mille, I, 267. La France 646. Sagesse adroite avec fut, vers le milleu de son laquelle il travailla à réformer les abus de la juris- de sa grandeur relative, I, prudence de son temps, a69. Son édit, en faveur

Tome III.

des mariages, n'étoit pas suffisant pour favoriser la population, II, 382.

LOYSEAU. Erreur de cet auteur sur l'origine des justices seigneuriales, III, 107.

Luques. Combien y durent les magistratures, I, 28.

LUTHER. Pourquoi conserva une hiérarchie dans sa religion, II, 397 et suiv. Il semble s'être plus conformé à ce que les apôtres ont fait, qu'à ce que Jésus-Christ a dit, ibid.

Luxe. Il est ou intérieur dans l'état, ou relatif d'un état à l'autre, I, 190-202 et suiv. N'est pas toujours fonde sur le rafinement de la vanité; mais quelquefois sur celui des besoins reels, II, 138. Ses causes. 1°. Dans le même état, l'inégalité des fortunes, I, 190 et suiv. 197. 2º. L'esprit outré d'inégalité dans les conditions, I', 160. 5º: La vanite, II, 99. 4º. La grandeur des villes, sur-tout quand elles sont si peuplées, que la plupart des habitans sont inconnus les uns aux autres , I, 191. 5°. Quand le sol produit plus.qu'il ne faut pour la mourriture des cultivateurs

et de ceux qui traveillent aux manufactures; de-la les arts frivoles, et l'importation des choses frivoles en échange des choses nécessaires, I, 202-203. 6°. La vie corrompue du souverain qui se plonge dans les délices, I, 205-206. 7°. Les mœurs et les passions des femmes, I, 197-198.Sur-tout quand par la constitution de l'état, elles ne sont pas retenties par les loix de la modestie, I, 206 et suiv. 8º. Les gains nuptiaux des femmes trop considérables, I, 218 et suiv. 9°. L'incontinence publique, I, ibid. 10°. La polygamie, II, 4. 11°. Les richesses, qui sont la suite du commerce, II, Les peuples qui ne cultivent pas les terres, n'ont pas même l'idée du laxe, II, 58. Ses proportions. Il se calcule, entre les ctoyens du même état, par l'inégalité des fortunes, I, 190 et zuiv. Entre les villes, sur le nombre plus ou moirs grand des habitans, I, 191. Entre les différens états, il est en raison composée de l'inégalité des fortunes qui est entre les citoyens, et de l'inégalité des richesse

des différens états, I, 192. Gradations qu'il doit suivre, I, 190. Biens qu'il procure. 1º. Augmente le commerce, et en est le fondement, I, 148-196. 2º. Entretient l'industrie et le travail, I, 199 et suiv. 3º. Perfectionne les arts, II, 180. 40. Fait circuler l'argent des mains des riches dans celles des pauvres, I, 197 et suiv. 5°. Le luxe relatif enrichit un état riche par lui-même : exemple tire du Japon , I , 202 ; II, 173. 6°. Est utile quand il y a moins d'habitans que le sol n'en peut nourrir: exemple tiré de l'Angleterre, I, 203. 7°. Est necessaire dans les monarchies; il les conserve. Gradation qu'il y doit suivre, I, 197 et suiv. Auguste et Tibère sentirent que, voulant substituer la monarchie à la république, il ne falloit pas la bannir, et agirent en conséquence, I, 198. 8°, Dédommage de leur servitude les sujets du despote, I, 199. Maux qu'il occasionne, 1°. Confond les conditions. I, 191-192. 2º. Ne laisse plus d'harmonie entre les les besoins et moyens de les satisfaire, I, 193.

3°. Etouffe l'amour du bien public, et lui substitue l'interet particulier; met la volupté en la place de la vertu : exemple tiré de Rome, I, 194. 4°. Est contraire à l'esprit de modération, ibid. 5°. Corrompt les mœurs, I, 198-199-6°. Entretient la corraption et les vices, I, 198. 7°. Rend le mariage onéreux et coûteux. Moyens de remédier à ce mal, II. 527. 8°. Peut occasionner une exportation trop forte. denrées nécessaires, pour en faire entrer de superflues , 1 , 200 . 9° . Le luxe relatif appauvrit un état pauvre : exemple tiré de la Pologue, I, 202; II, 172. 10°. Pernicieux, quand le sol a peine à sournir la nourriture des habitans : la Chine sert d'exemple, I 202 et suiv. 11°. Detruit toute république, I, 199. Les démocraties, I, 194 es 'suiv. Les aristocraties, I, 196. 12°. Il est même des circonstances où l'on doit le reprimer dans la monarchie : exemples tires de l'Aragon, de la Suède, et de la Chine, I, 200 et suiv. Usage et effets des loix Ll2

. somptuaires , sour le réprimer dans les différens états, I, 198.et suiv.

Luxe de la superstition. Doit être réprimé, II, 440 et

Lybie. C'est le seul pays, avec ses environs, où une religion qui défend l'usage du cochon puisse être bonne : raisons physiques , II , 425.

Lycie. Comparée, comme république fédérative, avec la Hollande; c'est le modèle d'une bonne république federative, I, 262-263.

Lycurgue. Comparé M. Pen, I, 69. Les contradictions apparentes qui se trouvent dans ses loix , prouvent la grandeur de son génie, I, 67-69. Ses

loix ne pouvoient subsister que dans un pétit état, I, 61. Pourquoi voulut que l'on ne choisit les sénateurs que parmi les vieillards, 1, 05. A confondu les loir, les mœurs et les manières: pourquoi, II, 109 et suiv. Pourquoi avoit ordonné que l'on exerçat les enfans au larcin, II, 17.

Lydiens. Le traitement qu'ils reçurent de Cyrus n'étoit pas conforme aux vraies maximes de la politique, I, 287. Furent les premiers qui trouvèrent l'art de battre la monnoie, II, 271.

LYSANDRE. Fit éprouver aux Athéniens qu'il faut toujours mettre de la douceur dans les punitions, I, 170.

## M.

IVI ACASSAR. Conséquences funestes que l'on y tire du dogme de l'immortalité de l'ame, II, 416.

MACHIAVEL. Veut que le peu- Machines. Celles dont l'objet ple, dans une république, juge les crimes de lèsecette opinion, 3, 155 et suiv. Source de la plupart

de ses erreurs, III, 35. Machiavelisme. C'est aux le:tres-de-change que l'on en doit l'abolissement , II , 251. est d'abréger l'art, me sont pas toujours utiles, II, 348. majesté: inconveniens de Macute. Ce que c'est que cette monnoie chez les Africains, П, 281.

Magie. L'accusation de ce crime doit être poursuivie avec beaucoup de circonspection: exemples d'injustices commises sous ce prétexte, I, 381 et suiv. Il seroit aisé de prouver que ce crime n'existe point, I, 383 ot suiv.

Magistrat de police. C'est sa faute si ceux qui relevent de lui tombent dans des exces, II, 502 et suiv,

Magistat unique Dans quel gouvernement il peut y en avoir, 160.

Magistrats. Par qui doivent être nommés dans la démo- Magistratures. Comment et à cratical I, 16. Comment élus à Athènes; on les examinoit avant et après leur magistrature, I, 21. Quelles doivent être, dans une république, la proportion de leur puissance, et la durée de leura charges, I, 28. Jusqu'à quel point les citoyens leur doivent êire subordonnés dans une démocratie; I, 97. Ne doivent recevoir aucun présent, I, 132. Doivent avoir le pouvoir exclusif de juger dans la monarchie, I, 159. Différence entr'eux et les ministres, qui doivent exalure ceux-ci du pouveir

de juger, ibid. Ne doivent jamais être dépositaires des trois pouvoirs à-la-fois, I, 309. Ne sout point propres à gouverner une /armée : exception pour la Hollande, I, 327 et suiv. Sont plus formidables aux calomniatours que le prince, I, 414. Le respect et la considération sont leur unique récompense, I, 450. Leur fortune et leur récompense en France, II, 167 et suiv. Les mariages doivent-ils dépendre de leur consentement? II. 338.

qui se donnoient à Athènes, I, 21. Comment Solon en éloigna ceux qui en étéient indignes, sans gêner les suffrages, ibid. Ceux qui avoient des enfans y parvenoient plus facilement, à Rome, que ceux qui n'en avoient point, II, 363 es suiv.

Voyez Magistrats.

MAHOMET. La loi par laquelle il défend de boire du vin, est une loi de climat, 1, 467. Coucha avec sa femme, lorsqu'elle n'avoit que huit ans, II, 2. Veut que l'égalité soit entière, à tous égards, entre

les quatre femmes qu'il permet, II, 10. Comment rendit les Arabes conquérans, 11, 237. A confondu l'usure avec l'intérêt : maux que produit cette erreur dans les pays soumis à sa loi, II, 316. Sa doctrine sur la speculation, et le penchant que sa religion inspire pour la spéculation, sont funestes à la société, II, 404. Source et effet de sa prédestination, II, 406 et suiv. C'est par le secours de la religion qu'il réprima les injures et injustices des Arabes, II, 412. Dans tout autre pays que le - Mahométisme. Maxime fusien, il n'auroit pas fait un précepte des fréquentes lotions, II, 425. L'inquisition met sa religion de pair avec la religion chrétienne, II,

Mahométans. Furent redevables de l'étrange facilité de leurs conquêtes aux tributs que les empereurs levoient sur feurs peuples, I, 443. Sont maîtres de la vie, et même de ce qu'on appelle la vertu ou l'honneur de Main - mortables. Comment leurs femmes esclaves : c'est un abus de l'esclavage, contraire à l'esprit de l'esclavage même, I, 498. Sont Main-morte. Voyez Clergi, 

gion, II, 19. Il y a, chez eux, plusieurs ordres de femmes légitimes, II, 354. Leur religion est favorable à la propagation, II, 373. Pourquoi sont contemplatie, II, 403. Raison singulière qui leur fait détester les Indiens, II, 419. Motifs qui les attachent à leur religion, II, 430. Pourquoi Gengiskan, approuvant leurs dogmes, méprisa 'si fort leurs mosquées, II, 431. Sont les seuls orientaux intolérans en fait de religion, II, 454.

neste de cette resion; I, 123. Pourquoi a trouvé tant de facilité à s'établir en Asie, et si pen en Europe, II, 3. Le despotisme lui convient mieux que le gouvernement modere . II, 32 et suiv. Maux qu'il cause compares avec les biens que cause le christianisme , II, 394. II semble que chimat lui a prescrit des bornes, 'II. et suiv.

les terres, de libres, sont devenues main-mortables. III . 57.



Majorass Pernicieux dans une uristocratie, I, 106.

Majorité. Doit être plus avancée dans les climats chauds, et dans les états despotiques. qu'aillours, I, 125. A quel age les Germains et leurs rois étoient majeurs, II, 80-81. S'acquéroit chez les Germains, par les armes, ibid. et 'suiv. 85. C'est la vertu qui faisoit la majorité chez les Goths, II, 82. Etoit fixée, par la loi des Ripusires, à quinze ans, ibid. et chez les Bourguignons, II, 83. L'age où elle étoit acquise chez les Francs a varie, ibid.

Maires du palais. Leur autorité et leur perpétuité commença à s'établir sous Clodu roi, ils devincent maires du royaume : le roi les choisissoit d'abord: la nation les choisit. On eur plus de confiance dans une autorité qui mouroit avec la personne, que dans celle qui étoit herèditaire. Tel est le progrès de leur grandeur, III, 153 et suiv. C'est dans les mœurs des Germains qu'il faut chercher la raison de leur autorité, et de la foiblesse du roi, III, 158

et suiv. Comment parvinrent au commandement des armées, III, 160 et suiv. Epoque de leur grandeur, III, 163 et suiv. Il étoit de leur intérêt de laisser les grands offices à la couronne inamovibles, comme ils les avoient trouvés, III, 165 et suiv. La royauté et la mairerie furent confondues à l'avenement de Pépin à la couronne, III, 194 et suiv.

Mal vénérien. D'où il est venu: comment on auroit du en arrêter la communication, 471.

Malabar. Motifs de la loi qui y permet à une seule l'emme d'avoir plusieurs maris, II, 7.

du roi, ils devinrent maires de ceux qui, chez eux, sont du royaume: le roi les choississoit d'abord: la nation II, 413.

Maldiees. Excellente coutume pratiquée dans ces isles, 1, 421. L'égalité doit être entière entre les trois femmes qu'on y peut épouser, II, 10. On y marie les filles à dix et onze ans, pour ne leur pas laisser endurer nécessité d'hommes, II, 16. On y peut reprendre une femme qu'on a répudiée;

cette loi n'est pas sonsée, II, 22. Les mariages entre parens, au quatrième degré, y sont prohibés; on n'y tient, Mantius. Moyens qu'il emcette loi que de la nature. II, 484.

Maltôte. C'est un art qui ne se montre que quand les Mansus. Ce que signifie ce hommes commencent à jouir de la félicité des autres arts . III, 58. Cet art n'entre point MANUEL COMNÈNE. Injustices dans les idées d'un peuplesimple, III, 67.

Mammelus. Leur exemple ne prouve pas que le grand, nombre d'esclaves est dangereux dans un état despotique, I., 501.

Mandarins chinois. Leurs brigandages, I, 252.

Manières. Gouvernent les concurremment . hommes avec le climat, la religion, les loix, etc. De-la nait l'esprit général d'une na-/ tion, II , 95, Gouvernent les Chinois, ibid. Changent chez un peuple, à mesure qu'il est sociable, II, 98. Celles d'un état despotique ne doivent jamais être changées : pourquoi, II, 103 et suiv. Dissérence qu'il y a entre les mœurs et les manières, II, 198. Comment celles d'une netion peuvens être reformées Marchandises. Les impais

par les loix, II, 124 es suiv. Cas où les loix en dépendent , II , 127 et suiv. ployoit pour réussir dans ses desseins ambitieux, I, 410.

mot dans le langage des capitul ires , III, 66.

commises sous son règne, sous pretexte de magie, I, 381.

Manufactures. Sont necessais res dans nos gouvernemens : doit-on chercher à en simplifier les machines? II, 347 et suiv.

MARC ANTONIN. Sénatus-consulte qu'il fit prononcer, touchant les mariages, II, 48a.

Marchands. Il est bon, dans les gouvernemens despoisques, qu'ils aient une sauve-garde personnelle , I , 435 et suiv. Lours fonctions et leur utilité dans un état modéré , I , 439-440. Ne doivent point être genes per les difficultés des fermiers, II, 159. Les Romains les rangeoient dans la classe des plus vils habitans, II, que l'on met sur les marchandises sont les plus commodes et les moins onéreux, I, 431. Ne doivent être confisquées, même en temps de guerre, si ce n'est par représailles : bonne politique des Anglais: mauvaise politique des Espagnols sur cette matière, II, 160? En peut-on fixer le prix, II', 277. Comment on en fixe le prix dans la variation des richesses de signes, 278 et suiv. Leur quantité croît par une augmentation de commerce, II , 279.

MARCULPHE. La formule qu'il rapporte, et qui traite d'împie la coutume qui prive les filles de la succession de leurs pères, est - elle juste? II, 365 et suiv. Appelle anstrustions du roi, ce que nous appellois ses vassaux, III, 78.

Mariages. Pourquoi ce'ui du plus proche parent avec l'héritière est ordonné chez quelques peuples, I, 86. Il étoit permis, à Athènes, d'épouser sa sœur consanguine, et non pas sa sœur utérine: esprit de cette loi, ibid. A Lacédémone, il stoit permis d'épouser sa

sœur utérine, et non pas sa sœur consanguine, I, 87. A Alexandrie, on pouvoit épouser sa sœur, soit consanguine, soit uterine, ibid. Comment se faisuit chez les Sammites, I, 219. Utilité des mariages entre lé peuple vainqueur et le peuple vaincu, I, 294. Le matiage des peuples qui'ne cultivent pas les terres n'est point indissoluble; on y a plusieurs femmes à-la-fois; ou personne n'a de femmes, et tous les hommes usent de toutes, II, 57-78. A été établi par la nécessité qu'il y a de trouver un père aux enfans pour les nourrir et les élever, II, 331. Est-il juste que les mariages des enfans dépendent des pères? II, 338. Etoient réglés à Lacédémone par les setils magistrats, ibid. La liberié. des enfans, à l'égard des mariages, doit être plus gênée dans les pays où le monachisme est établi, qu' illeurs , II , 340. Les filles y sont plus portées que les garçons: pourquei, II, 340. Motifs qui les y déterminent , II , 341. Détail ; des loix romaines sur cette matière, IF, 355-374. Etoit

désendu, à Rome, entre gens trop ågés pour faire des enfans, II, Ltoient défendus, à Rome, entre gens de conditions trop inegales; quand ont commencé d'y être tolérés : d'où vient notre satale liberté à cet égard, II, 367. et suiv. Plus les mariages sont rares dans un état, plus il y a d'adultères, II, 375 et suiv. Il est contre la nature de permettre aux. filles de se choisir un mari à sept ans , II , 460 et suiv. Il est injuste, contraire au bien public , et à l'intérêt particulier , d'interdire le mariage aux femmes dont les maris sont absens depuis long-temps, et dont elles m'ont point eu de nouvelles, II., 473. Justinien n'avoit , pas des vues justes sur cette association, II, 474. Est-il . bon que le consentement des deux époux, d'entrer dans un monastère, soit une cause de divorce? ibid. et suiv. Dans quels cas il faut suivre, à l'égard des mariages, les loix de la religion; et dans quels cas il faut suivre les loix civiles, II, 477 et suiv. Dans quels cas les mariages entre pa-

rens doivent se régler par les loix de la nature; dans quels cas ils doivent se régler par les loix civiles , II, 479 et suiv. Pourquoi le maringé entre la mère et le fils répugne plus à la nature que le mariage entre le pere et la fille, II, 481. Les idées de religion en font contracter d'incestueux à certains peuples , II , 484. La principe qui le fait défendre entre les pères et les enfans, les frères et les sœurs, sert à découvrir à quel degré la loi naturelle le désend, II, 485 et suiv. Est permis ou défendu , par la loi civile , dans les différeus pays, selon qu'ils paroissent conformes ou contraires à la loi de nature, ibid. et suiv. Pourquoi permis entre le beau-frère et la belle-sœur, chez des peuples, et défendu chez d'autres , II, 486. Doit-il être interdit à une femme qui a pris l'habit de religieuse sans s'être consacrée ? III , 25. Toutes les fois qu'on parle du muriage doit-on parler de la révéla- tion? D. 307.

Marine. Pourquoi celle des Anglais est superieure à celle des autres nations, II, mains pour la marine, II, 282.

Maris. Comment on les nommoit autrefois, II, 601.

Marius. Coup mortel qu'il porta à la république, I, **363.** . .

Maroc. Causes des guerres civiles qui affrigent ce royaume à chaque vacauce du trône, I, 122.

= ( le roi de ). A dans son serrail des femmes de toutes couleurs. Le malheureux! II , q. :

Marseille. Pourquoi cette république n'aprouva jamais les passages de l'abaissement à la grandeur , I , 228. Quel étoit l'objet du gouvernement de cette république, I, 306. Quel sorte de commerce on y faisoit, II, 147. Ce qui determina cette ville au commerce : c'est le com+ merce qui fue la source de toutes ses vertus, II, a50. Son commerce, ses richesses , source de ses richesses : étoit rivale de Carthage, II, 228. Pourquoi si constamment fidelle aux Romains, ibid. La ruine de Carthage et de Corinthe, augmenta sa gloire, II, ibid.

135. Du genis des Bo- Martyr. Ce mot , dans l'esprit des magistrats japonais, significit rebelle ; c'est ce qui a rendu la religion chrétienne odieuse au Japon, II, 453.

Matelots. Les obligations civiles qu'ils contractent dans les navires, entr'eux, doivent - elles être regardées comme nulles? II, 504.

Matérialistes. Le es es stême de fatalité est absurde, I, 1... Maures. Comment trafiquent avec les nègres, II, 268.

Maurice, empereur. Oura la clémence, I, 189. Injusnice faite sous son règne; sous prétexte de magie, I, 381. .

MAXIMIN. Sa cruauté étoit mal entendue, I, 1

Méaco. Est une ville sainte au Japon , qui entretient toujours le commerce dans cet empire, malgre les fureura de la guerre, II., 411. Mecque. Gengiskan en trouvoit le pélerinage absurde, II , 432.

Médailles fourrées. Ce que c'est , H , 307.

Médecins. Pourquoi étoient. punis de mort, à Rome, pour négligence ou pour , impéritie, et ne le sont pas parmi nous, III, 19-20,

Mendians. Pourquoi ont beaucoup d'enfans : pourquoi se multiplient dans les pays riches ou superstitieux , II , 542.

Mensonges. Coux qui se font Mérovingiens. Leur chine du au Japon, devant les magistrats , sont punis de mort. Cette loi est - elle Mesures. Est-il nécessaire de bonne, I , 172.

Mer antiochide. Ce que l'on appelloit tinsi, II, 206.

Mer caspienne. Pourquoi les anciene se sont si fort obstinés à croire que c'étoit une partie de l'océan , II , 207.

Mer des Indes. Sa découverte, II, 186.

Mer rouge. Les Egyptiens en abandonnoient le commet ce à thas les petits peuples qui y avoient des ports, II, 186. · Quand et comment on en fit la découverte, III, 205-214.

Mer séleucide. Ce que l'on appelloit ainsi, II, 20%. MERCATOR (Isidore). Sacollection de canons, II, 555. Mères. Il est contre nature qu'elles puissent être accusées d'adultère par leurs enfans, II, 462. Pourquoi une mère ne peut pas épouser son fils, II, 480. Dans l'an- Métropoles. Comment deicienne Rome, ne succé-

doient point à leurs enfant, et lours enfans ne leur succodoient point : quand, et pourquoi cette disposition, fut abolie , II , 507-526trône ne fut point use revolution, III, 196 et suiv. les rendre uniformes dans toutes les provinces du royaume? III, 32,

Métal. C'est la matière la plus propre pour la monnoie, II , 270.

METELEUS NUMBOICUS. Regardoit les femmes comme un mal nécessaire ; II, 356. Métempsycose. Ce dogme est utile ou funeste, quelquefois l'un et l'autre en même temps , suivant qu'il est dirigé , II , 418. Est ntile aux Indes: raisons physiques, II, 422.

Métier. Les enfans à qui leur père n'en a point donné pour gagner leur vie , sout-ils obligés, par le droit naturel, de le nousrir quand il est tombé dans l'indigence? II , 45-46.

MÉTIUS SUFFÉTIUS. Sapplice auquel il fut condamné, I, 177.

vent commercer entr'elles,

et avec les colonies, II, 411.

Meurtres. Punition de ceux : qui étoient involontaires chez les Germains, III, 103.

Mexicains. Biens qui pouvoient leur revenir d'avoir été conquis par les Espagnols: maux qu'ils en ont reçus, I, 279.

Mexique. On ne pouvoit pas, sous peine de la vie, y reprendre une femme qu'on avoit répudiée: cette loi est plus censée que celle des Maldives, II, 22. Ge n'est point une absurdité de dire que la religion des Espagnols est bonne pour leur pays, et n'est pas bonne pour le Mexique, IF, 422. Midi. Raisons physiques des

passions et de la foiblesse du corps des peuples du midi, I, 451 et suiv. Contradictions dans les caractères de certains peuples du midi, I, 459 et suiv. Il y a, dans les pays du midi, une inégalité entre les deux sexes : consèquences tirées de cette vérité, touchant la liberté qu'on y doit accorder aux femmes, II, 2 et suiv. Ce qui rend son commerce nécessaire avec le

nord, II, 177. Pourquoi le catholicisme s'y est main, tenu contre le protestantisme, plutôt que dans le nord, II, 597,

Milice. Il y en avoit de trois sortes dans les commencemens de la monarchie, III, 85.

Militaire (gouvernement). Les empereurs qui l'avoient établi, sentant qu'il ne leur étoit pas moins funeste qu'aux sujets, cherchèrent à le temperer, I, 179.

Militaires. Leur fortune et leurs récompenses en France, II, 267 et suiv.

Militaires (emplois) Doiventils être mis sur la même tête que les emplois civils? I, 136 et suiv.

Mine de pierres précieuses.

Pourquoi fermée à la Chine,
anssi-tôt que trouvée, I,
204.

Mines. Profitent davantage travaillées par des esclaves, que par des hommes libres, I, 493. Y en avoit-il en Espagne autant qu'Aristote le dit? II, 224. Quand celles d'or et d'argent sont trop abondantes, elles appauvrissent la puissance qui les travaille; preuves, par le calcul du produit de celles

de l'Amérique, II, 258 et sniv. Celles d'Allemagne et de Hongriesont utiles , parce qu'elles ne sont pas abondantes , II . 264.

Miniares. Noms donnés aux Argonautes, et àl: ville d'Orcomène, II, 195.

Ministres. L'usage qu'en font certains princes, fait qu'ils trouvent qu'il est bien aisé de gouverner, I, 34. Sont plus rompus aux affaires dans la monarohie, que dans un état despotique, I, 55. Né doivent point être juges dans une monarchie; la nature des choses les en exclut, I, 159. Il est absurde qu'ils se mélent de juger les affaires fiscales, ibid. Doivent être en petit nombre dans une monar- Minos. Ses loix ne peuvent chie, ibid. Sont coupables de lèse - majesté au premier chef, quand ils corrrompent Missi dominici. le principe de la monarchie, pour le tourner au despotisme, I, 234. Quand doivent entreprendre la guerre, I, 272. Ceux qui conseillent mal leur maître, doivent être recherchés et punis, I, 321. Est-ce un crime de lese-majesté que d'attenter contre eux? I, 387. Portrait, conduite et bévues

de ceux qui sont mal-habiles ; ils ruinent l'autorité du prince en la présentant toujours menaçante, I, 415. Leur nonchalance, en Asie, est avantageuse aux peuples : la petitesse de leurs vues, en Europe, est cause de la rigueur des tributs que l'on y paie , I , 441. Qui sunt ceux que l'on a la folie, parmi nous, de regarder comme grands , I , 444 Le respect et la considération sont leur récompense, J, 450. Pourquoi coux d'Angleterre sont plus honne gens que ceux des autres nations, II, 134.

Minorité. Pourquoi si longue a Rome : devroit-elle l'ètre autant parmi nous ? I, 98. subsister que dans un petit état , I , 72.

Quand et pourquoi on cessa de les envoyer dans les provinces, II, 554. On n'appelloit point devant eux , des jugemens rendus. dans la cour du comte : 'différence de ces deux jurisdictions, II, 617. Renvoyoient au jugement du roi les grands qu'ils prévoyoient ne pouvoir pas reduire à la raison, ibid. et

sulv. Epoque de leur extinctinction, II, 644.

Missionnaires. Causes de leurs erreurs touchant le gouvernement de la Chine, I, 25 a.
Leurs disputes entr'eux dégoûtent les peuples chez qui ils préchent, d'une religion dont ceux qui la proposent ne conviennent pas,
II, 455.

MITHRIDATE. Regardé comme le libérateur de l'Asie, I, 369. Profitoit de la disposition des esprits pour reprocher aux Romains, dans ses harangues, les formalités de leur justice, H, 92. Source de sa grandeur, de ses forces, et de sa chûte, II, 230 et suiv.

Mobilier. Les effets mobiliers appartenoient à tout l'univers, II, 170.

Modération. De quel temps on parle, quand on dit que les Romains étoient le peuple qui aimoit le plus la modération dans les peines, I , 178. Est une vertu bien rare, II, 659. C'est de cette verin que doit principalement être anime un législatent, II, 672.

Modératoin dans le gouvernement. Combien il y en a de sortes : est l'ame du gouve nement aristocratique, I, 43. En quoi consiste dans une aristocratie, I, 99.

Modes. Sont fort utiles au commerce d'une nation, II, 98. Tirent leur source de la vanité, II, 99.

Mœurs. Doivent, dans une monarchie, avoir une certaine franchise , 58. Par combien de causes elles se corrompent, I, 171. Quels sont les crimes qui les choquent ; comment doivent être punis, I, 371. Peuvent mettre un peù de liberté dans les états despotiques I, 420.- Raisons physiques de leur immutabilité en orient, I, 461. Sont différentes, suivant les différens besoins, dans les difrens climats, I, 470. C'est elles, plutôt que les loix, qui gouvernent les peuples chez qui le partage des terres n'a pas lieu, II, 57. Gouvernent les hommes, concurremment avec le chimat . la religion, les loix, etc. de - la naît l'esprit général dune nation, II, 95. Donnoient le ton à Lacedemone, ibid. On ne dois point changer celles d'un état despotique, II, 103.

Différences entre leurs effets et ceux des loix, II, 104. Manière de changer celles d'une nation, U, 100 et suiv. Ce que c'est que les mœurs d'une nation, II, 106 et suiv. Différences entre les mosurs et les loix. II 107. Différence entre les mœurs et les manières, II, 110. Combien elles influent sur les loix, II. 120 et suiv. Comment celles d'une nation peuvent être formées par les loix, II, 124 et suiv. Le commerce les adoucit et les corrompt, II, 143. La loi civile est quelquefois obligée de les défendre contre la religion, II, 411. Pour les conserver, il ne faut pas renyerser la nature, de laquelle elles tirent leur origine, II, 462. La purete des mœurs, que les parens doivent inspirer à leurs enfans, est la source 'de la prohibition des mariages entre proches. II, 482 et suiv. Cas où les loix en dépendent, II, 486. et sniv. De celles qui étoient relatives aux combats, II. 501 et suiv. Description de celles de France, lors de la réformation des coutumes. II, 672.

Mogol. Comment il s'assure

la couronne . I . 122. Ne reçoit aucune requête, si alle n'est accompagnée d'un présent, I, 131. Comment la fraude est punie dans ses états , I , 436.

Moines. Sont attachés à leur ordre par l'endroit qui le leur rend insupportable, I, 80. Cause de la dureté de leur caractère, I, 163-164. L'institut de quelques - uns est ridicule, si le pois onest. comme on le croit, utileà la génération, II, 344. Sont une nation paresseuse, et qui entretenoit, en Angleterre la paresse des autres : chassés d'Angleterre par Henri VIII, II, 387. C'est eux qui ont formé l'inquisition, II, 476. Maximes injustes qu'ils y ont introduites, U, 477. N'ont fait que copier, pour l'inquisisition contre les Juis, les loix faites autrefois par les eveques pour les Wisigoths, II. 534. La charité de ceux d'autrefois leur faisoit mcheter les captifs , III, 56. Ne cessent de louer la devotion de Pépin . à cause des libéralités que la politique lui fit faire aux exhes, III , 174.

Moise.

Moiss. On sureis du, pour arrêter la communication du mal vénérien', prendre pour modèle les loix de Moïse sur la lèpre, I, 472. souvent farce . dans ses loix, de se relacher de la loi naturelle, I , 508. Avoit regle qu'aucun Mébreu ne pourroit être esclave que six ans : cette loi étoit fort sage: pourquoi, I, 512. Comment veut que ceux des Juis qui avoient plusieurs femmes , les traitessent, II, 10. Réflexion qui est l'éponge de toutes les difficultés que l'on peut op\_ poser à ses loix , II , 118. Sagesse de ses loix au sujet des asylas, II, 435. Pour quoi a permis le mariage entre le beau-frère et la bolle-sœur, II, 487.

Molosses. Se trompèrent dans le choix des moyens qu'ils employèrent pour tempérer le pouvoir monarchique, I, 333.

Monachisme. Ravages gu'il fai: dans le pays où il est trop multiplie : pourquoi il est plus multiplié dans les pays chauds qu'ailleurs : c'est dans ces pays qu'on en devroit plus arrêter les progrès, I, Tome III.

464. Doit, dens les pays où il est établi, gêner la liberté des enfans sur le mariage , II , 34e.

Voyez Moines.

Le caractère des Juiss l'a Monarchies. Quelles sont les loix qui en dérivent , I , 29. et suiv. Ce que c'est, et ce qui en constitue la nature, ibid. Quelle en est la maxime fondamentale, I, 30. Les justices seigneuriales et ecolésiastiques y sont nècessaires, ibid. Les pouvoirs intermédiaires sont essentiels à sa constitution, I. 53. Il doit y avoir un depôt intermédiaire pour les loix : à qui il doit être confié, ibid. Quel en est le principe, I, 37-49-50. Peut se contenir sans beaucoup de probite, ibid. La vertu n'est point le principe de ce gouvernement, I, 44 et suiv. Commentelle subsiste, ibid. Les crimes publics y sont plus privés que dans une république, ibid. Comment on y supplés à la vertu, I, 47. L'ambition y est fort utile: pourquoi, I, 49-50. Illusion qui y est utile, et à laquelle on doit se préter, I, 49. Pourquoi les mœurs n'y sont jamais si pures que dans une répu-Mm

blique, T, 58. Les mosurs y doivent avoir une certaine franchise , ibid. Dans quel sens on y fait cas de la vérité , ibid. La politesse restessentielle, ibid. L'honneur y dirige toutes les facons de penser, et toutes les actions, 1, 60-62 et suiv. L'obéissance au souverain y est prescrite par les loix de toute espèce : l'honneur y met des bornes, L'éducation y doit être couforme aux règles de l'honneur, 1, 62. Comment les loix y sont relatives au gouvernement, I, 168 et suiv. Les tributs y doivent être levés de façon que l'exaczion ne soit point onéreuse au peuple, I, 109. Les affaires y doivent - elles être exécutées promptement ? I, ibid. et suiv. Ses avantages aur l'état républicain, ibid. -Sur le despotisme, I, 111. Son excellence, ibid. et suiv. La sureté du prince y est atrachèe, dans les secousses, à l'incorruptibilité des différens ordres de l'état, I, 112. Comparée avec le despotisme, ibid. et suiv. Le prince y retient plus de ponvoir qu'il n'en communique à ces officiers, I, 128 et auiv.

Y dois - on souffrir que les citoyens refusent les emplois publics? I, 134. Les emplois militaires n'y doivent pas être réunis avec les civile, I, 136 et suiv. La vénalité des charges y est utile , I , 138. Il n'y faut point de censeurs, I, 140. Les loix y sont nécessairement multipliées, I, 142 et suiv. Causes de la multiplicité et de la variation des jugemens qui s'y rendent, ibid. Les formalités de justice y sont necessaires, I, 147 et suiv. Comment s'y forment les jugemens, I, 151. La puissance de juger y doit être confice aux magistrats, à l'exclusion même des ministres, I, 159. La clémence yest plus nécessaire qu'ailleurs, I, 188 et suiv. Il n'y faut point de loix somptuaires: dans quels cas elles y sont utiles, I, 197 et suiv. Finit par la pauvreté, I, 200-Pourquoi les femmes y ont peu de retenue, I, 2074 suiv. N'a pas la bonté des mours pour principe, I, 217. Les dots des femmes y doivent être considérables, I, 218. La communauté des biens entre mari et femme y

est utile, ibid. Les gains nupliaux des femmes y sont inutiles , I , 219. Ce qui fait sa gloure et sa sureté, I, 230 et suiv. Causes de la destruction de son principe: 1º. Si l'on ôte aux corps leurs-prérogatives, et aux villes leurs privilèges ao Si le souversin veur tout faire par lui-même. 3º: S'il ôte arbitrairement les fonctions naturelles des uns, pour les denner à d'autres. 40. S'il préfère ses fantaisies à ses volontes: 5% S'il rapporte tout à lui. 6° S'il ne se croit pas assez garde par son pouvoir et par l'amour de ses sujets. 7°. Si l'on peut être couvert d'infamie et de dignités. 8º. Si le prince change sa justice en sevérité. 9°. Si des ames lâches viennent à croire que l'on doit tout au prince et rien a la patrie. 10°. Si le pouvoir du monarque, devenant ' immense, diminue la sûreté. I, ibid. et suiv. Danger de la corruption de son principe, I, 234 et suiv. Ne peut subsister dans un état composé d'une seule ville, I, 247. Propriétés distinctives de ce gouvernement, ibid. et sitiv. Moyen unique, mais

funeste, pour la conserver. quand elle est trop étendue. I, 249. Esprit de ce gouvernement, I, 266. Comment elle pourvoit à sa sûreid, I, 264. Quand doir faire des conquêtes : comment doit se conduire avec les peuples conquis et ceux de l'ancien domaine. Beau tableau tud'une monarchie conquerante', I, 284. Precautions qu'elle doit prendre pour en conserver une autre qu'elle a conquise : I, 286. Conduite qu'elle doit tenir envers un grand etat qu'elle a conquis, I, 298 et suiv. Objet principal de ca gouvernement, I, 306. Tableau raccourci de celles que Mous connoissens . I, 329. Pourquoi les anciens n'avoient pas une idée claire de ce gouvernement, I, 330 et suiv. Le premier plan de celles que nous connoissons fut formé par les barbares qui conquirent l'empire romain, ibid. et suiv. Ce que les C'recs appelloient ainsi, dan les temps heroïques, I, 33.1 et suiv Celles des temps L'éroïques des Grecs comparées aven celles que nous connaissons aujourd'hui , ibid. Quelle

étoit la nature de celle de Rome sous ses rois, I, 336 et suis. Pourquoi peut apperter plus de modération qu'une république, dans le gouvernement des peuples conquie, I, 368. Les écrits satyriques ne doivent pas y être punis sévérement: ils y out leur utilité, I, 396 et suiv. Mesures que l'on doit y garder dans les loix qui concernent la révélation des conspirations, I, 403. Des choses qui y attaquent la liberté, I, 411 et suiv. Il ne doit point y avoir d'espiens, I, 412. Comment doit être gouvernée, I, 414. et suiv. En quoi y consiste la félicité des peuples, ibid. Quel est le point de perfection dans le gouvernement monarchique, ibid. Le prince y doit être accessible, I, 416. Tous les sujets d'un état monarchique doivent avoir la liberte d'en sortir, I, 42.2. Tributs qu'on y doit leven sur les peuples que l'on a rendus esclaves de la glèbe, I, 426. On peut y augmenter les tributs, I, 430. Quel impôt y est le plus naturel, I, 440. Tout est perdu, quand la profession des traitans y est honorée, I,

449 et suiv. Il n'y faut point d'esclaves , I , 481. Quand il y a des esclaves, la pudeur des femmes esclaves doit être à couvert de l'incontinence de leurs maîtres, I, 498. Le grand nombre d'esclaves y est dangereur, I, 500. Il est moins dangereux d'y armer des esclaves que dans une république, I, 502. S'établit plus facilement dans les pays fertiles qu'ailleurs , II , 44 et suiv. -- dans les plaines, II, 46. S'unit naturellement avec la liberté des femmes, II, 108. S'allie très - facilement avec la religion chrétienne, II, 114. Le commerce de luxe y convient mieux que celui d'économie, II, 147 et suiv. Les fonds d'une banque n'y sont pas en sureté, non plus que les trésors uop considérables des particuliers, II, 156. On n'y doit point établir de ports francs. II, 157. Il n'est pas utile au monarque que la noblesse y puisse faire le commerce, II, 167. Comment doit acquitter see dettes, II. 314. Les batards y doivent ètre moins odieux que dans une republique, II, 336. Deux sophismes ent tou-

jours perdu et perdront toujours toutes les monarchies. Quels sont ces sophismes, 342. S'accommode mieux de la religion catholique que de la protestante, II, 397. Le pontificat y doit être séparé de l'empire, II, 442. L'inquisition n'y peut faire autre chose que des' delateurs et des traîtres, II, 476. L'ordre de succession à la couronne y doit être fixé, II, 491. On y doit encourager les mariages, et par les richesses que les femmes peuvent donner, et par l'espérance des successions qu'elles peuvent procurer, II, 527. On y doit punir ceux qui prennent parti dans les séditions, III, 3.

Monarchie élective. Doit être soutenue par un corps aria-tooratique, I, 340. C'est aux loix politiques et civiles à y décider dans quels cas la raison veut que la couronne soit déférée aux enfans, ou à d'autres, II, 466. Celle de France l'étoit sous la seconde race, III, 197.

Monarque. Comment doit gouverner. Quelle doit être la règle de ses volontés, I, 29-37. Ce qui arrête le mon. rque qui marche au despotisme, I, 52. L'honneur met des bornes à sa puissance, I, 54. Son pouvoir, dans le fonds, est le même que celui du despote, ibid. Est plus heureux qu'un despote, I, 113. Ne doit récompenser ses sujets qu'en honneurs qui conduisent à la fortune, I, 133. Ne peut être juge des crimes de ses sujets , I , 154 et suiv. Il doit interdire le pouvoir de juger à ses ministres, et le réserver aux magistrats, ibid. Quand il enfreint les loix, il travaille pour les séducteurs contre lui-même. I, 158. Combien la clémence lui est utile, I, 188. Ce qu'il doit éviter pour gouverner sagement et lieureusement, I, 231 et suiv. C'est un crime de lesc-majesté contre lui que de changer son pouvoir de nature, en le rendant immense, et détruisant par-là sa sûreté, I, 234. En quoi consiste sa puissance, et ce qu'il dois faire pour la conserver , I , 266. Hi fautun monarque dans un état vraiment libre, I, 317. Comment, dans un état libre, il doit prendre part à la puissance législative, I. 323. Les anciens

Mm 3

n'ont imaginé que de faux , movens pour tempérer son pouvoir, I, 332. Quelle est toujours plus l'esprit de probité, que les commissaires qu'il nomme pour juger ses sujets, I, 411 et suiv. Bonpour l'être, ils n'ont qu'à laisser les loix dans leur Monnoie. Est, comme les siforce . I, 412 et suiv. On ne s'en prend jamais à lui des calamités publiques; on les impute aux gens corrompus qui l'obsèdent , I , 413. Comment doit manier ea puissance, 415. Doit encourager, et les loix doivent menacer, ibid. Doit tre accessible, ibid. Ses mœurs; . description admirable de la conduite qu'il doit tenir avec ses anjets, I, 417. Egardsqu'il doit à ses sujets, I , 418.

Monastères. Comment entretenoient la paresse en Angleterre; leur destruction y a contribué à établir l'esprit de commerce et d'industrie, II, 387. Coux Mi vendent leurs fonds à vie, ou qui font des emprunts à vie, jouent contre le peuple, mais tiennent la banque contre lui ; le moindre bon

sens fait voir que cela ne doit pas être permis, II, 440.

sa vraie fonction, 336. Il a Monde physique. Ne subsiste que parce que ses loix sont invariables , I, 2. Mieux gouverné que le monde intelligent; pourquoi, I, 3. heur des bons monarques ; Montro (Jean de). Auteur du registre Olim , II , 655.

> gures de géométrie, un signe certain que le pays où l'on en trouve est habité par un peuple police, II, 59. Loix civiles des peuples qui ne la connoissent point, II, 60. Est la source de presque toutes les loix civiles, parce qu'elle est la source des injustices qui viennent de la ruse, ibid. Est la destructrice de la liberté , II , 61. Raison de son usage, II, 268 et suiv. Dans quel cas est nécessaire, ibid. Quelle en doit être la nature et la forme, II, 271 et suiv. Les Lydiens sont les premiers qui aient trouvé l'art de la bettre , II , 270. Quelle étoit originairement des Athéniens, des Romains: ses incomténiens, ibid. et suiv. Dans quel rapport elle doit êlre, pour la prospérité de l'état, avec les choses

qu'elle représente, II, 271, Etoit autrefois représentée, en Angleterre, par tous les biens d'un Anglais, II, 272. Chez les Germains, elle.devenoit bétail, marchandise ou denrées; et ces choses devenoient monnoie, ibid. Est un signe des choses, et un signe de la monnoie même, II, 273. Combien il y en a de sortes, II, 274. Augmente chez les nations policées, et diminue chez les nations barbares, II, 376. Il seroit utile qu'elle fût rare, II, ibid. et suiv. C'est en raison de sa quantité que le prix de l'usure diminue, II, 277 et suiv. Comment, dans sa variation, le prix des choses se fixe, II, 279 et suiv. Les Africains en ont une , sans en avoir aucune, II, 281. est dangereux à un état de hausser ou baisser la monnoie, II, 204 et suiv. Quand les Romains firent des changemens à la leur, pendant les guerres puniques, ce fut un coup de sagesse qui ne doit point être imité parmi nous, II, 301. A haussé ou baissé, à Rome, àmesure que l'or et l'argent

y sont devenus plusou moins communs, II., 303 et suiv. Epoque et progression de l'alteration qu'elle éprouva sous les empereurs romains, II, 306 et suiv. Le change empêche qu'on ne la puisse alterer jusqu'à un certain point, II, 307.

Monnoie idéale. Ce que c'est, II, 274 et suiv.

Monnoie réelle. Ce que c'est y ibid. Pour le bien du commerce, on ne devroit se servir que de monnoie réelle, ibid.

Monnoyeurs (faux). La loi qui les déclaroit coupables da lèse-majesté, étoit une mauvaise loi, I, 389.

Montagnes. La liberté s'y conserve mieux qu'ailleurs, II, 46.

Africains en ont une, sans en avoir aucune, II, 281.

Preuves, par calcul, qu'il dest dangereux à un état de hausser ou baisser la monnoie, II, 294 et suiv.

Quand les Romains firent des changemens à la leur, pendant les guerres puniques, ce fut un coup de sagesse qui ne doit point être imité parmi nous, II, 301.

Ahaussé ou baissé, à Rome, a mesure que l'or et l'argent

Montagnes d'argent. Ce que l'on appelloit ainsi, II, 225.

Montagnes d'argent. Ce que l'on appelloit ainsi, II, 225.

Montagnes d'argent. Ce que l'on appelloit ainsi, II, 225.

Montagnes d'argent. Ce que l'on appelloit ainsi, II, 225.

Montagnes d'argent. Ce que l'on appelloit ainsi, II, 225.

Montagnes d'argent. Ce que l'on appelloit ainsi, II, 225.

Montagnes d'argent. Ce que l'on appelloit ainsi, II, 225.

Montagnes d'argent. Ce que l'on appelloit ainsi, II, 225.

Montagnes d'argent. Ce que l'on appelloit ainsi, II, 225.

Montagnes d'argent. Ce que l'on appelloit ainsi, II, 225.

Montagnes d'argent. Ce que l'on appelloit ainsi, II, 225.

Loix, avoit composé un petit ouvrage qui y est confondu, II, 258.

Peu importe que ce soit lui, ou d'anciens et célèbres jurisconsultes qui disent des vérités, pourvu que ce soit des vérités, II, 546. Promet un ouvrage particulier sur la monarchie des Ostro-

Mm 4

qu'il n'est ni déïste ni spinosiste, D. 259 et suiv. Admet une religion révélée; croit et aime la religion chrétienne, D. 265 et suiv. N'aime point à dire des ininres , même à ceux qui cherchent à lui faire les plus Obligé d'omettre quantité de choses qui étoient de son sujet, a-t-il dû parler de la grace, qui n'étoit point de son sujet ? D. 280. Son indulgence pour le nouvelliste ecclésizatique, D. 287-288. Est-il vrai qu'il regarde les préceptes de l'évangile comme des conseils? D. 294 et suiv. Pourquoi il a répondu au neuvelliste ecclésiastique, D. 346 et suiv.

Montésuma. Ne disoit point une absurdité, quand il Espagnols est bonne pour leur pays, et celle du Mexique pour le Mexique, II, 422.

Montfort. Les coutumes de ce comté tirent leur origine des loix du comte Simon, II, 67**0**.

Mont Janicule. Pourquoi le peuple de Rome s'y retira; ce qui en résulta, I, 411.

goths , III , 62. Preuves Monrensum (la duchesse de l' Les maibeurs qu'elle attira stur Henri III, prouvent qu'un monarque ne doit jamais insulter ses sujets, 1, 419.

> Mont sacré. Pourquoi le peuple de Rome s'y retira, I, 408-Ang.

grands maux, D. 272-273. Morale. See loix empêchent, à chaque instant, l'homme de s'oublier lui-même, I, 4. Ses règles divent être celles de toutes les fausses religions, U, 400 et suiv. On est attaché à une religion, à proportion de la pureté de sa morale, II, 430. Nous aimons spéculativement, en matière de morale, tout ce qui porte le caractère de sévérité, II, 436.

> Mort civile. Etoit encourve chez les Lombards, pour la lèpre , I , 466.

soutenoit que la religion des Moscovie. Les empereurs méme y travaillent à détruire le despotisme, I, 118. Le czar ychoisit qui il veut pour son successeur, I, 122. Le défaut de proportion dans les peines y cause beaucoup d'assassinats, I, 182. L'obscurité où elle avoit toujours été dans l'Europe, contribua à la grandeur relative de la France, sous Louis XIV,

blie dans cet empire par Pierre premier . I . 428. Ne peut descendre du despotisme, parce que ses loix sont contraires au commerce et aux opérations du change, II. 308.

Moscovites. Idée plaisante qu'ils avoient de la liberté, 1, 302. Combien sont insensibles à la douleur : raison physique de cette sensibilité, 1, 456. Pourquoi se vendent si facilement, I, 490. Pourquoi ont changé si facilelement de mœurs et de manières, H., 105 et suiv.

les meprisa si fort, quoiqu'il approuvat tous les dogmes des Mahométans, II, 432.

Mouçons. La découverte de ces vents est l'époque de la navigation en pleine mer. Ce que c'est; temps où ils règnent; leurs effets, II, 210.

Moulins. Il seroit peut-être utile qu'ils n'eussent point été inventés, II, 548.

1, 269. Loi bien wage éta- Mouvement. Est la base du monde physique; ses règles sont invariables; ses variations même sont constantes,

> Muet. Pourquoi ne peut pas tester, II, 513.

> Multiplication. Est beaucoup plus grande chez les peuples naissans, que chez les peuples formés, II, 341.

Mummonus. L'abus qu'il fit de la confiance de son père, prouve que les comtes, à force d'argent, rendoient perpetuels leurs offices, qui n'étoient qu'annuels, III,

Mosquée. Pourquoi Gengiskan Musique. Les anciens la regardoient comme une science nécessaire aux bonnes mosurs, I, 73 et suiv. Différence ides effets qu'elle produit en Angleterre et en Italie; raisons physiques de cette différence, tirée de la différence des climats, I , 456.

> MUTIUS SCEVOLA. Punit les traitans, pour rappeller les bonnes mœurs, I, 364.

N.

NAIBES. Ce que c'est dans Naissance. Les registres pur le Malabar, II, 7. blics sont la meilleure voie peur la preuver ; II , 668 et

Narbonnaise. Le combat judiciaire s'y maintint, malgré toutes les loix qui l'abolissoient, II, 580.

Narsės (l'eunuque). exemple prouve qu'un prince ne doit jamais insulter ses sujets, I, 419.

Natches. La superstition force ce peuple de la Louisiane. ·à déroger à la constitution essentielle de ses mœurs. Ils sont esclaves, quoiqu'ils n'aient pas de monnoie, II . 61-62.

Nations. Comment doivent se en paix qu'en guerre, I, 10. One toutes, même les plus féroces, un droit des gens, ibid. Celle qui est libre peut avoir un libérateur; celle qui est subjugée ne peut avoir qu'un oppressent, II, particuliers, quel droit les gouverse, II, 255.

Nature. Les sentimens qu'elle inspire sont subordonnés, dans les états despotiques, aux volontés du prince, I, 52. Douceur et grandeur des délices qu'elle prépare à ceux qui écoutent sa voix, I, 383. Elle compense, avec

justesso, les biens et les maux , I , 425. Les mesures qu'elle a prises pour assurer la nourriture aux enfant. détruisent toutes les raisons sur lesquelles on fonde l'esclavage de missance, I, 486. C'est elle qui entretient les commodités que les hommes ne tiennent que de l'art, II, 52. C'est elle presque seule, avec le climat, qui gouverne les sauvages, II, 95. Sa voix est la plus douce de toutes les voix, II, 463. Ses loix ne peuvent être locales, et sont invariables, II, 486. traiter mutuellement, tant Nature du gouvernement. Co que c'est : en quoi diffère du principe du gouvernement , I , 36. Naufrage (droit de ). Epoque

de l'établissement de ce droit insense : tort qu'il fit au commerce, II, 244.

129 - 130. Comparées aux Navigation. Effets d'une gran de navigation, II, 151 et suiv. Combien l'imperfection de celle des anciens étoit utile au commerce des Tyriens, II, 184-185. Pourquoi celle des anciens étoit plus lente que la nôtre, II, 185 et suiv. Comment fut perfectionnée par les anciens, II, 213. N'a point contribué à la population de l'Europe, II, 380. Défendue sur les fleuves, par les Guèbres. Cette loi qui, par tour ailleurs, auroit été funeste, n'avoit nul inconvénient chez eux , II , 425.

Navires. Pourquoi leur capa: cité se meseroit-elle autrefois par muids de bled; et se mesure-t elle aujourd'hui par tonneaux de liqueurs? II, 178. Causes physiques de leurs différens degrés de vîtesse, suivant leurs différentes grandeurs et leurs et suiv. Pourquoi les nôtres vont presque à tous vents, et ceux des anciens n'alloient presque qu'à un seul, II, ibid. evsuiv. Comment on mesure la charge qu'ils penvent porter, II, 190 et suiv. Les obligations civiles, que les matelots y passent entr'eux, doivent-elles être regardées comme nulles? II, 504.

Négocians. Dans quel gouvernement ils peuvent faire de grandes surprises , II, 449. Il est bon qu'ils blesse, II 168.

- (Compagnie de). Ne conviennent jamais dans le gou-

vernement d'un soul, et rarement dans les autres, II . 157.

Negres. Motif singulier qui determina Louis XIII, a souffrir que ceux de ses colonies fussent esclaves, I. 487 et suiv. Raisons admirables, qui font le fondement du droit que nous "avons de les rendre esclaves, I, 488 ct suiv. Comment trafiquent avec les Maures, H, 268. Monnoie de ceux des côtes de l'Afrique, II. 28r.

différentes formes, II, 188 Nénon. Pourquoi ne voulut pas faire les fonctions de juge, I, 157. Loi adroite et utile de cet empereur, I, 451. Dans les beaux jours de son empire, il voulut détruire les fermiers et les traitans, I, 449. Comment il éluda de faire une loi touchant les affranchis, I, 511.

> Neveux. Sont regardés, aux Indes, comme les enfans de leurs oncles. De-là, le mariage entre beau-frère et · la belle-sœur y est permis, H, 487.

puissent acquerir la no- Nirand. Temoignage que cer historien, témoin oculaire, nous rend du règne de Louis-le-Débonnaire, III. 211.

Nobles. cont l'objet de l'envie dans l'aristocratie, I, 24. Quand ils sont en grand nombre dans une démocratie, police qu'ils doivent metire dans le gouvernement, 25. Répriment facilement le peuple dans une aristocratie, et se répriment difficilement eux-mêmes, 1, 43. Doivent être populaires dans une démocratie. 1, 99. Doivent être tous égaux dans une aristocratie, I, 106. Ne doivent, dans une aristocratie, être ni trop pauvres, ni trop riches: moyens de prévenir ces deux exces, ibid. N'y doivent point avoir de contestations, ibid. et suiv. Comment punis autrefois en France, I , 165. Quelle est lour unique dépense, à Venise, I, 196. Quelle part ils doivent avoir, dans un état libre, aux trois pouvoirs, I, 315. Doivent, dans un état libre, être jugés par leurs pairs, I, 321. Cas, où, dans un état libre, ils doivent être juges des citoyens de tout étage, 322 et suiv. Noblesse. Doit naturellement. dans une monarchie, être dépositaire du pouvoir intermédiaire, I, 30, Elle a

des vices qui , dans une monarchie, empêchent qu'elle puisse être dépositaire des loix, I, 33-34. Sa profession est la guerre. L'honneur l'y entraîne, l'honneur l'en arrache, I, 62. L'honneur en est l'enfant et le père, I. 107. Doit être soutenue dans une monarchie: movem d'y réussir, ibid. et suiv. Doit seule posséder les fiels dans une monarchie. Ses privilèges ne doivent point passer au peuple, I, 108. Causes des différences dans le partage des biens qui lui sont destinés, I, 143 Est toujours portée à défendre le trône: exemples, I, 255. Doit, dans un état libre, former un corps distingué, qui ait part à la législation : doit y être héréditaire. Comment sa part, dans le pouvoir législatif, doit être limitée, I, 315. La gloire et l'honneur sont sa récompense, I, 450. Le commerce lui doit-il être permis dans une monarchie? II, 167. Est-il utile qu'on la puisse acquérir à prix d'argent? II, 168. Celle de robe comparée avec celle d'épée, 169 et suiv. Quand commença à quitter, même à

mépriser, la fonction de juge, II, 663 et suiv. Noblesse française. Le systême de M. l'abbé Dubos, sur l'origine de notre noblesse française, est faux, et injurieux au sang de nos premières familles, et aux trois grandes maisons qui ont régné sur nous, III, 127 et suiv. Il paroît que l'auteur les fait dériver des antrustions, III, 130. Quand et dana quelle occasion elle commença à refuser de suivre les rois dans toutes sortes de guerre, III, 230. Nocss (secondes). Etoient favorisées, et même prescrites par les anciennes loix romaines : le christianisme les rendit défavorables, II, 364 et suiv.

Noirs. Voyez Negres.

Nons. Contribuent beaucoup à la propagation. Il vaut mieux qu'ils distinguent les familles, que les personnes seulement, II, 333.

Nord. Raisons physiques de la force du corps, du courage, de la franchise, etc. des peuples du nord, I, 451 et suiv. Les peuples y-sont font peu sensibles à l'amour, I, 457. Raisons physiques de la sagesse avec laquelle

ses peuples se maintinrent contre la puissance des Romains, I, 460. Les passions des femmes y sont fort tranquilles, II, 17. Est toujours habité, parce qu'il est presque inhabitable, II, 37. Ce qui rend son commerce necessaire avec le midi, II, 177. Les semmes et les hommes y sont plus longtemps propres à la génération qu'en Italie, II, 367. Pourquoi le protestantisme y a été mieux reçu que dans le midi, II, 397.

Normandie. Les coutumes de cette province ont été accordées par le duc Raoul, II, 670.

Normands. Leurs ravages causèrent une telle barbarie, que l'on perdit jusqu'à l'usage de l'écriture, et que l'on perdit toutes les loix; auxquelles on substitua les coutumes, II, 558. Pourquoi persécutoient , surtout, les prêtres et les moines, III, 177. Terminerent les querelles que le clergé faisoit aux rois et au peuple pour son temporel, III , 185-216. Charles-le-Chauve, qui auroit pu les détruire, les laissa aller pour de l'argent, III, 214.

Pourques dévastèrent la l'rance, et non pas l'Alle-magne, III, 238. Leurs ravages ont fait passer la couronne sur la tête de Hugues-Capet, qui pouvoit seul la défendre, III, 241.

Notoriété de fait. Suffisoit autrefois, sans autre preuve ni procédure, pour asseoir un jugement, II, 598.

Novelles de Justinien. Sont trop-diffuses', III, 22.

Nouvelles ecclésiastiques. Les imputations dont elles cherchent, à noireir l'auteur de l'Espris des Loix, sont des colonnées atroces. Preuve sans réplique, D. 267 et suiv.

Norwelliste ecclésiastique. N'entend jamais le sens des choses, D. 264-265. Methode singulière dont ils se sert pour s'autoriser à dire des invectives à l'auteur, Di .280. Jugemens et rai-· sonpemens absurdes et ridisules de cet écrivain; D. 284 et suiv. Quoiqu'il m'ait d'indulgence pour personne, l'auteur en a beaucoup pour lui, D. 288. Pourquoi a déclame contre l'Esprit des . Loix, qui a l'approbation . de toute l'Europe; et com- et sulv. ment il s'y est pris pour Numa. Fit des loix d'éparg :

la . declamer airisi, D. ibithet gnie. Sa mauvaise foi, D. - 307 et suio. Sa stupidité on es mauvaise foi, dans les reproches qu'il fait à l'avteur touchant la polygamie, . " ibid. Veut que, dans un kvre de jurisprudence, on ne parle que de théologies D. 314 et sniv. Imputation scupide ou méchante de cet ecrivain', D. ibid. Juste ap " préciation de ses talens et de son ouvrage, D. 332. Sa critique de l'Esprit des Loixest pernicieuse, pleine d'igno-· rance, de passion, d'insttention, d'orgueil, d'aigreur: n'est ni travaillée, ni réfléchie : est inutile, dangereuse, calomnieuse, contraire à la charité chrétienne, même aux vertus simplement humaines: pleine d'injures atroces, pleine de cès emportements que les gens du monde ne se permettent jamais : elle annonce un méchant caractere: est contraire au bou sens, à la réligion, capable de rétrécir l'esprit des lecteurs: pleine d'un pedanti-me qui va à détraire toutes les sciences, D. 253

sur les sacrifices, II, 441. Numidie. Les frères du roi Ses loix, sur le partage des terres, furent rétablies par Servius Tullius , II , 509.

succédoient à la couronne. à l'exclusion de ses enfans, II, 466.

UBÉISSANCE. Différence entre celle qui est due dans les états modérés, et celle qui est due dans les étate despotiques, I, 52 et suiv. L'honneur met des bornes à selle qui est due au souves rain dans une monarchie, I, 60.

Obligations. Celles que les matelots passsent entr'eux. dans un navire, doivente'les être regardées comme nulles ? II, 504.

Offices. Les maires du palais contribuèrent, de tout leur pouvoir, à les rendre inamovibles, pourquoi, III, 165. Quand les grands commencerent à devenir hereditaires, III, 231.

Officiers généraux. Pourquoi, dans les étate monarchiques, ils ne sons attachés à aucun corps de milice. --Pourquoi il n'y en a point en titre dans les états despotiques, I, 130 et suiv.

Offrandes. Raison physique de la maxime religieuse d'A-

thènes, qui disoit qu'uns petise offrande bonoroit plus les dieux que le escrifice d'un bouf, II, 423. Bornes qu'elles doivent avoir : on n'y doit rien admettre de ce qui approche du luxe, II, 441 et suiv.

Olim. Ce que c'est que les registres que l'on appelle ainsi, II, 655.

Oncles. Sont regardés, aux Indes, comme les pères de leurs neveux : c'est ce qui fait que les mariages entre beau-frère et belle-sœur y sont permis, II, 487.

Oppienne. Voyez Loi oppienne.

Or. Plus il y en a dans un état, plus cet état est pauvre, II, 259. La loi qui défend, en Espagne, del'employer en superfluités, est absurde, II, 264. Cause de la quantité plus ou moins grande de l'or et de l'argent. II, 276. Dans quel sens il sergit utile qu'il y en eat beaucoup; et q'ans quel sens

il seroit utile qu'il y en eut peu, II, ibid. De sa rareté relative à celle de l'argent, II, 283.

Or (côm d'). Si les Carthagimois avoient pénétré jusques-là, ils y auroient fait
un commerce bien plus important que celui que l'on
y mit aujourd'hui, II, 223.

Ordelcs. A quoi Plutarque attribue leur cessation, II, 354.

ORANGE ( le prince d' ). Sa proscription, III, 30.

Orcomène. A été une des villes les plus opulentes de la Grèce: pourquoi, II, 195. Sous quel autre nom cette ville est connue, ibid.

Ordonnonce de 1287. C'est à tort qu'on la regarde comme le titre de création des baillifs; elle porte seulement qu'ils seront pris parmi les laïques, II, 666.

-- de 1670. Faute que l'auteur attribue, mal-à-propos, à ceux qui l'ont rédigée, III, 24.

Ordonnances. Les barons, du temps de saint Louis, n'étoient soumis qu'à celles qui s'étoient faites de concert avec eux, II, 627 et suis.

Ordres. Ceux du despote ne peuvent être ni contredits,

ni éludés, I, 52 et suiv. Orgueil. Est la source ordinaire de notre politesse, I, 60. Source de celui des comtisans; ses différens degrés, ibid. Est pernicieux dans une nation, II, 99. Est toujours accompagné de la gravité et de la paresse, II, 100. Paul être utile, quand il est joint à d'autres qualités morales: les Romains en sont une preuve, 101. Orient. Il semble que les eunuques y sont un mal né-

cessaire, I, 516. Une des raisons qui a fait que le gouvernement populaire y y a toujours été difficile à établir , est que le climat demande que les Lommes y aient un empire absolu sur les femmes, II, 13. Principe de la morale orientale, II, 13 et suiv. Les femmes n'y ont pas le gouvernement intérieur de la maison; ce sont les eunuques , II , 20. Il n'y est point question d'enfans adultérins , II , 356.

Orientaux. Absurdité d'un de leurs supplices, I, 398 Rsisons physiques de l'immutabilité de leur religion, do leurs mœurs, de leurs menières et de leurs loix, I

461.

mahometans, croient que toutes les religions sont indifférence en elles-mêmes, H. 4541

Orléans. Le combat judiciaire y étoit en usage dans toutes les ilemendes pour dettes, II, 585.

Orpheline. Comment un état blen police poutéeit à leur aubsistance, II, 385.

Orphintion. Voyes Senance

Oceassisme. Prouve in donceur du gouvernement populaire qui l'employoit, II, 493. Pourquoi nous le regardons continue une peine, tandisqu'il |couvroit d'une nouvelle gioire celui qui y était condumné, II, 494. On cessa de l'employer, des qu'il m'en est abusé "contre un fromme sans mérite, ibid.

Fit mille maux à Syracuse, et fur time chose admirable à Arihènes, III, \$.

Ostrogotha Les femilles, chei eux, succedofeit a come ronne, et pouvoient règner par elles menies, II; 77. Théodotic abolit, chez eux, l'asage du combat fidiciaire, II, 579. L'auteur profilet un ouvrage particulier sur leur monarchie, III, 52. Osnows. Autorisèrent la come but judiciaire, d'abord dans les affaires criminelles, one seutre dans les affaires clvisses.

Jes, II, 580.

Jes, II, 580.

July

Oabriers. On doir chercher a signerator , "non pad a step diminuerle nombre, II, 526. Laissent plus de bien out leurs enfans, que ceux qui ne vivent que du prosidiuit de leurs terres, II,

Oxus. Pourquoi de fleuve les des jeure plus dans la missa Caspienne, II, 183

trage was to the contract to

ASAMINA. Pourquot il y
avoir et il ponvoit y avoir,
dans tetto religion, des
crimes inexpiables,

Tome III.

Pletents De cu qu'ils chrotens : des autels aux vices plus des contres des principals des contres des principals de la contre de la con

CARLES VE STATEMENT

Na

par le moyen des commissaires , I , 412. Etojent les vassaux d'un même seigneur, qui l'assistoient dans les jugamens qu'il rendoit pour ou contre chacun . d'eux .. II , 605 et suiv. Afin d'éviter le crime de félonie, on les appelloit de faux jugeneeut, et non pas le seigneur, II, 606. Leur devoir étoit de combattre et de juger, II, 612. Comment rendoient la justice , III, 662. Quand commencerent à ne plus être assemblés par le seigneur pour juger, II, 663. Ce n'est point une \_ loi qui a aboli les fonctions de pairs dans les cours des seigneurs ; cela s'est fait "реначрец , II , 667. Paix. Est la première loi naturelle de l'homme qui ne seroit point en société . I, 6-7. Est l'effet naturel du commerce, II, 144. Paladins. Quelle étoit leur occupation, II, 592. Palestine. C'est le seul pays, et ses environs, ou une re-. ligion qui défend l'usego du - gochon puisse être bonne : . e raisema physiques , II , 424. Papes. Employerent les ex-

rans rugq; enditazious appro-

, peux qui lui déplaisoient,

péther que le droit romain me s'acoréditét, au préjudice de leurs canons, II, 660. Les décrétules sont, à proprement parler, leurs rescrits; et les rescrits sont une manvaise sorte de législation: pourquoi y IH, 31. Pourquoi Louis-lè-Débonnaire abandonna leur élection au peuple romain, III, 191.

Papier. Un impôt sur le papier destiné à écrire-les actes, perquit plus commods, que celui qui se prend sur les diverses clauses des actes, I, 434.

Papiers circulans. Combien il y en a de sortes : qui sont cenx qu'il est utile à un état i de faire circuler, II, 310 et suiv.

PARINIUS. Son crime, qui ne doit pas être confondu avec celui de Plautius, fut utils à la liberté, I, 411.

Parage. Quand il a commence à s'établir en matière de fiefs, III, 233.

Paraguay. Sagesse des loix que les Jésuites y ont éteblies, I., 69. Pousquei les peuples y sont si fort auschés à la religion chrétienge, tandis que les autres sauvages le sont si peu à la

The 11.

Paresse. Celle d'une nation vient de son orgueil, H, 99. Dédoumage les peuples des maux que leur fait souffrir le pouvoir arbitraire, I, 425.

Paresse de l'ame. Sa cause est son effet, II, 407.

Parlement. Ne devroit jamais frapper ni sur la jurisdiction des seigneurs, ni sur la jurisdiction ecclésiastique, I, 30. Il en faut daus une monarchie, I, 32-33. Plus il délibère sur les ordres du prince, mieux il lui obeit, I., 109. A souvent, par sa fermeté, préservé le Toyaume de sa chûte, I, 111. Son attachement aux loix est la sûrețe du prince, dans les mouvemens de la monarchie, I, 112. La manière de prononcer des enquètes, dans le temps de Leur creation, n'étoit pas la même que celle de la grand' chambre: pourquoi, II, 635. Ses jugemens avoient autrefois plus de rapport à l'ordre politique, qu'à l'ordre civil : quand et comment il descend:t dans le détail civil, II, 653. Rendu sedentaire, il fut divisé en plusieurs classes, II, 654. A

réformé les apus intolérables de la jurisdiction ecclésiastique, II, 657. A mis, par un arrêt, des bornes à la cupidité des ecclésiastiques, II, 659.

Voyez Corps législatif.

Paroles. Quand sont crimes, et quand ne le sont pas, I, 393 et suiv.

Parricides. Quelle étoit leur peine, du temps de Henri I, II, 641

Partage des biens. Est réglé par les seules loix civiles ou politiques, II, 465 et suiv.

Partage des terres. Quand et comment doit se faire : précautions necessaires pour eu maintenir l'égalité, I, 84 et suiv. 88. Celui que fit Romulus, est la source de toutes les loix romaines sur les successions, II, 506 es et suiv. Celui qui se lit entre les Barbares et les Romains, lors de la conquête des Gaules, prouve que les Romains ne furent point tous mis en servitude; et que ce n'est point dans cette prétendue servitude generale qu'il faut chercher l'origine des sers et l'origine des fiels, III, 44 et quie. Voyez Terres.

Nn 🌲 🗀

Parther. L'affabilité de Mithridate lour rendit ce roi insupportable : cause de cette bisarrerie , II , 92. Révolutions que leurs guerres avec les Romains apportèrent dans le commerce , II , 242.

Partie publique. Il ne pouvoit y en avoir dans le temps que "les loix des Barbares étoient" en vigueur : il ne faut pas prendre les avonés pour ce que nous appellons aujourdhui partie publique: quand a été établie, II, 640

Passions. Les pèrès peuvent plus aisément donner à leurs passions que leurs connoissances: partique les républiques doivent tirer de cette règle, I, 66.

Moins nous pouvons donner carrière à nos passions particulières, plus nous nous livrons aux générales ; della l'attachement des moines pour leur ordre, I, 86.

Pasteurs. Moeurs et loix des

peuples pasteurs, II, 57.

Patane. Combien la lubricité
des femmes y est grande:
causes, II, 15.

Patriciens. Comment leurs prérogatives influoient sur la tranquillité de Rome: néecssaire sous les rois : inu-

tiles pendant la république 1, 340. Dans quelles assemblées du peuple, ils avoient le plus de pouvoir, I, 344. Comment ils deviurent subordonnés aux Plébéiens, I, 348 et suiv.

Patrie (amour de la). C'ester que l'auteur appelle venu. En quoi consiste: à que gouvernement est principement affecté, 1, 66. Su éfets, 1, 80.

Paturages. Les pays où il y en a beaucoup sont peu peuplès, II, 345.

PAUL. Raisonnement absurds de ce jurisconsulte, III, 27. Pauvreté. Fait finir les monachies , I , 200. Celle d'un petit état , qui he pale point de tributs , est - elle uns preuve que, pour rende un péuple industrieur, il faut le surcharger d'impou? I, 424. Effets funestes de celle d'un pays , I , 425 Celle des peuples peut aver deux causes; leurs différent effets, II , 146. C'en une absurdité de dire qu'elle s: favorable à la propagation, II, 342. Ne vient pas de défaut de propriété, mi du defaut de travail, II. 385. Sources ordinaires de la pauvrete des particulies moyens de la soulager 6

pitaux, ou plutôt des secours qui ne soient que pasmal, qui, dans un temps bien réglé, ne doit jamais être perpétuelle. 2%. L'interdiction de l'hospitalité chez les moines, et de tous les asyles de la paresse . II, 386 et suiv.

Pays de droit écrit. Pourquoi les coutumes n'ont pu y prévaloir sur les loix romaines, IL, 557. Révolutions que les II, 561.

des hommes. La liberté y convient, II, 50.

Paysans. Lorsqu'ils sont à leur Peines. Doivent être plus ou dise, la nature du gouvernement leur est indifférente, II, 44 et suiv.

Pécké originel. L'auteur étoit il oblige d'en parler dans son chapitre premier? D. 275.

Piculat. Ce crime est naturel . dans les états despotiques, I, 127. La peine dont on le punit à Rome, quand il y parut, prouve que les loix suivent les mœurs, II,

·Pédaliens. N'avoient point de pretres, et étoient harbares, II, 43<u>4</u>.

de la détruire. 1º. Les ho- Pédanterie. Sergit-il bon d'en introduire l'esprit en France? II, 96.

sagers, comme la cause du Pégu. Comment les successions y sont réglées, I, 121. Un soi de ce pays pensa étouffer de rire, en apprenant qu'il n'ý avoit point de roi à Venise, II, 92-93. Les points principaux de la religion de ses habitans, sont la pratique des principales vertus morales, et la toléranco de toutes les autres religions, II, 401.

loix romaines y ont essuyées, Peine de mort. Dans quel cas est juste, II, 653.

Pays formés par l'industrie Peine du talion. Dérive d'une loi antérieure aux loix positives., I, 3.

moins sévères, suivant la nature des gouvernemens, I , 263 et suiv. Augmentent ou diminuent) dans un état. à mesure qu'on s'approche ou qu'on s'éloigne de la liberté , I , 164. Tout ce que la loi appelle peine, dans un état modéré, en est une ; exemple singulier, I, 165. Comment on doit ménager l'empire qu'elles ont sur les esprite, 167 et suiv. Quand elles sont outrées, elles corrempent le despotisme même I, 171 et suip. Le senat de

Nn 3

Rome preferoit celles qui sont modérées: exemple, I, 175 et suiv. Les empereurs romains en proportionnèrent la rigueur au rang des coupables , I , 179. Doivent être dans une juste proportion avec les crimes : la liberté dépend de cette proportion, I, 181 et suiv. . 375 et suiv. C'est un grand mal, en France, qu'elles ne soient pas proportionnes aux crimes, I, 182. Pourquoi celles que les emperenrs romains avoient prononcées contre l'adultère ne furent pas suivies, I, 214 et suiv. Doivent être tiréce de la nature de cha-Quelles doivent être celles des sacrilèges, I, 376. -- des erimes qui sont contre les té , I , 378. -- des crimes contre la police, I, 379. la tranquillité des citoyens, sans en attaquer la sarete, Pénestes. Peuple vaineu parles ibid. -- des crimes qui at- Thessaliene. Etoient contaquent la sureté publique, ibid. Quel doit être leur, ture, regardée comme una objet, I, 398. On ne doit point en faire subir qui vio- Penitences. Règles, puisées lent la pudeur, ibid. On en dans le bon sens, que l'on doit faire usage pour arrê-

ter les crimes, et non pour faire changer les manières d'une nation, II, 107. Imposée par les loix romaines contre les célibataires, II. 363 etsuiv. Une religionmi n'en annonceroit point pour l'autre vie , n'attacheroit pas beaucoup, II, 429. Celles des loix barbares étoien, toutes pécuniaires; ce qui rendoit la partie publique inutile, II, 640 et suiv. Pourquoi il y en avoit tant de pécuniaires chez les Germains qui étoient si pauvres, III, 96.

Peines fiscales. Pourquoi plus grandes en Europe qu'en Asie, I , 435.

que crime, I, 375 et suiv. Peines pécuniaires. Sont preférables aux autres, I, 185. On peut les aggraver par l'infamie, ibid.

mœure, ou contre la pure- Pélérinage de la Mccque. Gengiskan le trouvoit absurde: pourquoi, II, 432.

-- des crimes qui troublent Pen (M.) Comparé à Lycurgue, I,6q.

damnés à exercer l'agriculprofession servile, I, 75. doit suivre quand on impor

se des pénitences aux autres on à soi-même, II, 404. Bensées. Ne doivent point être punies. I , 392 ...

Prontus. La perfidie qu'il sit à son père, prouve que les offices des comtes étuient annuels, et qu'ils les rendoient perpétuelles à force d'argent, . III , 140.

Pren. Fit rédiger les loix titution de ce prince, qui ordonne de suivre la coutume par-tout où il n'y a pas de loix, mais de ne pas préférer la coutume à la loi, II, 560. Explication de . cette constitution, II, 560 Deson temps, les couturnes avoient moins de force que a les loix : on préféroit cependant les coutumes : enfin elles prirent entièrement le dessus, 561. Comment sa maison devint puissante : . attachement singulier de la nation pour elle, III, 163. et suiv. Se rendit maître de ··· la monarchie , en protégeant la clerge , III , 175, Précau- . tions qu'il prit pour faire rentrer les ecclesiastiques dans leurs biens , III , 182. Fait gindge et benir set deux

n'élise jemais personne d'une autre race. Cas faile Milec plusieurs aumes qui smvent, prouvent que pendant la seconde race , la couronne etoit elective , HI , 1ny Par-: tage son royaume ontre ses deux fils , 498. La for et hommage a t-elle commencé à s'établir de son temps ? III, 251.

des Frisons, II, 531. Cons- Pères. Doivent-ils être punis. pour leurs enfans , I , 187. C'est le comble de la fureur despotique, que leur disgrace entraîne celle de leure enfans et de lour femme. I , 421. Sont dan's l'obligation naturelle d'élever et de nouvrir leurs enfans ; et c'est pour trouver celui que cette obligation regarde. que le mariage est établi. II, 331. Est-il juste que le mariage de leurs enfans depende de leur consentement? II., 338. Il est contre la nature qu'un père puisse obliger sa 'fille . a repudier . son mari , sor sout lorsqu'il a consenti au mariage, II, 461. Dans quels cas sont autorisés , par le droit naturel, à exiger de leurs enfans qu'ils les nourrissent . fils en même temps que lui : - II, 463. Sont-ils obligés. Fait obliger les seigneurs à . par le droit naturel, de don.

nor à loure onfans un mé-, tier pour gegner leur vie ? 464. La loi naturelle leur pi ordanne de neurrir leurs .... nafana; mais non pas de les faire héritiers, II, 465 st suiv. Pourquoi no pou-3 . Vent pas opqueer leurs filles, II, 481, Ponvoient vendre ! leure enfans. De - la la faculté sans bornes que les 3 Romains avoient de tester, II, 509. La force du naturel leur faisoit souffrir à Rome d'être confondus dans la sixième classe, pour éluder la loi voconienno en faveur de leurs enfans, II, 518 et suiv.

Père de famille. Pourquoi ne pouvoit pas permettre à son . file qui etoit en sa puissance, de tester, II, 514. Pères de l'église. Le zèle avec \_\_lequel-ils out combattu les i loix juliennes, est pieux, mais mal entendu . II . 550 

Paricions. Peuple vaincu par Perses. Leur empire étoit des-: les Cretois. Etgient condamnes à exercer l'agriculture . rosesandes comme une pro-- , fassion servile . I , 75-Person Les ordres du roi y . sont irrévocables, I., 53, . Comment lequince s'y as-... sure la gouronne . I , 121 gf .

suiv. Boune contume de cet état , qui permet à qui veut · desortir du royaume I, 422 Les peuples y sont heureux, parce que les tribute y sont en régie, I, 448. La polygamie, du temps de Justinien, n'y empéchoit pas les adultères, II, 9. Les fammes n'y sont pas même chargées du soin de leurs habillemens . II . 20. La religion des Guèbres a rendu co royaume florissant ; celle de Mahometle détruit : pourquoi , II , 404. C'est le seul pays où la religion des Guébres peut convenir, II, 425. Le roi y est chef de la refigion : l'alcoran borne son ponvoir spirituel, II, 442. Il est aisé, en suivant la methode de M. l'abbé Dubos, de prouver qu'elle ne fut point conquise par Alexandre, mais qu'il y fut appellé par les peuples, III, 125,

potique, et les anciens le prenoient pour une monarthie , I , 352. Coutume excellente, chez eux, pour encourager l'agriculture, I, 466. Comment vinrent à baut de rendre leur pays feptile or agreeble, II, 52Etendue de leur empire : en surent-ils profiter pour le commerce? II, 197 et suiv. Préjugé singulier qui les a toujours empêchés de faire le commerce des Indes, ibid. et 198. Pourquoi ne profitèrent pas de la conquête de l'Egypte pour leur commerce, II , 204. Avoient des dogmes faux, mais très-uti\_ les, II. 418 et suiv. Pourquoi avoient consacré cerraines familles au sacerdoce, II, 436. Epousoient leur mère, en conséquence du précepte de Zerosstre, II, 484.

Personnes. Dans quelle proportion doivent être taxées, I, 428 et auje,

Peste. L'Egypte en est le siège principal, sages précautions prises en Europe, pour en empêcher la communication, I, 472. Pourquoi les Turcs prennent si peu de précautions contre cette-maladie, I, ibid. et suir.

Petits enfans. Succedoient, dans l'ancienne Rome, à l'aïeul paternel, et non à l'aïeul maternel; raison de cette disposition, IL, 508.

Peuple. Quand il est souverain, comment peut user de sa souveraineté, I, 15.

Ce qu'il doit faire par luimême, quand il est' souverain; ce qu'il doit faire par ses ministres, I, 16. Doit. quand il a la souveraineté, nommer ses ministres et son senat, ibid. Son discernement dans le choix des généraux et des magistrats, 17. Quand il est souverain, par qui doit être conduit, ibid. Son incapacité dans la conduite de certaines. affaires, I, 18. De quelle importance il est que dans les états populaires, la division que l'on en fait par classes soit bien faite, 19. Ses suffrages doivent etre publics, I, 22. Son caractera, 23. Doit faire les loix dans une démocratie, I, ibid. Quel est son état dans l'aristocratie, I, 24. Il est utile que, dans une aristocrație, il ait quelque influence dans le gouvernement, 25. Il est difficile que, dans une monarchie, il soit ce que l'auteur appelle yertueux; pourquei, I, 45. Comment, dans les etats despotiques, il est à l'abri des ravages des ministres, I, 50. Ce qui fait sa surere dans les états despotiques, I, 51. La cruquité

du souverain le soulage quelquefois, 53. Pouranoi on méprise sa franchise dans une monarchie, I, 59. Tient long-temps aux bonnes maximes qu'il a une fois embrassées, I, 79. Peut-il, dans une république, être juge des crimes de lèsemajestė? I, 154 et saiv. Les loix doivent mettre un frein dans les jugemens des crimes de lèse-majesté, I, 155. Cause de sa corruption, I, 228. Ne doit pas, dans un état libre, avoir la puissance législative; à qui doit la Peuples. Ceux qui ne cultivent confier, I, 313 et suiv. Son attachement pour les bons monarques, I, 412 et suiv. Jusqu'à quel point on doit le charger d'impôts, I, 430. Vout qu'on lui fasse illusion dans la levée des impôts; comment on peut conserver cette illusion . I . 431 et suiv. Est plus heureux sous un gouvernement barbare, que sous un gouvernement corrempu, I, 444. Son salut EST LA PREMIÈRE LOI, II, 5004

Peuple d'Athènes. Comment Pakoan. Eloge de la Phèdre fut divisé par Solon, I, 20. Peuple de Rome. Son pouvoir sous les cinq premiers rois,

1, 336 et suiv. Comment il établit sa liberté, I, 342 et suiv. Sa trop grande puissance étoit cause de l'énormité de l'usure, II, 518.

Peuple naissant. Il est incommode d'y vivre dans le célibat; il ne l'est point d'y avoir des enfans; c'est le contraire dans un peuple formé , 311.

à la capidité qui le guideroit Peuple romain. Comment fut divisé par Servius Tollius, I, 19. Comment étoit divisé du temps de la république, et comment s'assembloit, I, 342 et suiv.

point les terres sont plutôt gouvernés par le droit des gens, que par le droit civil, II, 56. - Leur gouvernement, leurs mœurs, II, 57. - Ne tirent pointleurs ornemens de l'art, mais de la nature ; de-là la longue chevelure des rois francs, II, 78. Leur pauvreté peut dériver de deux causes qui ont différens effets, II, 146. PHALEAS de Calcédoine. En voulant établir l'égalité, il la rendit odieuse , I, 88.

de Racine; elle exprime les veritables accens de la nature, II, 462.

de leur commerce, II, 186. Réussirent à faire le tour de mée regardoit ce voyage comme fabuleux , II , 218. PHILIPPE de Macédoine. Blessé par un calomniateur, I, 414. Comment profita d'une loi de la Grèce, qui étoit

III, 6. PHILIPPE II, dit Auguste. Ses établissemens sont une des sources des coutumes de France , 672.

juste, mais imprudente,

PHILIPPE IV , dit le Bel. Quelle autorité il donna aux loix de Justinien, II, 661. PHILIPPE VI, dit de Valois. Abolit l'usage d'ajourner les seigneurs sur les appels des

sentences de lours juges, et soumit leurs baillifs à cet ajournément, II, 633.

PHILIPPE II, roi d'Espagne. sa banqueroute et de sa misère , II , 250. Absurdité dans laquelleil tomba quand range, III, 3o.

Phiron. Explication d'un pas-'sage de cet auteur, touchant les mariages des Athéniens et des Lacedémeniens, I, **\$7**:

Phéniciens. Nature et étendue Philosophes. On ont-ils appris les loix de la morale? D. 280.

l'Afrique, II, 213. Ptolo- Philosophie. Commença à introduire le célibat dans l'empire ; le christianisme acheva de l'y mettre en crédit, II, 366.

PIRARE I (le czar). Mauvaise loi de ce prince, I, 400. Loi sage de ce prince, I, 428. S'y prit mal pour changer les mœurs et les manières des Moscovites, II, 106 es sніv. Comment a joint le Pout-Euxin à la mer Caspienne, II, 184.

Piete. Ceux que cette vertit inspire parlent toujours de la religion, parce qu'ils l'aiment, II, 427.

Pistes. Voyez Edit de Pistes. Places fortes. Sont nécessaires sur les frontières d'une monarchie; pernicieuses dans un état despotique, I, 264. Ses richesses furent cause de Placites des hommes libres.

Ce qu'on appelloit ainsi dans les temps reculés de la monarchie, III, 87.

il proscrivit le prince d'O- Plaideurs. Comment traités en Turquie, 1, 148. Passions funestes dont ils sont animes , ibid.

> Plaines. La monarchie sy établit mieux qu'ailleura, Ц, 46.

Pourquoi suivent Plantes. mieux les loix naturelles que les bêtes, I, 5.

PLATON. Ses loix étoient la correction de celles de Lacédémone, I, 67. Doit servir de modèle à ceux qui voudront faire des institutions mouvelles, I, 70. Ses loix ne pouvoient subsister que dans un pent état, I, 72. Regardoit la musique comme une chose essentielle dans un état, I, 75. Vouloit qu'on punit un citoyen qui . faisoit le commerce, 74. Vouloit qu'on punît de mort ceux qui receveoient des présens pour faire leur devoir, I, 132. Compare la vénalité des charges à la vénalité de la place de pilote PLAUTIUS. Son crime, qu'il dans un vaisseau, I, 134. Ses loix otoient aux esclaves la défense naturelle : on leur doit même la défense civile, I, 509. Pourquoi il vouloit qu'il y eût meins de loix dans une ville où il n'y a point de commetce maritime, que dans une ville ou . il y en a , II , 164. Ses préceptes sur la propagation, II, 351. Regardoit, avec raison, comme également tence de Dieu, ceux qui

croient qu'il ne se môle point des choses d'ici bas, et ceux qui croient qu'on l'appaise par des présens, II, 440. A fait des Joix d'épargnesur les funerailles , 441. Dit que les dieux ne peuvent pas avoir les offrandes des impies pour agréables, puisqu'un homme de bien rougiroit de recevoir des présens d'un mal - honnête homme, II, ibid. Loi de ce philosophe, contraire à la loi naturelle, II, 459. Dans quel cas il vouloit que l'on punit le suïcide, III, 9. Loi vicieuse de ce philosophe, III, 29. Source du vice de quelquesennes de ses loix, III, 33.

ne faut pas confondre avec celui de Papirius, affermit la liberté de Rome, I, 411. Plébéiens. Pourquoi on eut tant de peine, à Rome, à les élever aux grandes charges ; pourquoi ils ne le furent jamais à Athènes, quoiqu'ils eussent droit d'y pretendre dane l'une et dans l'autre ville , I, 18. Comment ils deviarent plus puis-impies ceux qui pient l'exis- , 348 et euir. A quoi ils bornèrent leur puissance

Rome, I, 551. Leur pous Poisson. S'il est vrai, comme voir et leurs fonctions, à Rome, sous les rois et pendant la république, I , 352. Leurs usurpations sur l'autorité du sénat, I, 357. Voyez Peuple de Rome.

Plébicites. Ce que c'étoit ; leur origine, et dans quelles assemblées ils se faisoient , I ,

PLUTARQUE. Dit que la loi est la reine de tous les mortels et immortels, I, 1. Regar-'doit la musique comme une chose essentielle dans un etar, I, 75. Trait horrible qu'il rapporte des Thébains, T', 78. Le nouvelliste ecclémastique accuse l'auteur d'avdir cité Plutarque; ét il est vrai qu'il a cite Plutarque , D. 264.

Poetes. Les décemvirs avoient prononce, la Rome, la peine de mort contre eux, I, 177. Curactère de ceux d'Angleterre, II, 142.

Polds? Est'il necessaire de les "ils le soint, ibld. Est'essenrendre uniformes par tout le royaume? III. 53.

Point d'honneur. Gouvernoit " II, 19. Est utile en France;

on le prétend, que ses parties buileuses soient propres à la génération, l'institut de certains ordres monastiques est ridicule, II, 344. Police. Ce que les Grecs nommoient ainsi, I, 336. Quels sont les crimes contre là police; quelles en sont les peines, I, 378. Ses réglemens sont d'un autre ordre que les autres loix civiles, II, 501 et suiv! Dans l'exercice de la police ; c'est le magistrat, plutôt que la loi. qui punit; if n'y faut guere de formalités, point de grandes punitions, point de grands exemples des "'réglemens, plutôt que des " loix'; pourquoi, ibida !!

Politerse. Co que c'est en ellemême ; quelle est la source 'de celle qui est'en usige dans tine monarchie, I , 58. Flane dutant ceux qui sont ' polis , que coux envers qui tielle kans une monarchie; d'où ellettre sa sourte, ibid. tout, au commencement de mudelle y en est la source . hi troitieme rate, II, 585. 25 II ; 17. Ce que c'est , en Son origine, II; 586 et suiv. quoi elle differe de la civi-Comment s'en sont formés 'fite, "II , 108 et suit. Il y en les différens articles , II, 587. . . . a. peu el Angleterro ; elle n'est entrée à Rome que Polonais. Pertes qu'ils sont suf quand la liberté en est sortie, II , 139. C'est celle des mœurs, plus que celles des manières, qui doit nous distinguer des peuples barbares, ibid. et suiv. Nait du pouvoir absolu, ibid.

Politique. Emploie, dans les monarchies, le moins de vertu qu'il est possible, I, 44. Ce que c'est, le caractère des Anglais les empeche d'en avoir, I, 477. Est autorisée par la religion chrétienne, II, 389.

Politiques. Ceux de l'ancienne Polygamie. Inconvénient de Grèce avoient des vues bien . plus saines que les modernes, , sur le principe de la démocratie, I, 39. Sources des faux raisonnemens qu'ils ont faits sur le droit de la guerre, . I., 274.

Pologne. Pourquoi l'aristocra-. tie de cet état est la plus ...imparfaite de toutes , I , 29. Pourquoi il y a moins, de luxeque dans d'autres états, .I . 191. L'insurrection y est bien moins utile, au elle ne l'étoit en Grèce . 238. Objet principal des loix de cet état, I, 3o6. Il lui seroit plus avantagenx de ne faire au-... cun commerce, que d'en faire un quelconque, II, 172,

leur commerce en bled, II, 155.

Poltronerie. Ce vice, dans un particulier, membre d'une nation guerrière, en suppose d'autres; la preuve par le combat singulier avois donc une raison fondes sur l'expérience , II , 572.

Poltrons. Comment étoient punis chez les Germains, III , 92,

POLYBE. Regardoit la musique comme nécessaire dans un etat , I , 73,

la polygamie dans les familles des princes de l'Asie, I, 123. Quand la religion ne s'y oppose pas, elle doit avoir lieu dans les pays chauds; raison de cela, II, a. Raisons de religion à part, elle ne doit pas avoir lieu dans les pays tempérés, II, 3. La loi qui la désend se rapporte plus an physique du climat de l'Europe qu'au physique du climat de l'Asie, *ibid*. Ce mest point la richesse qui l'introduit dans un état : la pauvreté peut faire le même effet, II, 4 et suiv. N'est point un luxe, mais une occasion de luxe, 5. Ses diverses circonstances,

**II** , *ibid*. Pays où une femme a plusieurs, maris; raisons de cet usage, II, 6. A rapport au climat , 7. La disproportion dans le nombre des hommes et des femmes. peut-elle ême assez grande pour autoriser la pluralité des femmes ou celle des maris? II, 6. Ce que l'auteur en dit n'est pas pour en justifier l'usage, mais pour en rendre raison, 7. Considérée en utile ni au genre humain , ni . à aucun des deux sexes, ni . aux enfans qui en sont le fruit, ibid. Quelque abus vient pas toujours les desirs pour la femme d'un autre, 9. Mène à cet amont que la nature desavoue, ibid. Geux qui en usent, dans les pays où elle est permiss, doivent rendre tout égal entre leurs femmes, II, 10. Duns les pays où elle a lieu, les femmes doivent être séparées d'avec les hommes, II, 11. N'étoit parmise, chez les Germains, qu'aux nobles, et max rois seulement, du remps de la première race, II, 29. On ne connoît guere les bâtards dans les pays où elle est permise, II, 336.

Elle a pu faire déférer, la couronne aux enfans de la sœur, à l'exclusion de ceux du roi, II, 468. Règle qu'il faut suivre dans un état où elle est permise, quand il s'y introduit une religion qui la défend, II, 475. Mauvaise foi ou stupidité du nouvelliste, dans les reproches qu'il fait à l'auteur sur la polygamie, D. 207 es suiv.

elle-même, II, 8. N'est Pomraz. Ses soldats apportèrent de Syrie une maladie à-peu-près semblable à la lèpre: elle n'eut pas de suite, I, 470.

qu'on en fasse, elle ne pre- Pont-Euxin. Comment Seleucus Nicanor auroit pu exécuter le projet qu'il avois de le joindre à la mer Caspienne. Comment Pierre I l'a exécuté, II, 183.

Pontife. Il en faut dans une religion qui a beaucoup de ministres, II, 442. Droit qu'il avoit, à Rome, sur les hérédités: comment on l'éludoit, III, 9.

Pontificat. En quelles mains doit être déposé, II, 442. Pors. L'auteur n'a pas dit un " mot du système de Pope, De 276.

Population. Elle est en raison de la culture des terres et des arts, II & 54. Les petits états lui sont plus favorables Pouvoir. Comment on en peut que les grands, II, 378. sous-Auguste pour la favoriser, II, 523 et suiv. Voyer Propagation:

Port d'armes. Ne doit pas être puni comme un crime capi- Pouvoirs. Il y en a de trois tal , II , 5o3.

Port franc. Il en faut un dans · un état qui fait le commune d'économie, II, 157.

Ports de mer. Raison morale et physique de la population que l'on y remarque, malgre l'absence des hommes, H. 344.

Portugais. Découvrent le cap de Bonne-Espérance, II, 251. Comment ils trafiquerent aux Indes, II, 252. Leurs conquêtes et leurs découvertes. Leur différend avec les Espagnols: par qui jugo, ibid. et suiv. L'or Pouvoirs intermédiaires Quelqu'ils ont trouvé dans le " Bresil les appauvifira," et achevera d'appauvrir les Es-- pagnols, II, 262. Honne loi maritime de ce peuple ;"II , No . :1 564.

Portugal. Combien le pouvoir Praticiens. Lorsqu'ile comdu clerge y est utile an peuple, I, 31. Tout etranger que le droit du sang y appelleroit & la couronne, i est rejette , IE, 501. وارد درامياته والأكاد وروائه

réprimer l'abus, I, 305. Moyens que l'on employa Pouvoir arbitraire. Maux qu'il fait dens un tet, I, 426. Popvoir paternel. N'est point l'origine du gouvernement d'un seul, I, 11.

> sortes en chaque état, I, 307. Comment sont distribues en Angleterre, llid. Il est important qu'ils ne soient pas reunis dans la même personne, ou dans le même corps, I, 308. Efscri salutaire de la division des trois pouvoirs, I, 310 et suiv. A qui doivent être confiés, I, 514 et suiv. Comment furent distribués à Rome, I, 342 et suiv. 354 et sulv. "dans les provinces de la domination romaine, I. 365 et suie.

le est leur nécessité, et quel doit être leur utage dans la monarchie, I, 30. Quel corps dint blus haturellement en 'eure' dépositaire, 1, ibid. et suiv.

mencèrent à se former, les seigneurs perdirent l'usage d'assembler leurs pairs pour juger, II, 662. Les ouvrages de ceux qui vivoient du

temps

tempade saint Louis, sont une des sources de nos cou-Pratiques religiouses. Plus une religion en est chargée, plus elle attache ses sectateurs, II, 429 et suiv.

Pratiques superstitieuses. Une religion qui fait consister dans leur observance le principal mérite de ses sectateurs, autorise par-là les désordres, la débauche et les haines, II, 408-419.

Préseptes. La religion en doit moins donner que de conseils, 499.

Préceptions. Ce que c'étoit sous la première race de mos rois: par qui et quand l'usase en fut aboli, III, 149. abus qu'on en fit, III, 213. Prédestination. Le dogme de Mahomet, sur cet objet, est pernicieux à la société, II, 404. Une religion qui Admet ce dogme, a besoin d'ètre soutenue par des loix civiles sevères, et sevèrement exécutées. Source et essets de la prédestination mahometane, II, 407. Co dognie donne beaucoup d'at-. tachement pour la religion qui l'enseigne, II, 429 et sniv.

Prérogatives. Celles des nobles Tome III.

ne doivent pas passer au peuple, I, 108.

tumes de France, II, 671. Présens. On est obligé, dans les états despotiques, d'en faire à ceux à qui on demande des graces, I, 131. Sont odieux dans une république et dans une monarchie, I, 132. Les magistrats n'en doivent recevoir aucun, ibid. C'est grande impiété de croire qu'ils appaisent aisément la divinité, II, 440 et suiv. Présomption. Celle de la loi vaut mieux que celle de l'homme, III, '28.

Pret. Du prêt par contrat, II, 318 et suiv.

Prét à intéret. C'est dans l'és. vangile, et non dans les réveries des scholastiques, qu'il en faut chercher la source, II, 247. "

Préteurs. Qualités qu'ils doivent avoir, I, 17. Pourquoi introduisirent à Rome les actions de bonne-soi, I, 152. Leurs principales fonctions à Rome, I, 355: temps de leurs créations; leurs fonctions: durée de leur pouvoir à Rome, I, 361 . Suivoient la lettre plutôt que l'esprit des loix, II, 519. Quand commencerent à être plus touchés des raisons d'équité, que

de l'esprit de la loi, II, 526.

Prétres. Sourges de l'autorité qu'ils ont ordinairement chez les peuples barbares, II, 89. Les peuples qui n'en ont point sont ordinairement barbares, II, 435. I eur origine. Pourquoi on s'est accoutumé à les honoier, ibid. et suiv. Pourquei sont devenus un corps séparé, II. 436. Dans quel cas, il seroit dangereux qu'il y en eut Preuves par l'eau bouillante. trop, Ibid. Pourquoi il y a des religions qui leur ont ôté non seulement l'embarras des affaires, mais mêmecelui d'unefamille, II, 737. Preuves. L'équité naturelle demande que leur évidence soit proportionnée à la gravité de l'accusation, D. 260tiroient de l'eau bouillante, du fer chaud et du combat singulier, n'étoient pas si imparfaites qu'on le pense, Il, 570 et suiv.

Preuves négatives. N'étoient point admises par la loi salique; elles l'étoient par les autres loix barbares, II, Preuves par le feu. Comment 563 et suiv. En quoi consistoient, II, 564. Les inconveniens de la loi qui les admettoit étoient réparés

par ! celle qui admettoit le combat singulier, II, 565 et suiv. Exception de la loi ' salique à cet égard, II, 564. Autre exception, II, 568. Inconvéniens de celles qui étoient en vange chez nos pères, II, 575 et suiv. Comment entrainoient la jurisprudence du combat judiciane, II, 577. Ne furent jamais admises dans les tribunaux ecclésiastiques, II, 581. Admises par la loi salique. Tompérament qu'elle prenoit pour en adoucir la rigneur, II, 568. Comment se faisoit, II, 573. Dans quel cas on y avoit recours, ibid. Preuves par l'eau froide. Abo-

lies par Lothaire, II, 582. 272. Celles que nos peres Preudes parle combat. Par quelles loix admises, II, 565-574 Leur origine, II, 565 et suiv. Loix particulières à ce sujet, II, 567. Etoient en ·usage chez les Francs: presveer, II, 575. Comment s'étendirent, ibid. et suiv. Voyez Combat judicialre se faisoient. Ceux qui y anccomboient étoient des efféminés, qui, dans um nation guerrière, méritoient

d'etre punis , II , 573. Preuves par témoins. Révolutions qu'a essuyées cette espèce de preuves . 667.

Prière. Quand elle est réitérés un certain nombre de fois par jour, elle porte trop à la contemplation, II, 403. Prince. Comment doit gouverner une monarchie. Quelle doit être la règle de ses volontés, I, 29, Est la source de tout pouvoir dans une monarchie, ibid. Il y en a de vertueux, I, 44. Sa sûreté, dans les mouvemens de la monarchie, dépend de\_ l'attachement des corps interme liaires pour les loix, I, 112. En quoi consiste sa vraie Auissance, I, 266. Quelle reputation lui est la Princes du sang royal. Usage plus utile, I, 273. Souvent, ne sont tyrans que parce qu'ils sont foibles . I , 387. Ne doit point empêcher Principe du gouvernement. qu'on lui parl des sujets disgracies, I, 421. La plupart de ceux de l'Europe emploient, pour se ruiner, des moyens que le file de. famille le plus dérangé imagineroit à peine, I, 444. Loit toujours avoir une somme de réserve; il se ruine, quand, il depense.

exactement ses revenus, I, 446. Règles qu'il doit suivre. quand il veut faire de grands changemens dans sa nation, II, 106. Ne doit point faire le commerce, II, 165. Dans quels rapports peut fixer la valeur de la monnoie, II. 284. Il est nécessaire qu'il croie, qu'il aime, ou qu'il craigne la religion, H., 392. N'est pas libre reletivement aux princes des autres étate voisins, II, 497. Les traités qu'il a cié sorce de faire. sont autant obligatoires qua çeux qu'il a fait de bon gré, ibid. Il est important qu'il soit ne dans le pays qu'il gouverne, qu'il n'ait point d'états étrangers, H., 501 et suiv.

des Indiens pour s'assurer que leur roi est de ce sang, II, 468.

Ce que c'est: en quoi diffère du gouvernement, I, 31. Quel est celui des divers gouvernemens, I, 37. Sa corruption entraîne presque toujours celle du gouvernement, I, 222 at suip. Moyens très-efficaces pour conserver celui de chasta des trois gouvernemens, I, 345 et suig.

Privilèges. Sont une des sources de la variété des loix detts une monarchie, I, 145. Co que l'on nommoit ainsi à Home, du temps de la ré- Procès entre les Portugais et publique, I, 406.

Privilèges exclusifs. Doivent rarement être accordés r68.

· Prix. Comment celui des choses se fixe dans la vasignes, II., 279 et suiv.

Probité. N'est pas nécessaire narchie, ou d'un état despotique, I, 37. Combien avoit de force sur le peuple Procureurs du roi. Utilité de Romain, I, 166:

"Procedes. Faisoient, au commencement de la troisième II , 585 et suiv.

Procédure. Le combat judiciaire l'avoit rendue publique, II,635. Comment devint secrète, ibid. et suiv. Lorsqu'elle commença à devenir Prodigues. Pourquoi ne pouum art , les seigneurs perdil'usage d'assembler leurs pairs pour juger , II , Professions. Ont toutes leur 662.

· Procédure par record. Ce que c'étoit, II, 584. Lorsqu'elle ... et l'honneur pour la no-

commença à devenir un art , les seigneurs perdirent l'usage d'assembler leurs pairs pour juger, II, 662. Procedure par record : ce que c'étoit, II,656.

les Espagnols. A quelle occasiou : par qui jugé, II, 252 et suiv.

pour le commerce, I, 145- Procès criminels. Se faisoient autrefois en public : pourquoi. Abrogation de cet usage, II, 636 et suiv. riation des richesses des Procope. Faute commise par cet usurpateur de l'empire,

pour le maintien d'une mo- Proconsuls. Leurs in ustices dans les provinces, I, 565 et suiv.

I, 138.

ces magistrats, I, 163. Etablis à Majorque par Jacques II, II, 644 et suiv.

race, toute la jurisprudence, Procureurs généraux. Il ne faut pas les confondre avec ce que l'on appelloit autrefois avoués : différence da leurs fonctions, II, 641 et suiv.

> voient pas tester, II, '513.

lot. Les richesses seulement pour les traitans ; la gloire blesse; le respect et la considération pour les ministres et pour les magistrats, I, 450. Est-il bon d'obliger les ensans de n'en point prendre d'autre que celle de leur père ? II, 168.

Prolégataire. Ce que c'étoit à Rome, II, 520.

Propagation. Loix qui y ont rapport, II, 330! Celle des bêtes est tonjours constante; celle des hommes est troublée par les passions, par les fantaisies et par le luxe, ibid./Est naturellement jointe à la continence publique, II, 332. Est trèsfavorisée par la loi qui fixe la famille dans une suite de personnes du même sexe, II , 335. La dureté du gouvernement y apporte un grand obstacle-, II, 343. dépend Leaucoup du nombre relatif des filles et des g troons, II, ibid. Raison morale et physique de celle que l'on remarque dans les ports de mer, malgré l'absence des hommes, II, 344. Est plus ou moins grande, suivant les différentes productions de la terre, II, 345. Les vues du législateur doivent, à cet égard, se conformer au climat, II,

348 et suiv. Comment étoit réglée dans la Grèce, II, 349 et suiv. Loix romaines sur cette matière, II, 355 et suiv. Dépend beaucoup des principes de la religion, II, 373 et suiv. Est fort gênée par le christianisme . ibid. A besoin d'être favorisee en Europe, II, 382. N'étoit pas suffisamment favorisce par l'édit Louis XIV en laveur des mariages, ibid. Moyens de la rétablir dans un état dépeuplé : il est difficile d'en trouver, si la dépopulation vient du despotisme, ou des privilèges excessifs du clerge , II , 333. Les Perses avoient, pour la favoriser, des dogmes faux, mais trèsutiles , II , 417. Voyez Po-, pulation.

Propagation de la religion.
Est difficile, sur-tout dans des pays éloignés, dont le climat, les loix, les mœurs et les manières sont différentes de ceux où elle est née; et encore plus dans les grands empires despotiques, II, 454.

Propres ne remontent point.

Origine de cette maxime, qui n'eut lieu d'abord que pour les fies, III, 252.

Propréteurs. Leurs injustices' Protestantisme. S'accommode dans les provinces, I, 365 ct suin

Propriété. Est fondée sur des loix civiles : conséquences qui en résultent, II, 488 et suiv. Le bien public vent que chacun conserve invarichlement celle qu'il tient des loix, 489. La loi civile est son palladium, ibid.

la récompense promise à celuiqui assassineroit le prince d'Orange, III, 3o. Avec quel art les triumvirs trouvoient des prétentes pour les faire croire utiles au bien public . I . 405.

Prostitution. Les enfant dont le père a trafiqué la pudicité, sont-ils obligés, par le droit naturel, de le nourrir quand il est tombé dans l'indigence? II, 45%.

Prostitution publique. Contri- Publicains. Voyez Impôts, bue pen à la propagation : pourquoi, II, 332.

PROTAIRE. Favori de Brune- Pudeur. Poit être respectée ·hault, fut cause de la perte. de cette princesse, en indisposant la noblesse contre elle, par l'abus qu'il faisoit des fiefs, III, 143.

Protestans. Sont moins attachés à leur religion que les catholiques, pourquoi, II, 428.

mieux d'une république,que d'une monarchie, II, 397. Les pays où il et établi sont moins susceptibles de fêtes, que ceux où règne le catholicisme, II, 420.

Provinces romaines. Comment étoient gouvernées, I, 355. et suiv. Etoient désolées par les traitans , I , 369.

Proscription. Absurdité dans Prolomée. Ce que ce géographe connoissoit de l'Afrique, II, 216. Regardoit le voyage des Phéniciens autour de l'Afrique comme fabuleux : joignoit l'Asie à l'Afrique par une terre qui u'exista jamais : la mer des Indes, selon lui, n'étoit qu'un grand lac, II, 218. Public ( bien ). C'est un paralogisme de dire qu'il doit l'emporter sur le bien particulier , II, 488.

Tributs , Fermes , Fermiers, Traitans.

dans la punition des crimes, I, 398. Pourquoi la nature l'a donnée à un sexe plutôt qu'à un autre, II, 18.

Puissance. Combien il y en a de sortes dans un état : entre quelles mains le bien de l'état demande qu'elles

soient déposées, I, 307 et Puissance paternelle. Comsuiv. Comment, dans un état libre, les trois puissances, celle de juger, l'exécutrice et la législative, doivent se contrebalancer, I, 324 et suiv.

Puissance de juger. Ne doit jamais, dans un état libre, être réunie avec la puissance legislative, I, 323 et suiv.

Puissance exécutrice. Doit. dans un état vraiment libre, étre entre les mains d'un monarque, I, 317. Comment doit être tempérée par la puissance législative, I, 319 et suiv.

Puissance législative. quelles mains doit être détempérer la puissance exécutrice, I, 319 et suiv. Ne peut, dans aucun cas, être accusatrice, I, 323. A qui étoit confiée à Rome, I, 348.

Puissance militaire. C'étoit PYTHAGORB. Est-ce dans ses un principe fondamental de la monarchie, qu'elle fût toujours réunie à la jurisdiction civile : pourquoi, III, 86 et suiv.

bien est utile dans une démocratie: pourquoi on l'abolit à Rome, I, 97 et suiv. Jusqu'où elle doit s'étendre, ibid.

Puissance politique. Ce que c'est , I , 11.

Punitions. Avec quelle modération on en doit faire usage dans une republique, Cause du danger de leur multiplicité, et de leur sévérité, I, 403. Voyez Peines.

Pupiles. Dans quels cas on pouvoit ordonner le combat judiciaire dans les affaires qui les regardoient , II ,

posée, I, 313. Comment doit Pureté corporelle. Les peuples, qui s'en sont formé une idée, ont respecté les prêtres, II, 435.

Pyrénées. Renferment - elles des mines précieuses, Il,

nombres qu'il faut chercher la raison pourquoi un enfant nait à sept mois? III, 27.

JUESTEUR DU PARRICIDE. par qui étoit nonimé, et quelles étoient ses fonctions à Rome, I, 359.

Question ou torture. L'usage en doit être aboli : exemples qui le prouvent, I, 183. Peut subsister dans les états despotiques, I, 184. C'est rend la peine des faux témoins capitale en France; elle ne l'est point en Angleterre, parce qu'on n'y fait point usage de la question, III, 14.

Questions de droit. Par qui étoient jugées à Rome, I. 355.

Questions de fait. Par qui? 356.

Questions perpétuelles. Ce que c'étoit. Changemens qu'elles causèrent à Rome, I, 211-360.

l'usage de ce supplice qui Quintilius Cincinnatus. La manière dont il vint à bout de lever une armée à Rome, malgré les tribuns, prouve combien les Romains etoient religieux et vertueux, I , 242.

R.

Паснат. Origine de ce droit . féodal , III , 245.

RACHIS. Ajouta de nouvelles Raison. Il y en a une primiloix à celles des Lombards, II, 532.

RACINE. Eloge de la Phèdre de ce poërae, II, 462.

RADAMANTE. Pourquoi expédioit-il les procès avec célérité? II , 119.

Reguso. Durée des magistratures de cette république,

1, 28.

Raillerie. Le monarque doit وزديم

toujours s'en abstenir, I. 418.

tive, qui est la source de toutes les loix , I , 1. Ce que l'auteur pense de la raison portée à l'excès, I, 328. Ne produit jamais de grands effets sur l'esprit des hommes, II . 129. La résistance qu'on lui oppose est son triomphe, II, 65o.

Rang. Ceux qui sont établis parmi nous sont utiles : ceux qui sont établis aux Indes, RECESSUINDE. La loi par lapar la religion, sont pernicieux, II, 419. En quoi fans d'une semme adultère consistoit leur différence, chez les anciens Françs, II, 542. Fut un des réforma-

RAOUL, duc de Normandie.
A accordé les coutumes de cette province, II, 670.
Rappel. Voyez Successions.
Rapport. Les loix sont les rapports qui dérivent de la nature des choses, I, 1. Celui de Dieu avec l'univers, I, 2. -- de ses loix avec sa sagesse et sa puissance, ibid.
Les rapports de l'équité sont autérieurs à la loi primitive qui les établit, I, 2-3r
Rapt. De quelle nature est ce crime, I, 379.

Sous combien d'acceptions on peut prendre cette expression: ce que c'est relativement au change: ses essessies, II, 283 et suiv.

Rathimburges. Etoient la même chose que les juges ou les échevins, III, 90.

Reccleurs. Punis en Grèce, à Rome et en France, de la même peine que le voleur; cette loi, qui étoit juste en Grèce et à Rome, est injuste en France: pourquoi,

III , 15.

Rareté de l'or et de l'argent.

quelle il permettoit aux enfans d'une semme adultère
d'accuser leur mère, étoit
contraire à la nature, II,
462. Fut un des réformateurs des loix des Wisigoths,
II, 532. Proscrivit les loix,
romaines, II, 549. Leva la
prohibition des mariages
entre les Goths, et les Romains: pourquoi, 550. Voulut inutièment abolir le
bombat judiciaire, II,
580.

Recommander. Ce que c'étoit que se recommander pour un bénéfice, III, 213.

Récompenses. Trop fréquentes, annoncent la décadence d'un état, I, 133. Le despote n'en peut donner à ses sujets qu'en argent; le monarque en honneurs qui conduisent à la fortune; es la république en honneura seulement, ibid. Une religion qui n'en promettroit pas pour l'autre vie, n'attacheroit pas heaucoup, II,

Réconciliation. La religion en doit fournir un grand nombre de moyens, lorsqu'il y a beaucoup de sujets de haine dans un état, II, 412. Reconnoissance. Est une vertu prescrite par une loi antézieure aux loix positives, 1, 3.

Régale. Ce droit s'étend-il sur les églises des pays nouvellement conquis, parce que la couronne du roi est ronde? III, 27.

Régio des revenus de l'état. Co que c'est : ses avantages sur les fermes : exemples tirés des grands états, I, 447 et suiv.

Registre olim. Ce que c'est, II, 054.

Registres publics. A quoi ont succèdé: leur utilité, II, 668.

Reines régnantes et donairieres. Il leur étoit permis, du temps de Gontran et de Childebert, d'alièner pour toujours, même par testament, les choses qu'elles teno ent du fisc, III, 166.

Religion. L'auteur en parle, non comme théologien, mais comme politique: il ne veut qu'unir les intérêts de la vraie religion avec la politique: c'est être fort injuste que de lui prêter d'autres vues, II, 389. C'est par ses loix que Dieu rappelle sans cesse l'homme a lui, I, 6. Pourquoi a tant de forces dans les états des-

potiques, I, 33. Est, dans les états despotiques, supérieure aux volontés du prince, I, 55. Ne borne point, dans une monarchie, les volontés du prince, ibid. Ses engagemens ne sont point conformes à ceux du monde : et c'est-là une des principales sources de l'inconséquence de notre conduite, I, 65. Quels sont les crimes qui l'intéressent, I, 376. Peut mettre un peu de liberté dans les états despotiques, 1, 419. Raisons physiques de son immut bilité en Orient, I, 461. Doit, dans les climats chauds, exciter les hommes à la culture des terres , I , 463. A-t-on droit, pour travailler à sa propagation, de réduire en eselavage ceux qui ne la professent pas? C'est cette idée qui encouragen les destructeurs de l'Amérique dans leurs crimes, I, 487. Gouverne les hommes concuremment le climat, les loix, les mœurs, etc. de-là naît l'esprit général d'une nation, II, 95. Corrompit les mœurs A Corinthe, II, 194. A etabli, dans certains pays, divers ordres de femmes légi-

times, II, 333. C'est par raison de climat qu'elle veut, à Formose, que la prêtresse fasse avorter les femmes qui accoucheroient avant l'âge de trente-cinq ans , II, 349 et suiv. Les principes de différentes religions, tantôt choquent, tantôt favorisent la propagation, II, 373. Entre les fausses, la moins mauvaise est celle qui contribue le plus au bonheur des hommes dans dans cettevie . II . 589. Vaut-il mieux n'en avoir point du tout, que d'en avoir une mauvaise ? II, 391. Estelle un motif réprimant? Les maux qu'elle a faits sont - ils comparables aux biens qu'elle a faits, ibid. et suiv. Doit donner plus de conseils que de loix, II 338. Quelle qu'elle soit, elle doit s'accorder avec les loix de la morale, II, 399 et ship. Ne doit pas trop porter à la contemplation, II, 403 et suiv. Quelle est celle qui ne doit noint avoir de crimes inexpiables, II, 405. Comment sa force s'applique à celles des loix civiles. Son principal but doit être de rendre les hommes bons citoyens, II, 407 et suiv. Celle qui ne promet ni ré-

compense, ni peine dans l'autre vie, doit être soutenue par des loix sévères, et sévérement exécutees, ibid. Celle qui admet la fatalité absolue, endort les hommes, il faut que les loix civiles les excitent, ibid. Quand elle défend ce que les loix civiles doivent permettre, il est dangereux que, de leur côté , eiles ne permettent ce qu'elle doit condamner, II, ibid. et suiv. Quand olle fait dépendre la régularité de certaines prariques indifférentes, elle aus. torise la débauche, les déréglemens et les haines 108 et 419. C'est une chose bien funeste, quand elle attache la instification à une chose d'accident, II, 409. Celle qui ne promettroit, dans l'autre monde, que des récompenses et point de punitions, seroit funerte, II : ibid. Comment celles qui sout fausses sout quelquefois corrigées par les loix civiles , It , 410. Comment ses loix corrigent les inconvéniens de la constitution politique, II, 411 et suiv. Comment peut arrêter l'ettet des haines particulières, II, 412. Comment

ses loix ont l'effet des loix civiles , II , 414. Ce n'est pas la vérité ou la fausseté des dogmes qui les rend utiles ou pernicieuses ; c'ast l'usage ou l'abus qu'on fait de ces dogmes, II, 415 et suiv. Ce n'est pas assez qu'elle établisse un dogme, il faut qu'elle le di ige , II , 417. Il est bon qu'elle nous mène à des idées spirituelles, ibid, Comment peut encourager la propagation, ibid. Usages avantageux ou pernicieux qu'elle peut faire de la métempsycose, II, 418. Ne doit jamais inspirer d'aversion pour les choses indifférentes, II, 419. Ne doit inspirer de mépris pour rien, que pour les vices, ibid. Doit être fort réservée dans l'établissement des lêtes qui obligent à la cessation du travail; elle doit même, à cet égard, consulter le climat, II, 420. Est susceptible de loix locales, relatives à la nature et aux productions du climat, II, 422. . Moyens de la rendre plus générale, ibid. Il y a de l'inconvénient à transporter -une religion d'un pays à un . autre, II, 453 et suiv. Celle qui est fondée sur le climat

ne peut sortir de son pays. II'. 425. Toute religion doit avoir ses dogmes particuliers, et na culte général, 426. Différentes causes de l'attachement plus ou moins fort que l'on peut avoir pour sa religion. 10. L'idolàtrie nous attire sans nous atiacher. La spiritualité ne nous attire guère; mais nous y sommes attaches. 2º. La spiritualité, jointe aux idées sensibles dans le culte, attire et attache. De-là, les catholiques tiennent plus à leur religion, que les protestans à la leur. 3°. La spirimalité jointe à une idée de distinction de la part de la divinité. De-là, tant de bons Musulmans, 4º. Beaucoup de pratiques qui occupent. De-là , l'attachement des Mahométans, des Juifs, et l'indifférence des Barbures. 5°. La promesse des récompenses, et la crainte des poines. 6º. La pureté de la morale, 7°. La magnificence du culte. 8º. L'établissement des temples, II, 427 et suiv. Nous aimons, en fait de religion, tout ce qui suppose un effort, II, 436. Pourquoi a introduit le célibat de ses ministres,

437. Bornes que les loix civiles doivent mettre aux . richesses de ses ministres, II, ibid. et suiv. Il faut faire des loix d'épargne, II, 440. Ne doit pas, sous prétexte de dons, exiger ce que les nécessités de l'état ont laissé aux peuples, II, 441. Ne doit pas encourager les dépenses des funérailles, 442. Celle qui a beaucoup de ministres doitavoir un pontife, ibid. Quand on en tolère plusieurs dans un état, on doit les obliger de se tolèrer entr'elles, II, 443. Celle qui est opprimée devient ellemême tôt ou tard réprimanta, ibid. Iln'y a que celles qui sont intolérantes qui aient du zele pour leur pro- . rogation, H. 444. C'est une entreprise fort dangereuse pour un prince, même despetique, de vouloir chanher celle de son état : pourmuoi , II , 445. Excès horrible etinconsequences monstrueuses qu'elle produit, quand elle dégénère en superstition, II, 447. Elle court risque d'être cruellement : persécutée et bannie, si elle. résiste, avec roideur, aux Loix civiles qui lui sont opposées, II, 454. Pour en faire

changer, les invitations, telles que sont la faveur, l'espérance de la fortune etc. sont plus fortes que les . peines, II, 446. Sa propagation est difficile, sur-tout dans les payséloignés, dont le climat, les loix, les mœurs et les manières sont différens de ceux 'où elle est née, et encore plus dans les grands empires despotiques, II. 454. Les Europeens insinuent la leur dans les pays étrangers, par le moyen des connoissances qu'ils y portent : les disputes s'élèvent entr'eux, ceux quiont quelque intérêt sont avertis; on proscrit la religion et ceux qui la - préchent', II, 455. C'est la seule chose fixe qu'il y sitdans un état despotique. 11, 457. D'où vient sa principale force, II, 458. C'est elle qui , dams cortains états. fixe le trone dans certaines familles, II , 468. On ne doit point décider par ses prédaptes , lorsqu'il s'agit de ceux de la loi naturelle. II, 469. Ne doit pas ôter la déseuse naturelle par des austérités de pure discipline, II, ibid. Ses loix ont plus de sublimité, mais moins d'étendue que les loix civiles,

II, 472. Objet de ses loix, ibid. Les principes de ses loix peuvent rarement rég'er ce qui doit l'être par les principes du droit civil, 473. Dans quel cas on ne doit pas suivre la loi qui défend, mais la loi civile qui permet, II, 475. Dans quel cas il faut suivre ses loix, à l'égard des mariages; et dans quel cas il faut suivre les loix civiles, II, 477 et suiv. Les idées de religion ont souvent jetté les hommes dans de grands égaremens, II, 484. Quel est son esprit, II, 485. De ce qu'elle a consacré un usage, il ne faut pas conclure que cet usage est naturel, ibid. Est-il nécessaire de la rendre uniforme dans toutes les parties de · l'état? III, 32. Dans quelles vues l'auteur a parlé de la vraie, et dans quelle vue il . a parlé des fausses , D. 279-201 et suiv.

Religion catholique. Convient mieux à une monarchie que la protestante . II , 396.

Religion chrétienne. Combien nous a rendus meilleurs, I, 260. Il est presque impossible qu'elle s'établisse jamais à la Chine, II, 114. Peut s'allier très-difficile-

ment avec le despotisme, facilement avec la monarchie et le gouvernement républicain, ibid. 393 et suiv. Sépare l'Europe du reste de -l'univers ; s'oppose à la réparation des pertes qu'elle fait du côté de la population, II, 381. A pour objet le bonheur éternel et tenperel des hommes ; elle veut donc qu'ils aient les meilleures loix politiques et civiles, II, 390. Avantages qu'elle a sur toutes les aures religions, même par rapport à cette vie, I, 393. N'a pas sculement pour objet notre félicité future, mais elle fait notre bonheur dans ce monde : preuves par faits, II, 394 et suiv. Pourquoi n'a point de erimes inexpiables: beau tableau de cette religion , 11, 406. L'esprit des loix n'étant

L'espris des loix n'étant qu'un ouvrage de pure politique et de pure jurisprudence, l'auteur n'a pas en pour objet de faire croire la religion chrétienne, mais il a cherché à la faire aimer, D. 257 et suiv. Preuves que M. de Montsequien la croyoit et l'aimoit, D. 265 et suiv. Ne trouve d'obtacles nulle part où Dieu la veut établir, D. 308. Voyez Christianisme.

Religion de l'iste Formose. La singularité de ses dogmes prouve qu'il est dangereux qu'une religion condamne ce que le droit civil doit permettre , II, , 408.

Religion des Indes. Prouve Religion révélée. L'auteur en qu'une religion, qui justifie par une chose d'accident, perd inutilement le plus grand ressort qui soit parmi les hommes, 409.

Religion des Tartares de Genliers prouvent qu'il est dangereux qu'une religion condamne ce que le droit civil doit permettre, II, 408.

Religion juive. A été autrefois chérie de Dieu; elle doit l'être encore : réfutation de ce raisonnement, qui est la source de l'aveuglement des Juifs , II , 449.

Religion naturelle. Est-ce en être sectateur de dire que l'homme pouvoit, à tous les instans, oublier son créateur, et que Dieu l'a rappellé à lui par les loix de la religion ? D. 279. -- que le suicide est, en Angleterre, l'effet d'une maladie? D. 283. -- quo d'expliquer quelque chose de ses prin-

cipes, D. 286 et suiv. Loin d'être la même chose que l'athéisme, c'est' elle qui fournit les raisonnemens pour le combattre, D. 187. Religion protestante. Pourquoi est-elle plus répandue dans le nord ? II , 396.

reconnoît une : preuve, D-265 et suiv.

Remontrances. Ne peuvens avoir lieu dans le despotisme, I, 53. Leur utilité dans une monarchie, I, 110.

giskan. Ses dogmes singu-, Remontrances aux inquisiteurs d'Espagne et de Portugal, où l'injuste cruauté de l'inquisition est démontrée, II, 448 et suiv.

Renonciation à la couronne. Il est absurde de revenir contra par les restrictions tirées de la loi civile, II, 493. Celui qui la fait, et ses descendans contre qui elle est faite, peuvent d'autant moins se plaindre, que l'état auroit pu faire une loi pour les exclure II, 501.

Rentes. Pourquoi elles baisserent après la découverte de l'Amerique , II , 278.

Rentiers. Ceux qui ne vivent que de rentes sur l'état et sur les particuliers, sont-ils ceux de tous les citoyens qui

comme les moins utiles à l'état, doivent être les moins ménages ? II, 316.

Repos. Plus les causes pluysiques y portent les hommes, plus les causes morales les en doivent éloigner, I, 463.

Représentant le peuple dans un état libre. Quels ils doivent être, par qui choisis, et pour quel objet, I, 313 et suiv. Quelles doivent être leurs fonctions. I, 314.

République. Combien il y en a de sortes, I, 15. Comment se change en état monarchique, ou même despotique, I, 25-26. Nul citoyen n'y doit être revêtu , d'un pouvoir exorbitant, ibid. Exception à cette règle, 26. Quelle y dois être la durée des magistratures, I,27. Quel en est le principe, I, 37. Peinture exacte de son état , quand la vertu n'y règne plus , I , 36 et suiv. Les crimes privés y sont plus publics que dans une monarchie, I, 45. L'ambition y est pernicieuse, I, 48. Pourquoi les mœurs y sont plus pures que dans une monarchie, I, 58. Combien l'éducation y est essentielle, 1,65 et suiv. Comment peut

être gouvernée sagement. et être heureuse, I, 82 et suiv. Les récompenses n'y doivent consister qu'en honneurs, I, 133. Y doit-on contraindre les citoyens d'accepter les emplois publics, I, 134. Les emplois civils et militaires doivent y être réunis: I, 136. La vénalité des charges y seroit pernicieuse, I, 138. Il y faut des censeurs, , 140 et suip. Les fautes y doivent être punies comme les crimes, I, ibid. Les formalités de justice y sont nécesssires , I , 147 et suiv. Dans les jugemens, on y doit suivre le texte précis de la loi, I, 126 et suiv. Comment les jugemens doivent s'y former, I, 150. A qui le jugement des crimes de lèsemajesté y doit être confié ; et comment on y doit mettre un frein à la cupidité du peuple dans ses jugemens, I, 153 et suiv. La clémence y est moins nècessaire que dans la monarchie, I, 188. Les républiques finissent par le luxe, I, 199. La continence publique y est necessaire, I, 206. Pourquoi les mœurs des femmes y sont austères,

I,208.

🖊 🕽 , 208. Les dots des femmes y doivent être médiocres, I, 218. La communauté de biens entre mari et femme n'y est pas si utile qué dans une monarchie, ibid. Les gains nuptianx des femmes y seroient pernicieux, 219. Une tranquillité parfaite, une sécurité entière sont funesies aux états républicains, I, 231. Propriétés distinctives de ce gouvernement, I, 245 et suiv. Comment pourvoit à sa sûrete, I, 257 et suiv. Il v a, dans ce gouvernement, un vice intérieur, auquel il n'y a point de remède, et qui le détruit tôt ou tard, ibid. Esprit de ce gouverne. ment, I, 261 et suiv: Quand et comment peut faire des conquêtes, I, 280 et suiv. Conduite qu'elle doit tenir avec les peuples conquis, I, 283. On croit communément que c'est l'état où il y a le plus de liberté, I, 303 et suiv. Quel est le chef-d'œuvre de législation dans une petite république, I, 335. Pourquoi, quand elle conquiert, elle ne peut pas gouverner les provinces conquises, autrement que despotiquement, I, 367. Il est dan-Tome III.

gereux d'y trop punir le crime de lèse-majesté, I, 403 et suiv. Comment on y suspend l'usage de la liber. tė, I, 405 et suiv. Loix qui y sont favorables à la liberté des citoyens, Ι. 408. Quelles y doivent être ·les loix contre les débiteurs, 1, 407 et suiv. Tous les citoyens y doivent - ils avoir la liberté de sortir des terres de la rénublique? I , 422. Quels tributs elle peut lever sur les peuples qu'elle a rendus esclaves de la glèbe I, 426. On y peut augmenter les tributs, I, 339. Ses revenus sont presque toujours en régie, I, 440. La profession des traitans n'y doit pas être honorée, I, 449 et suiv. La pudeur des femmes esclaves y doit être à couvert de l'incontinence de leurs maîtres, I, 499. Le grand nombre d'esclaves y est dangereux , I , 500. Il est plus dangereux d'y armer les esclaves que dans unt monarchie, I, 502. Règlemens qu'elle doit faire touchant l'affranchissement des esclaves, 1, 511 et suiv. L'empire sur les femmes n'y pourroit pas être bien exercé, II, 12. Il s'en trouve plus souvent dans les pays stériles, que dans les pays fertiles, II, 44 et suiv. Il y a des pays où il seroit impossible d'établir ce gouvernement, II, 92. S'allie trèsfacilement avec la religion chretienne, II, 114 et suiv. Le commerce d'économie y convient mieux que celui de luxe, II, 147 et suiv. On y peut établir un port franc, II, 157. Comment doit acquitter ses dettes , II , 313. Les bâtards y doivent être plus odieux que dans les monarchies, II, 336. Il y en a où il est bon de faire dépendre les mariages des magistrate, II, 338. On y réprime également le luxe de vanité, et celui de superstition, II, 440. L'inquisition n'y peut former que de malhonnêtes gens, II, 476. On y doit faire en sorte que les femmes ne puissent s'y prévaloir, pour le luxe, 'ni de leurs richesses, ni de l'es- Républiques greeques. Dans les pérance de leurs richesses, II, 527. Il y a certaines ré-. publiques où l'on doit punir ceux qui ne prennent aucun parti dans les séditions, III, 3.

Républiques fédératives. Ce que c'est. Cette espèce de Répudiation. La faculté d'es

corps no peut être détruit : pourquoi, I, 245 et suiv. De quoi doit être composée, I, 261 et suip. Ne peut que très-difficilement subsister, si elle est composée de républiques et de monarchies: raisons et preuves, ibid. Les états qui la composent ne doivent point conquerir les uns sur les autres, I, 280 et suiv.

Républiques anciennes. Vios essentiel qui les travailloit, I, 314-323. Tableau de celles qui existoient dans le monde avant la conquête des Romains. Tous les peuples connus, hors la Perse, étoient alors en république, I, 33o.

Républiques d'Italie. Les peuples y sont moins libres que dans nos monarchies : pourquoi, I, 309. Touchent presque au despotisme : co qui les empêche de s'y précipiter , I , 310.

meilleures , les richeses étoient aussi onéreuses que la panvrete, I, 196. Les: esprit étoit de se contenter de leurs territoires: c'es ca qui les fit subsister si longtemps, I, 246.

user en étoit accordée, à Athènes à la femme comme à l'homme, II, 20. Différence entre le divorce et la répudiation : la faculté de répudier doit être accordée, par-tout où elle a lieu, aux aux femmes comme aux hommes: pourquoi, II; 23 et suiv Est-il vrai que, Révolutions. Ne peuvent se pendant 520 ans, personne n'osa, à Rome, user du droit de répudier, accordé par la loi, II, 25. Les loix sur cette matière changèrent, à Rome, à mesure que les mœurs y changèrent, II, 123.

Rescripts. Sont une mauvaise sorte de législation : pourquoi, III, 31.

Restitutions. Il est absurde de vouloir employer contre la renonciation à une couronne, celles qui sont tirées de loi civile, II, 491.

Résurrection des corps. Ce dogme, mal dirigé, peut avoir des conséquences funestes, II. 417.

Retrait lignager. Pernicieux dans une aristocratie, I, Rhodiens. Quel étoit l'objet de 107. Utile dans une monarchie, s'il n'étoit accordé qu'aux nobles, I, 109. Quand a pu commencer à avoir

lieu à l'égard des fiefs, III, 254.

Revenus publics. Usage qu'on en doit faire dans une aristocratie, I, 102. Leur rapport avec la liberté : en quoi ils consistent : comment on les peut et on les doit fixer I, 423 et suiv.

faire qu'avec des travaux infinis, et de bonnes mœurs, et ne peuvent se soutenir qu'avec de bonnes loix, I, Oifficiles et rares dans les monarchies; faciles et fréquentes dans les états despotiques, I, 111. No sont pas toujours accompagnées de guerre , I , 112 etsuiv. Remettent quelquefois les loix en vigneur, I ,342. Rhodes On y avoit outre les loix touchant la sûreté du commerce, II, 163. A été une des villes les plus commercantes de la Grèce, II, 195.

RHODES (le marquis de ). Ses réveries sur les mines des Pyrénées, II, 225.

leurs loix, II, 163. Leurs loix donnoient le navire et sa charge à ceux qui restoient dedans pendant la tempéte; et ceux qui l'avoient quitté n'avoient rien, II, 505.

RICHELIEU (le cardinal de ). Pourquoi exclut les gens de bas lieu de l'administration des affaires dans une monarchie, I, 46. Preuve de son amour pour le despotisme, I, 110. Suppose, dans le prince et dans ses , ministres, une vertu impossible, 1, 113. Donne, dans son testament, un conseil impraticable, III, 23.

Richesses. Combien, quand elles sont excessives, rendent injustes ceux qui les possèdent, 1, 89. Comment peu- Rites. Ce que c'est à la Chine, vont demeurer également partagées dans un état, I, 190. I toient aussi onéreuses dans les bonnes républiques grecques, qué la pauvreté, I, 146. Effets bienfaisans de celles d'un pays, I , 425. En quoi les richesses consistent, II, 170. Leurs causes et leurs efiets, II, 180, Rohan (duché de). La succes-Dieu veut que nous les méprisions : ne lui faisons donc pas voir, en lui oftrant nos trésors, que nous les esti- Rois. Ne doivent rien ordonmons, II, 442.

Ripuaires. La majorité étoit fixée par leur loi , II , 82. Réunis avec les Saliens sous Clovis, conserverent leurs

usages, II, 529. Quand et par qui leurs usages furent mis par écrit, 530. Simpliplicité de leurs loix : causes de cette simplicité, II, 551. Comment leurs loix cesserent d'être en usage chez les Français, II, 554. Leurs loix se contentoient de la preuve négative, II, 563. -- et toutes les loix barbares, hors la loi salique, admettoient la preuve par le com' bat singulier, H , 565. Cas où ils admettoient la preuve par le fer, II, 574. Voyes Francs ripuaires.

H , 111. .

Riz. Les pays qui en produisent sont beaucoup plus peuplés que d'autres, II, 345.

Robe (gens de). Quel rang tiennent en France : leur état, leurs fonctions : leur noblesse comparée avec celle d'épée , II , 169.

sion des rotures y apparties au dernier des mâles: nisons de cette loi, II, 66. ner à leurs sujets qui soit contraire à l'honneur, I,62. Leur personne doit être # crée, même dans les étis les plus libres, I, 320. Il

vaut mieux qu'un roi coit pauvre, et son état riche, que de voir l'état pauvre, et le roi riche, II, 265. Leu s droits à la couronne ne doivent se régler par la loi civile d'aucun peup'e; mais par la loi politique seulement, II, 491 et suiv. Rois d'Angleterre. Sont presque toujours respectés audehors, et inquiétés audedens, , 134. Pourquoi, syant une autorité si hornee, ont tout l'appareil et l'extérieur d'une puissance si absolue, II, 136.

Rois de France. Sont la source de toute justice dans leur royaume, II, 614. On ne pouvoit fausser les jugemens tendus dans leur cour, ou rendus dans celle des seignours par des hommes de la cour royale, ibid. Ne pouvoient ; dans le siècle de saint Louis, faire des ordonnances générales pour tout le rovaume, sans le concert des barons, 627 et suip. Germe de l'histoire de ceux de la première race, III, 41. L'usage où ils étoient autrefois de partager leur royaume entre les enfans, est une des sources de la servitude de la glèbe et des

he's, III, 53. I eurs revenus étoient bornés autrefois à leur domaine, qu'ils faisoient valoir par leurs esclaves, et au produit de quelques péages: preuves, III, 68. Dans les commencemens de la monarchie, ils levoient des tributs sur les serss de leurs domaines seulement; et ces tributs se nommoient census ou cens, III, 72. Voyez Ecclésiastiques, Seigneurs. Bravoure de ceux qui régnèrent dans le commencement de la monarchie, III, 84. En quoi consistoient leurs droits sur les hommes libres, dans les commencemens de la monarchie, III, 91. Ne pouvoient rien lever sur les terres des Francs : c'est pourquei la justice ne pouvoit pas leur appartenir dans les fiefs; mais aux seigneurs sculement, III, 103 et suiv. Leurs juges ne pouvoient autrefois entrer dans aucun fief, pour y faire aucunes fonctions, III, 104. Férocité de ceux de la première race; il ne faisoient pas les loix; mais suspendoient l'usage de celles qui étoient faites, III, 147 et suiv. En quelle qualité ils présideient,

dans les commencemens de la monarchie, aux tribunaux et aux assemblées où se faisoient les loix; et en quelle qualité ils commandoient leurs armées, III, 159. Epoque de l'abaissoment de ceux de la première Romains. Pourquoi introduirace, III, 163 et suiv. Quand et pourquoi les maires les tinrent enfermés dans leur palais, 164. Ceux de la seconde race furent électifs et héréditaires en temps, III, 194 et suiv. Leur puissance directe sur les fiefs. Comment et quand ils l'ont perdue, III, 226 et suiv.

Rois de Rome. Etoient électifsconfirmatifs, I, 336. Quel étoit le pouvoir des cinq premiers, I, 337. Quelle étoit leur compétence dans les jugemens, I, 356.

Rois des Francs. Pourquoi portoient une longue chevelure, II, 78. Pourquoi avoient plusieurs femmes, et leurs sujeta n'en avoient qu'une, II, 79. Leur majorité, I., 80 *et suiv.* Raisons de leur esprit sanguinaire, II, 86.

Rois des Germains. On no pouvoit l'être avant la majorité. Inconvéniens qui firent changer cet usage, II, 83 et suiv. Etoient différens des chefs ; et c'est dans cette différence que l'on trouve celle qui étoit entre le roi et le maire du palais, III, 158 et suiv.

sirent les actions dans leurs jugemens, I, 153. Ont été long-temps réglés dans leurs mœurs: sobres et pauvres, I, 242. Avec quelle religion ils étoient liés par la foi du serment : exemples singuliers, ibid. Pourquoi plus faciles à vaincre chez eux qu'ailleurs, I, 268. Leur injuste barbarie dans les conquêtes, I, 273. Leurs usages ne permettoient pas de faire mourir une fille qui n'étoit pas nubile: comment Tibère concilia cet usege avec sa cruauté, I, \$98. Leur sage modération dans la punition des con pirations, I, 404. Epoque de la dépravation de leurs ames, I, ibid. Avec quelles pricautions ils privoient m citoyen de sa liberté, I, 405 et suiv. Pourquoi pouvoient s'affranchir de tout impo, I, 437. Raisons physiques de la sagesse avec laquelle les peuples du nord se maintinrent contre leur puissance, I, 460. La lèpre étoit inconnue aux premiers Romains, I, 470. Ne se tuoient point sans sujet : différence, à cet égard, entr'eux et les Anglais, I, 473. Leur police touchant les esclaves n'étoit pas bonne, I, 500. Leurs esclaves sont devenus redoutables à mesure que les mœurs se sont corrompues, et qu'ils ont fait contr'eux des loix plus dures. Détail de ces loix, I, 504 et suiv. Mithridate profitoit de la disposition des esprits, pour leur reprocher les formalités de leur justice, II, 92. Les premiers ne vouloient point de roi, parce qu'ils en craignoient la puissance : du temps des empereurs, ils ne vouloient point de roi, parce qu'ils n'en pouvoient souffiir les manières, II, 93. Trouvoient, du temps des empereurs, qu'il y avoit plus de tyrannie à les priver d'un baladin, qu'à leur imposer des loix trop dures, II, 94. Idée bisarre qu'ils avoient de la tyrannie, sous les empereurs, 95. Etoient gouvernés par les maximes du gouvernement

et les mœurs anciennes, ibid. Leur orgueil leur fut utile, parce qu'il étoit joint à d'autres qualités morales, II, 99. Motifs de leurs loix, au sujet des donations à cause des noces, II, 122. Pourquoi leurs navires étoient plus vîtes que ceux des Indes, II, 188. Plan de leur navigation: leur com? merce aux Indes n'étoit pas si étendu, mais étoit plus facile que le nôtre, II, 180. Ce qu'ils connoissoient de l'Afrique, II, 213 et suiv. Où étoient les mines d'où ils tiroient l'or et l'argent, II, 225. Leur traité avec les Carthaginois, touchant le commerce maritime . II . 227. Belle description du danger auquel Mithridate les exposa, II, 230. Pour ne pas paroître conquérans, ils étoient destructeurs; conséquence de ce système, II, 231. Leur génie pour la marine, II, 232. La constitution politique de leur gouvernement, leur droit des gens, et leur droit civil, étoient opposés au commerce, II. 233 et suiv. Comment réussirent à faire un corpa d'empire de toutes les miona

conquises, II, 235. Ne vouloient point de commerce avec les barbares, N'avoient pas l'esprit de commerce, II, 237. Leur commerce avec l'Arabie et les Indes, ibid. et suiv. Pourquoi le leur fut plus considérable que celui des rois d'Egypte, II, 200 et suiv. Leur commerce intérieur. II , 242. Braute et bumanité de leurs loix, II, 244. Co que devint le commerce après leur affoiblissement en Orient, II , 245 et suiv. Quelle étoit originairement leur monnoie; ses inconvéniens, II, 271. Les changemens qu'ils firent dans leur monnoie, sont des coups de sagesse qui ne doivent pas être imités, II, 301 et suiv. On ne les trouve jamais si supérieurs que dans le choix des circonstances on ils out fait les biens et les maux, II. 505. Changemens que leurs monnoies essuyèrent sous les empereurs, 306 et suiv. Taux de l'usure dans les différens temps de la république: comment on éludoit les loix contre l'usure : ravages qu'elle fit, II, 518 et war. État des peuples,

avant qu'il y eût des Romains, II, 353. Ont englouti tous les états et dépeuplé l'univers, II, ibid. et suiv. Furent dans la nécessité de faire des loix pour la prepagation de l'espèce : détuil de ces loix, II, 454 et suiv. Leur respect pour les vieillards, II, 361. Leurs loix et leurs usages sur l'exposition des enfans, II, 376 et suiv. Tableau de leur empire, dans le temps de sa décadence : c'est eux qui sout cause de la dépopulation de l'univers, II, 378. N'auroient pas commis les ravages et les massacres qu'on leur reproche, s'ils eussent été chrétiens, II, 393 et suiv. Loi injuste de ce peuple. touchant le divorce, II, 461. Leurs réglemens et leurs loix civiles, pour couserver les mœurs des femmes . fureut changes quand la religion chrétienne eut pris naissance, II, 472 et suiv. Leurs loix défendaient certains mariages, et même les annulloient, II, 480. Désignaient les frères et les cousins germains par le même mot, II, 482. Quand il s'agit de décider du droit à une couronne, leurs loix

eiviles ne sont pas plus applicables que celles d'aucun autre peuple, II, 492. Origine et révolutions de leurs loix sur les successions, II, 506-527. Pourquoi leurs testamens étoient soumis à des formalités plus nombreuses, que ceux des autres peuples, H, 513. Par quels moyens ils cherchèrent à réprimer le luxe de leurs femmes, auquel leurs premières loix avoient laissé une porte ouverte, II, 515 et suiv. Comment les formalités leur fournissoient des moyens d'éluder la loi, II, 518 et suiv. Tarif de la différence que la loi salique mettoit entr'eux Francs, II, 537 et suiv. Ceux qui habitoient dans le territoire des Wisigoths, étoient gouvernés par le code théodosien, II, 542. La prohibition de leurs mariages avec lcs Goths, fut levée par Récessuinde : pourquoi, II, 540 et suiv. Pourquoi n'avoient point de partie publique, II, 640. Pourquoi regardoient comme un déshonneur de mourir sans heritier, III, 9. Pourquoi ils inventèrent les substitutions, ibid. Il n'est pas

vrai qu'ils furent tous mis en servitude, lors de la conquête des Gaules par les Barbares; ce n'est donc pas dans cette prétendue-servitude qu'il faut chercher l'orgine des fiefs, III, 44 et suiv. Ce qui a donné lieu à cette fable, IN, 52. Leurs révoltes, dans les Gaules, contre les peuples barbares conquerans, sont la principale source de la servitude de la glèbe et des fiefs, III, 53. et suiv. Payoient seuls des tributs dans les commencemens de monarchie française: traits d'histoire et passages qui le prouvent, II, 58 et suiv. Quelles étoient leurs charges dans la monarchie des Francs, III, 64 et suiv. Ce n'est point de leur police générale que dérive ce qu'on appelloit autrefois, dans la monarchie, census. ou cens ; ce n'est point de ce cens chimérique que dérivent les droits des seigneurs; preuves, III, 74 et suiv. Ceux qui, dans la domination française étoient libres, marchoient à la guerre sous les comtes, III, 81. Leurs usages sur l'usuro, D. 530 et suiv.

Voyez Droit romain Loix romaines, Rome,

Romans de chevalerie. Leur origine, II, 591 et suiv.

Rome ancienne. Une des principales causes de sa ruine fut de n'avoir pas fixé le nombre des citoyens qui devoient former les assemblees, I, 16. Tableau racconrci des différentes révolutions qu'elle a essuyées. ibid. et suiv. Pourquoi on s'y détermina si difficilement à élever les plébéiens aux grandes charges, I, 18. Les suffrages secrets furent une des grandes causes de sa chûte , I , 22. Sagesse de sa constitution, I, 23 et suiv. Comment défendoit aristocratie contre le peuple, I, 22. Utilité de ses dictateurs, ibid. Pourquoi ne put rester libre après Sylla, I, 36. Sources de ses dépenses publiques , I , 82. Par qui la censure y étoit exercée, I, 96. Loi funeste qui y fut établie par les décemvirs, I, 100. Sagesse de su conduite, pendant qu'elle inclina vers l'aristocratie, I, 101. Estadmirable dans l'établissement de ses censeurs. I, 105. Pourquoi, sous les empereurs , les magistratu-

res y furent distinguées des emplois militaires, I, 157 et suiv. Combien les loix y influoient dans les jugemens, I, 151. Comment les loix mirent un frein à la cupidité qui auroit pu diriger les jugemens du peuple, I , 153. Exemples de l'excès du luxe qui s'y introduisit, I, 195. Comment les institutions y changèrent avec le gouvernement, I, 211. Les fem-. mes y étoient dans une perpétuelle tutelle. Cet usage fut abrogė: pourquoi, I, 213. La crainte de Carthage l'affermit I, 231. Quand elle fut corrompue, on chercha en vain un corps dans lequel l'on put trouver des juges intègres, I, 241 et suiv. Pendant qu'elle fut vertueuse, les plébéions eurent la magnanimité d'élever toujours les patriciens aux dignités qu'ils s'étoient rendues communes avec eux. ibid. Les associations la mirent en état d'attaquer l'univers, et mirent les Barbires en état de lui résister, I, 258. Si Annibal l'eût prise, c'étoit sait de la république de Carthage, I, 281. Quel étoit l'objet de son gouvernement, I, 315.

On y pouvoit accuser les magistrats : utilité de cet usage, I, 321. Ce qui fut. cause que le gouvernement changea dans cette republique, I, 323. Pourquoi cette republique, jusqu'au temps de Marius, n'a point été subjuguée par ses propres armées, I 325. Description et causes des révolutions arrivées dans le gouvernement de cet état, I, 336 et suiv. Quelle étoit la nature de son gouvernement sous ses rois, ibid. Comment la forme du gouvernement changea sous ses deux derniers rois, I, 338. Ne prit pas, après l'expulsion de ses rois, le gouvernement qu'elle devoit naturellement prendre, I, 341. Par quels moyens le peuple y établit sa liberté. Temps et motifs de l'établissement des différentes magistratures, I, 543. Comment le peuple s'; assembloit, et quel étoit le temps de ses assemblées , 1, 344 et suiv. Comment, dans l'état le plus slorissant de la république, elle pérdit toutà coup sa liberté, I, 346. et suiv. Révolutious qui y furent causées par l'impresaion que les spectacles y

faisoient sur le peuple, I, 347. Puissance législative dans cette république, I, 348. Ses institutions la sauvèrent de la ruine où les plébéiens l'entraînoient par l'abus qu'ils faisoient de leur puissance, I, 349. Puissance exécutrice dans cette république, 1, 351 et suiv. Belle description des passions qui animoient cette republique, et de ses occupations; et comment elles étoient partagées entre les différens corps, ibid. Détail des différens corps et tribunaux qui y eurent successivement la puissance de juger. Maux occasionnés par ces variations. Détail des différentes espèces de jugemens qui y étoient en usage, I, 354 es suiv. Maux qu'y causerent les traitans, I, 362 et suiv. Comment gouverna les provinces dans les différens dégrés de son accroissement, I', 366 et suiv. Comment on y levoit les tributs, I, 368 et suiv. Pourquoi la force des provinces conquises ne fit que l'affoiblir, I, 370. Combien les loix criminelles y étoient imparfaites sous ses rois, 1, 373. Combien il y falloit de voix pour

condimner un accusé , I , 374. Ce qual'on v nommoit privilège du temps de la république , I , 400. Comment on y punissoit un accusateur injus e. Preciu ous pour l'empécher de corrompre ses juges , I , 407. L'accusé pouvoit se retirer avant le jugement. ibid. La dureté des loix contre les débiteurs a pensé, plusieurs fois, être funeste à la république : tableau abrégé des évènemens qu'elle occasionna, I, 408 et suiv. Sa liberté lui fut procurée par des crimes, et confirmée par des crimes, I, 410. C'étoit un grand vice, dans son gouvernement, d'affermer ses revenus, I, 448. La république périt, parce que la profession des traitans y fut honorée. I, 449. Comment on y punissoit les enfans, quand on eut ôté aux pères le pouvoir de les faire mourir . I . 508. On y mettoit les esclaves au niveau des bêtes, I, 509. Les diverses loix touchant les esclaves et les affranchis, prouvent son embarras à cet egard, I, 511. Ses loix politiques, au sujet des affranchis, étoient admirables, I, 515. Est-il vrai que, pen-

dant cinq cent vingt ans, personne n'osa user du droit de répudier, accordé par la loi ? II , 23 et suiv. Quand le péculat commença à y être connu. La peine qu'en lui imposa prouve que les loix suivent les mœurs, II, 120. On y changea les loix à mesure que les mœurs y changèrent, ibid et suiv. La politesse ny est entrée que quand la liberté en est sortie, II, 139. Disserentes époques de l'augmentation de la somme d'or et d'argent qui y étoit, et du rabais des monnoies qui s'y est tonjours fait en proportion de cette augmentation, Il, 303 et suiv. Sur quelle maxime l'usure y fut réglée après la destruction de la république, II, 329. Les loix v furent peut-être trop dures contre les bâtards, II, 336. Fut plus affoiblie par les discordes civiles, les triumvirats et les proscriptions, que par aucune autre guerre, II, 357. Il étoit permis à un mari de prêter sa femme à un autre; et on le punissoit, s'il la souffroit vivre dans la débauche. Conciliation de cette contradiction apparente, II, 495.

Par qui les loix, sur le partage des terres , y furent faites, II, 500. On n'y pouvoit faire autrefois de testament que dans une assemblée du peuple : pourquoi , ibid. La faculté indéfinie que 🌬 citoyens y avoient de tester, des maux, 510. Pourquoi le peuple y demanda sans cesse les loix agraires, II, 511. Pourquoi la galanterie de chevalerie nes'y est point introduite, II, 593. On ne pouvoit entrer dans la maison d'aucun citoyen, pour le citer en jugement. En France, on ne peut pas faire de citations ailleurs : ces deux loix, qui sont contraires, partent du même esprit, III, 12. On y punissoit le receleur de la même reine que le voleur : · cela étoit juste à Rome : cela est injuste en France, III, 15. Comment le vol y étoit puni. Les loix, sur cette matière, n'avoient nul rapport avec les autres loix civiles, III, 16. Les médecins y ésoient punis de la déportation, ou même de la ou leur impéritie, III, 20.

qui se mettoit en désense. Correctifs que la loi avoit apportés à une disposition qui pouvoit avoir de si sunestes conséquences, III, 21.

Voyez Droit romain, Loix romaines, Rômains.

fut la source des biens et Rome moderne. Tout le monde des maux, 510. Pourquoi le peuple y demanda sans cesse les loix agraires, II, 511. Pourquoi la galanterie de chevalerie nes'y est point introduite, II, 593. On ne pouvoit entrer dans la maison d'aucun citoyen, pour le citer en jugement. En France, on ne peut pas faire de citations ailleurs: ces deux loix, qui sont con-

Romulus. La crainte d'être regardé comme tyran, empêcha Auguste de prendre co nom, II, 93. Ses loix, touchant la conservation des enfans, II, 376. Le partago qu'il fit des terres, est la source de toutes les loix romaines sur les successions, II, 506 et sniv. Ses loix sur le partage des terres, furent rétablies par Servius Tullius, II, 509.

mort, pour leur négligence Roricon, historien franceu leur impéritie, III, 20. Etoit pasteur, III, 43. On y pouvoit tuer le voleur Rotans, roi des Lembards.

Péclare, par une loi, que les lépreux sont morts civilement, I, 470. Ajouta de Russie Pourquoi on y a augnouvelles loix à celles des Lombards, II, 531.

Royauté. Ce n'est pas un honneur seulement, III, 27. Ruse. Comment l'honneur l'autorise dans une monarchie, I, 58.

menté les tributs , I , 438. On y a très - prudemment exclu de la couronne tout héritier qui possède une autre monarchie, II, 501.

S.

Sanar. La stupidité des juifs, dans l'observation de ce jour, prouve qu'il ne faut point décider par les préceptes de la religion, lorsqu'il s'agit de ceux de la loi naturelle, II , 469.

Sacerdoce. L'empire a toujours du rapport avec le sacerdoce , II , 371.

Sacremens. Etoient autrefois refusés à ceux qui mouroient sans donner une partie de leurs biens à l'église, II, 658.

Sacrifices. Quels étoieut ceux des premiers hommes, selon Porphyre, II, 435.

Sacrilège. Le droit civil entend mieux ce que c'est que ce crime, que le droit canonique , II , 470.

Sacrilège caché. Ne doit point être poursuivi, , 376. Sacrilèges simples. Sont les

sculs crimes contre la religion, ibid. Quelles en doivent être les peines, ibid. Excès monstrueux où la superstition peut porter, si les loix humaines se chargent de les punir, I, 378.

Saliens. Réunis avec les Ripuaires, sous Clovis, conservèrent leurs usages, II, 529.

Salique. Etymologie de ce mot. Explication de la loi que nons nommons ainsi, II, 67 et suiv.

Voyez Loi salique, Terre saligue.

Salomen. Dequels navigateurs se servit, II, 185 et . suiv. La longueur du voyage de ses flottes prouvoit-elle la grandeur de l'éloignement? II , 187.

Samnites. Causes de leur longue résistance aux efforts des Romains, I, 68. Coutume de ce peuple sur les mariages. - Leur origine, Science. Est dangereuse dans I , 219.

Sardaigne (Le seu roi de). Scipion. Comment retint le Conduite contradictoire de ce prince, I, 135. Etat ancien de cette isle. Quand, et pourquoi elle a été rui- Scholastiques. Leurs réveries née, II, 48.

Satrasins. Chassés par Pépin et par Charles-Martel, II, 544. Pourquoi furent appellés dans la Gaule méridionale. Révolutions qu'ils y occasionnèrent dans loix, II, 551. Pourquoi dévasterent la France, et non pas l'Allemagne, III, 238. Satisfaction. Voyez Composition.

Sauvages. Objet de leur police , I , 306. différence qui est entre les sauvages et les barbares, II, 55. C'est la nature et le climat presque seuls qui les gouvernent, II, 95. Pourquoi tiennent peu à leur religion , II ,

de la Germanie, II, 75. De qui ils recurent d'abord des loix, II, 530. Causes de la dureté de leurs loix, II, 533. Leurs loix crimimelles étoient faites sur le même plan que celles des Ripuaires, II, 563. un état despotique, I, 63.

peuple à Rome, après la bataille de Cannes, I, 245. Par qui fut jugé, I, 360. ont causé tous les malheurs qui accompagnèrent la raine du commerce, I, 246.

Scythes. Leur système sur l'immortalité de l'ame, II, 418. Il leur étoit permis d'épouser leurs filles , II , 481.

Secondes noces. Voyez Noces. Séditions. Cas singulier où elles étoient sagement établies par les loix, I, 257. La Pologne est une preuve que cette loi n'a pu-être établie utilement que chez un peuple unique, 238. Faciles à appaiser dans une république fédérative, I, 259. Il est des gouvernemens où il faut punir ceux qui ne prennent pas parti dans une sédition, I, 3.

Saxons. Sont originairement Seigneurs. Etoient subordonnės au comte, II, 596. Etoient juges dans leurs seigneuries, assistés de leurs, pairs, c'est-à-dire, de leurs vassaux, II, 605 et suiv. Ne pouvoient appeller un de

leurs hommes, sans avoir renoncé à l'hommage, II, 606. Conduite qu'un sei-, gneur devoit tenir, quand sa propre justice l'avoit condamné contre un de ses vassaux, II, 612. Moyens dont ils se servoient pour prévenir l'appel de faux jugement, II, 625. On étoit obligé autrefois de reprimer l'ardeur qu'ils avoient de juger et de faire juger, II, 627. Dans quel cas on pouvoit plaider contre eux, dans leur propre cour, II, 621. Comment saint Louis vouloit que I'on pût se pourvoir contre les jugemens rendus dans les tribunaux de leurs justices, II, 624. On ne pouvoit tirer les affaires de leurs cours, sans s'exposer au danger de les fausser, II, 627. N'étoient obligés, du temps de saint Louis, de faire observer, dans leurs justices, que les ordonnances royaux qu'ils avoient scellées ou souscrites euxmêmes, ou auxquelles ils avoient donné leur consentement, II, 628. Etoient autrefois obligés de soutenir oux-mêmes les appels de leurs jugemens; époque de l'abolition de. cet usage,

II, 630 et suiv. Tons les frais de p.ocès rouloient autrefois sur eux; il n'y avoit point alors de condamnation aux dépens, II., 637 et suiv. Quand commencèrent à ne plus assembler leurs pairs, pour juger, II, 662. Ce n'est point une loi qui leur a défendu de tenir euxmêmes leur cour, ou de juger; cela s'est fait peu à peu, II, 665. Les droits dont ils jouissoient autrefois, et dont ils ne jouissent plus, ne leur out point été ôtés comme usurpations; ils les ont perdus par négligence, ou par les circonstances, II, 667. Les chartres d'affranchissement qu'ils donnèrent à leurs serfs . sont une des sources de nos coutumes, II, 660 et suiv. Levoient, dans les commencemens de la monarchie, des tributs sur les serfs de leurs domaines, et ces tributs se nommoient census ou cens, III, 72. Voyez Roi de France, Leurs droits ne dérivent point, par usurpation, de ce cens chimérique que l'on prétend venir de la police générale des Romains, III, 74 et suiv. Sont la même chose que vassaux éty mologie

etymologie de ce mot . III , 78. Le droit qu'ils avoient de rendre la justice dans Sénat d'Athènes. leurs terres, avoit la même source que celui qu'avoient les comtes dans la leur, III, 88. Quelle est précisément la source de leurs justices, III, 90 et suiv. Ne doivent point leurs justices à l'usurpation; preuves, III, 107-112 et suiv.

Sel. L'impôt sur le sel, tel qu'on le lève en France, est injuste et funeste, I, 432. Comment s'en fait le commerce en Afrique, II, 268.

SELEUCUS NICANOR. Auroitil pu exécuter le projet qu'il avoit de joindre le Pont-Euxin à la mer Caspienne? II, 174-183.

SÉMIRAMIS. Sources de grandes richesses, II, 180, Sénat, dans une aristocratie. Quand il est nécessaire, I, 24.

Sénat, dans une démocratie. Est nécessaire, I, 17. Doitil être nommé par le peuple? ibid. Ses suffrages doivent être secrets , I , 22. Quel doit être son pouvoir, en matière de législation, I, 33. Vertus que doivent avoir ceux qui le composent, I, 93.

Pendant quel temps ses arrêts avoient force de loi , I , 95. N'étoit pas la même chose que l'areopage, I, 96.

Sénat de Rome. Pendant combien de temps ses arrêts avoient force de loi, I, 23. Pensoit que les peines immodérées ne produisoient point leur effet, I, 176. Son pouvoir, sous lescing premiers rois, I, 336 et suiv. Etendue de ses fonctions et de son autorité, après l'expulsion des rois, I, 352 es suiv. Sa lache complaisance pour les prétentions ambitieuses du peuple, I, 347. Epoque suneste de la perte de son autorité, I, 361.

Sénateurs, dans une aristocratie. Ne .doivent point nommeraux places vacantes dans lesenat, I, 25.

Sénateurs, dans une démocratie. Doivent-ils être à vie, ou pour un temps? I, 95. Ne doivent être choisis que parmi les vieillards; pourquoi, I, 96.

Sénateurs romains. Par qui les nouveaux étoient nom. mes, I, 25 Avantages de ceux qui avoient des enfans

Tome III.

sur ceux qui n'en avoient pas, II , 362. Quels mariages pouvoient contracter, II. 366.

Sénatus-consulte orphitien. Appella les enfans à la succession de leur mère, II, 527. - Justinien. Cas dans lesquels il accorda aux mères la succession de leurs enfans . 528.

Sénat. Injustices cruelles qu'y fait commettre la religion mahométane, II, 394.

Sens. Influent beaucoup sur notre attachement pour une religion, lorsque les idées sensibles sont jointes à des idées spirituelles, II, 428.

Séparation entre mari et Serfs de la glèbe. Le partage femme, pour cause d'adultère. Le droit civil qui n'accorde qu'au mari le droit de 1 la demander, est mieux entendu que le droit canonique, qui l'accorde aux deux conjoints, II, 470.

Sépulture. Etoit refusée à ceux qui mouroient sans donner une partie de leurs biens à l'église , II , 592. Etoit accordeo, à Rome, à ceux s'étoient tués eux- Serment. Combien lie un peumêmes, III, 10 et suiv.

Serfs. Devinrent les seuls qui fissent usage du bâton dans les combats judiciaires, II,

587. Quand et contte qui pouvoient se battre, II, 601. Leur affranchissement est une des sources des coutumes de France, II, 670. Etoient fort communs, vers le commencement de la troisième race. Erreur des historiens à cet égard, III, 52 et suiv. Ce qu'on appelloit census, ou cens, ne'se levoit que sur eux, dans les commencemens de la monarchie, III, 72 et suiv. Ceux qui n'étoient affranchis que par lettres du roi, n'acqueroient, point pleine et entière liberté, III, 76.

des terres qui se fit entre les Barbares et les Romains, lors de la conquête des Gaules, prouve que les Romains ne furent point tous mis en servitude; et que ce n'est point dans cette prétendue servitude générale, qu'il faut chercher l'origine des serfs de la glèbe, III, 44 et suiv. Voyez Servitude de la glèbe.

ple vertueux, I, 242. Quand on doit y avoir recours en jugement . II , 120. Servoit de prétexte aux clercs pour

taisir leurs tribunaux, meme des matières féodales, II, 656.

l'accusé, accompagné de plusieurs temoins qui juroient aussi, sufficoit, dans les loix barbares, excepte dans la loi salique ; pour le purger, II, 563 et suiv. Remède que l'ou employoit contre ceux que l'on prévoyoit devoir en abuser, II, 567. Celui qui, chez les Lombards, l'avoit prêté pour se défendre d'une accusation, ne pouvoit plus être. forcé de combattre, ibid. Pourquoi Gondebaud lui substitua la preuve par le combat singulier, II, 571. Où et comment il se faisoit, II , 58 t.

Serrails. Ce que c'est, I, 124. Ce sont des lieux de délices, qui chaquent l'esprit même de l'esclavage, qui en est le principe, I, 499.

Service. Les vassaux, dans les commencemens de la monarchie, étoient tenus d'un double service; et c'est dans cette obligation que l'auteur ttouve l'origine des justices seigneuriales, III, 86 et

Service militaire. Comment se

faisoit dans les commencemens de la monarchie. III, 81. et suiv.

Serment judiciaire. Celui de Servitude. Les politiques ont dit une absurdité, quandils ont fait dériver les servitudes du droit qu'ils attribuent faussement aux conquerans de tuer les sujets conquie. I, 274. Cas unique où le conquérant peut réduire en servitude les sujets conquis, I, 276. Cette servitude doir cesser avec la cause qui l'a fait naître, ibid. L'impôt par tête est celui qui lui est le plus naturel, I, 439. Sa marche est un obstacle à some établissement en Angleterre, I, 475. Combien il y cn a de sortes, I, 496. Celle des femmes est conforme au génie du pouvoir despotique, II, 12. Pourquoi règne en Asie, et la liberté en Europe, II, 40 et suiv. Bst naturelle aux peuples du Midi, II, 177. Voyez Esclavage.

Servitude de la glebe. Ce qui a fait croire que les barbares, qui conquirent l'empire romain, firent un réglement général qui imposoit cette servitude. Ce réglement, / qui n'exista jamais, n'en es point l'origine; où il la faut

chercher, III, 52 et suiv. Servitude domestique. Ce que l'auteur entend par ces mots, II . 1. Indépendante de la polygamie, II, 17 et suiv. Servitude politique. Dépend de la noture du climat, comme la civile et la domestique, II, 29 et suiv. SERVIUS TULLIUS. Comment

divisa le peuple romain; ce qui résulta de cette division, I, 19. Comment monta au apporta dans le gouvernement de Rome, I, 339. Sage établissement de ce prince, pour la levée des impôts à Rome, I, 369. Rétablit les loix de Romulus et de Numa, sur le partage des terres ; et en fit de nouvelles, II, 509. Avoit ordonné que quiconque ne seroit pas inscrit dans le cens, seroit esclave. Cette loi fut conservée. Comment se faisoit-il donc qu'il y eut pas compris dans le cens? II , 519.

Severe, empereur. Ne voumajesté indirect ent lieu sous son règne, I, 390.

Sexes. Le charmeque les deux

des loix de la nature, I, 8. L'avancement de leur puberié et de leur vieillesse dépend des climats; et cet avancement est une des règles de la polygamie, II, 2 et suiv.

Sextitius Rurus. Blame par Cicéron de n'avoir pas rendu une succession, dont il étoit fidéicommissaire, II, 521. Saxrus. Son crime fut utile à la liberté , I , 410.

trône. Changement qu'il Sextus Phouceus. S'est rendu fameux pour n'avoir pas abusé d'un fidéicommis, II. 521.

Siamois. Font consister le souverain bien dans le repos; raisons physiques de cette opinion. Les législateurs la doivent combattre, en établissant des loix toutes pratiques, I, 462. Toutes les religions leur sont indifférentes. On ne dispute jamis, chez eux, sur cette matière, II, 454.

des citoyens qui ne sussent Sibérie. Les peuples qui l'habitent sont sauvages, et non barbares, II, 55.

Voyez Barbares.

lut pas que le crime de lèse- Sicile. Etoit pleine de perits reuples, et regorgeoit d'habitans, avant les Romains, II, 353.

sexes s'inspirent, est une Sidney (M.) Que doivent faire,

sentent le corps d'un peuple, , I, 314.

Sièges. Causes de ces défenses opiniâtres, et de ces actions dénaturées que l'on voit dans l'histoire de la Grèce, III, 10 et suiv.

Sigismond. Est un de coux qui recueillit les loix des Bourguignons, II, 531.

SIMON, comte de Montfort. Soldats. Quoique vivant dans Est auteur des coutumes de ce comté, II, 670.

SIXTE V. Sembla vouloir renouveller l'accusation pu- Solon. Comment divisa le blique contre l'adultère , I , 212.

Société. Comment les hommes se sont portés à vivre en société, I, 7. Ne peut subsister sans gouvernement, I, 11. C'est l'union des hommes, et non pas les hommes. mêmes: d'où il suit que, quand un conquerant auroit le droit de détruire une société conqui e, il n'auroit pas celui de tuer les hommes qui la composent, I, 274. Il lui faut, même dans les 'états despotiques, quelque chose de fixe : ce quelque chose est la religion, I, 558. Sociétés. Dans quel cas ont droit de faire la guerre, I,

selon lui, ceux qui repré- Sœur. Il y a des pays où la polygamie a fait déférer la succession à la couronne aux enfans de la sœur du roi, à l'exclusion de ceux du roi même, II, 467. Pourquoi il n'est pas permis à une sœur d'épouser son frère, II , 482. Peuples chez qui ces mariages étoient autorisės : pourquoi , II , 483:

le célibat, avoient, à Rome, les privilèges des gens maries , II , 370.

peuple d'Athènes, I, 20. Comment corrigea les défectuosités des suffrages donnés par le sort , I , 21. Contradiction qui se trouve dans ses loix , I , 85. Comment bannit l'oisiveté, I, 93. Loi admirable, par laquelle il prévoit l'abus que le peuple pourroit faire de sa puissance dans le jugement des crimes, I, 154. Corrige à Athènes l'abus de vendre les débiteurs, I, 408. Ce qu'il pensoit de ses loix devroit servir de modèle à , tous les législateurs, II, 118 et suiv. Abolit la contrainte par corps, à Athènes : la trop grande généralité de cette loi n'étoit pas bonne,

II, 161. A fait plusieurs loix Soufflet. Pourquoi est encore d'épargue dans la religion, II, 441. La loi, par laquelle il autorisoit, dans certain cas, les enfans à refuser la Sourd. Pourquoi ne pouvoit subsistance à leurs pères inpartie, II, 463. A quels citoyens il accorda le pouvoir de tester; pouvoir qu'aucun n'avoit avant lui , II , 510. Justification d'une de ses loix , qui paroît bien que les prêtres égyptiens faisoient de sa science , III ,

Somptuaires. Voyez somptuaires.

Suphi de Perse. Détrôné de mos jours , pour n'avoir pas assez versé de sang, I, 51. Sort. Le suffrage par sort est de la nature de la démocratie, est défectueux : comment Solon l'avoit rectifié à Athènes, I, 21. Ne doit Spiritualité. Nous ne sommes point avoir lieu dans une aristocratie, I, 24.

Sortie du royaume. Devroit êne permise à tous les sujets d'un prince despotique, I,

Soudans. Leur ' commerce, leurs richesses et leur force, en.Orient, II , 246.

regardé comme un outrage qui ne peut se laver que dans lesang, II, 588.

pas tester, II, 513.

digens, n'étoit bonne qu'en Souverain. Recette fort simple dont usent quelques - uns pour trouver qu'il est bien aisé de gouverner, I, 34. Dans quel gouvernement peut être juge , I , .153 et suiv.

extraordinaire, III, 3. Cas Sparte. Peine fort singulière en usage dans cette république, I. 165.

Voyez Lacédémone.

Loix Spartiates. N'offroient aux dieux que des choses communes, afin de les honorer tous les jours, II, 431.

Voyez Lacédémone.

Speciacles. Révolutions qu'ils causèrent à Rome, par l'impression qu'ils faisoient sur le peuple, I, 347.

guère portés aux idées spirituelles, et nous sommes fort attachés aux religions qui nous foat adorer un être spirituel , II , 427 et suis. Spinosa. Son système est contradictoire avec la religion

naturelle, D. 288. après la chûte des Romains Spinosisme. Quoiqu'il soit incompatible avec le déisme,

le nouvelliste ecclésiastique le cumule sans cesse sur la tête de M. de Montesquieu: preuves qu'il n'est ni spinosiste, ni déiste, D. 257 et suiv.

Stérilité des terres. Rend les hommes meilleurs, II, 49. Stoiciens. Leur morale étoit, après celle des chrétiens, la plus propre pour rendre le genre humain heureux: détail abrégé de leurs principales maximes, II, 402. Nioient l'immortalité l'ame. De ce faux principe, ils tiroient des conséquences admirables pour la société, II. 415. L'auteur a loué leur morale; mais il a com-Le nouvelliste les prend pour des sectateurs de la qu'ils étoient athées, D. 288.

Subordination des citoyens aux magistrats. Donne de la force aux loix. -- des enfans à leur père. Utile aux mœurs. -- des jeunes gens aux vieillards. Maintient les mœurs, I, 97.

Subsides. Ne doivent point, dans une aristocratie, mettre de différence dans la condition des citoyens, I, 101,

Pernicieuses Substitutions. dans une aristocratie, I, 106. Sont utiles dans une monarchie "pourvu qu'elles ne soient permisés qu'aux nobles, I, 107. Gênent le commerce, I, 108. Quand on fut obligé de prendre, à Rome des précautions pour préserver la vie du pupile des embûches du substitué , II, 120 et suiv. Pourquoi étoient permises dans l'ancien droit romain, et non pas les fidéi - commis, II. 513. Quel étoit le motif qui les avoit introduites à Rome. III, 8.

Substitutions pupillaires, Ce que c'est, II, 121.

battu leur fatalité, D. 272. Substitutions vulgaires. Ce Le nouvelliste les prend que c'est, II, 121. En quel pour des sectateurs de la cas avoient lieu, II, 8.

religion naturelle, tandis Subtilité. Est un défaut qu'il qu'ils étoient athèes, D. faut éviter dans la composi-288. tion des loix, III, 25.

Successions. Un père peut, dans une monarchie, donner la plus grande partie de la sienne à un seul de ses enfans, I, 108. Comment sont réglées en Turquie, I, 120.

- à Bantam, 121. - à Pégu, ibid. Appartiennent au desnier des mâles chez les
Tartares, dans quelques petits districts de l'Angleterre,

et dans le duché de Rohan, en Bretagne : raison de cette loi, II, 66. Quand l'usage d'y rappeller la fille et les enfans de la fille s'introduisit parmi les France : monifs de ces rappels , II , 69. Ordre bisarrè établi par la loi salique sur l'ordre des successions : raisons et source de cette bisarrerie, II, 70. Leur ordre dépend des principes du droit politique ou civil et non pas des principes du droit naturel, II, 465 et suiv. Est-ce avec raison que Justinien regarde comme barbare le droit qu'ont les males de succéder au préjudice des filles? ibid-L'ordre en doit être fixe dans une monarchie, II, 492. Origine et révolutions des loix romaines sur certe matière, II, 506-528. On en étendit le droit, à Rome, en faveur de ceux qui se prêtoient aux vues des loix faites pour augmenter la population, II, 524 et suiv. Quand commencèrent à ne plus être régis par la loi voconienne, II, 525. Leur ordre, à Rome, fut / tellement changé sous les empereurs, qu'on ne recommoît plus l'ancien, II, 526 et aviv.

Origine de l'usage qui a permis de disposer, par contrat de mariage, de celles qui ne sont pas ouvertes, III, 252 et suio.

Successions ab intestat. Pourquoi si bornées à Rome, et les successions testamentaires si étendues , II , 510. Successions au trône. Par qui reglées dans les états despotiques, I, 121 et suiv. Comment réglees en Moscovie, 122. Quelle est la meilleure façon de la régler, ibid. et suiv. Les loix et les usages des différens pays, les règlent disféremment; et ces loix et usages, qui paroissent injustes à coux qui ne jugent que sur les idées de leur pays, sont fondées en raison, II, 466 et suiv. Ne doivent pas se regler par les loix civiles, II, 492. Peut être changce si elle devient destructrice du corps politique, pour lequel elle a été établie, H . 500 et suiv. Cas, où l'év tat en peut changerl'ordre, II , 5o1.

Successions testamentaires.
Voy. Successions ab intestat.
Suède. Pourquoi on y a fait
des loix comptunires, I, 200.
Suès. Sommes immenses (10)

souverain sont ses volontes. I, 15. Combien il est important que la manière de les donner, dans une démocratie, soit fixée par les loix, 16. Doivent se donner différemment dans la démocratie et dans l'aristocratie . I , 18. De combien de manières peuvent être donnés dans une démocratie, ibid. Comment Solon, sans gêner les suffrages par sort, sonnages dignes des magistratures, I, 20. Doiventils être publics, ou secrets, soit dans une aristogratie, soit dans une démocratie? I, 22. Ne doivent point être donnés par le sort dans une aristocratie, I, 24. ' Suicide. Est contraire 🖈 la loi naturelle et à la religion révélée. De celui des Romains : de celui des Anglais: peut - il être puni chez ces derniers? I, 473. Les Grecs et les Romains le punissoient; mais dans des cas

différens, II, 9 et suiv. Il

n'y avoit point de loi à

Rome, du temps de la ré-

publique, qui punît ce cri-

le vaisseau royal le Sues porte en Arabie, II, 238.

Suffrages. Ceux d'un peuple

me, il étoit même regardé comme une bonne action, ainsi que sous les premiers empereurs : les empereurs ne commencerent à le punir que quand ils furent devenus aussi avares qu'ils avoient été cruels, ibid. La loi qui punissoit celui qui se tuoit par foiblesse, étoit vicieuse, III, 29. Est-ce être sectateur de la loi naturelle, que de dire que le suicide est, en Angleterre, l'effet d'une maladie? D. 283.

les dirigea sur les seuls per-Sujets. Sont portés, dans la sonnages dignes des magis-monarchie, à aimer leur tratures, I, 20. Doivent-prince, I, 413.

Surons, nation germaine.

Pourquoi vivoient sous le
gouvernement d'un seul, I,
197.

Suisse. Quoiqu'on n'y paie point de tributs, un Suisse y paie quatre fois plus à la nation, qu'un Turc ne paie au sultan, I, 437.

Suisses (ligues). Sont une république fédérative ; et parlà, regardée en Europe comme éternelle, I, 258.

Leur république fédérative est plus parfaite que celle d'Allemagne, I, 259.

Sultans. Ne sont pas obligés de tenir leur parole, quand leur autorité est compromise, I, 51. Droit qu'ils preppent ordinairement sur la valeur des successions des gens du peuple, I, 120. Ne savent être justes qu'en outrant la justice, II, 503- Sureté du citoyen. Ce qui l'at-504.

Superstition. Excès monstrueux où elle peut porter, I, 378. Sa force et ses effets, II, 61 et suiv. Est, chez les peuples barbares, une des sources de l'autorité des prêtres, II, 91 - 92. Toute religion qui fait consister le mérite de ses sectateurs dans des pratiques superstiticuses, autorise le désordre, la débauche et les haines, II, 409-319. Son luxe doit être réprimé: il est impie, II, 440.

Supplices. Conduite que les législateurs doivent tenir à cet égard, suivant la nature des gouvernemens, I, 163 et suiv. Leur augmentation annonce une révolution prochaine dans l'état, I, ibid. et suiv. A quelle occasion celui de la roue a été invente : n'a pas eu son effet: pourquoi , 168. Ne doivent pas être les mêmes pour les voleurs que pour les assassins , I , 182. Ce que c'est; et à quels crimes doivent être appliqués, I, 379. Ne rétablissent point les mœurs : n'arrêtent point un mal général , II , 112.

taque le plus, I, 372. Peine que méritent ceux qui la troublent, I, 379.

Suzerain. Voyez Seigneur. SYLLA. Etablit des peines cruelles: pourquoi, I, 178. Loin de punir, il récompense les calomniateurs, I, 400.

Synode. Voyez Troies. Syracuse. Cause des révolutions de cette république, I, 226. Dut sa perte à la défaite des Athéniens, I, 228. L'ostracisme y fit mille maux, tandis qu'il étoit une chose admirable à Athènes, III , 7.

Syrie. Commerce de ses rois, après Alexandre, II, 205. Système de Law. Fit diminuer le prix de l'argent, II, 278. A pense ruiner la France, II, 299 et suiv. Occasionna une loi injuste et funeste, qui avoit été sage et juste du temps de César, III.

TACITE, empereur. Loi sage de ce prince, au sujet du crime de lese-majesté, I,

TACITE. Erreur de cet auteur prouvée, II, 323. Son ouvrage sur les mœurs des Germains est court, parce que voyant tout, il abrège tout. On y trouve les codes des loix barbares, III, 37. Appelle comites, ce que nous appellons aujourd'hui vassaux, III, 38-78.

Talion (la loi du). Est fort en usage dans les états despotiques: comment on en use dans les états modérés, I, 186.

Veyez Peines du talion.

Tao. Conséquences affreuses
qu'il tire du dogme de l'immortalité de l'ame, II,
415.

TARQUIN. Comment monta sur le trône: changemens qu'il apporta dans le gouvernement: causes de sa chûte, I, 339. L'esclave qui découvrit la conjuration faite en sa faveur fut dénonciateur seulement, et non témoin, I, 400.

Tartares. Leur conduite ayec;

les Chinois est un modelo de conduite pour les conquérans d'un grand état, I, 299. Pourquoi obligés de mettre leur nom sur leurs flèches: cet usage peut avoir des suites funestes, I, 414. Ne levent presque point de taxes sur les marchandises qui passent, I, 435. Les pays qu'ils ont désolés ne sont pas encore rétablis, II, 48. Sont harbares et non sanvages, II, 55. Leur servitude . II, 63 et suiv .. Devroient être libres; sont cependant dans l'esclavage politique: raisons de sette singularité, ibid. Quel est leur droit des gens. Pourquoi, ayant des mœurs si douces entr'eux, ce droit est si cruel, II, 65. La succession appartient, chez eux, au dernier des males: raisons de cette loi , II , 66. Ravages qu'ils out faits dans l'Asie, et comment ils y. ont détruit le commerce, 11, 84. Les vices de ceux de Gengiskan venoient de ce que leur religion défendoit ce qu'elle auroit dù permettre, et de ce que

leurs loix civiles permettoient ce que la religion auroit du défendre, II, 408. Ponrquoi n'ont point de temple: pourquoi si tolérans en fait de religion, II, 431. Pourquoi peuvent éponser leurs filles, et non pes leurs mères, II, 568.

Taxes sur les marchandises.

Sont les plus commodes et les moins onéreuses, I, 431. Il est quelquefois dangereux de taxer le prix des marchandises, II, 280.

- sur les personnes. Dans quelle proportion doivent être imposées, I, 428.

- sur les terres. Bornes qu'elles doivent avoir, I, 430.

Témoins. Pourquoi il en faut deux pour faire condamner un accusé, I, 374. Pourquoi le nombre de ceux qui sont requis par les loix romaines, pour assister à la coufection d'un testament, fut fixé à cinq, II, 510. Dans les loix barbares, autres que la salique, les témoins formoient une preuve négative complette, en jurant que l'accusé n'étoit pas coupable, II, 563. L'accusé pouvoit, avant qu'ils eus-

sent été entendus en justice, leur offrir le combat judiciaire: quand et comment ils pouvoient le refuser, II, 602 et suiv. Déposoient en public: abrogation de cet usage, II, 635 et suiv. La peine contre les faux témoins est capitale en France: elle ne l'est point en Angleterre: motifs de ces deux loix, III, 13.

Temples. Leurs richesses attschent à la religion, II, 431.
Leur origine, ibid. Les peuples qui n'ont point de maisons, ne bâtissent point de temples, 452. Les peuples qui n'ont point de temples, ont peu d'attachement pour leur religion, ibid.

Terre. C'est par le soin des hommes qu'elle est devenue plus propre à être leur demeure, II., 52. Ses parties sont plus ou moins peuplées, suivant ses différentes productions, II, 345.

Terre salique. Ce que c'étoit chez les Germains, II, 67 et suiv. Ce n'étoit point des fiefs, 76.

Terrein. Comment sa nature influe sur les loix, II. 44

et sniv. Plus il est fertile, plus il est propre à la monarchie, ibid.

Terres. Quand peuvent être également partagées entre les citoyens, I, 84. Comment doivent être partagées entre les citoyens d'une démocratie, I, 88. Peuventelles être partagees également dans toutes les démocraties ? I, go. Est-il à propos, dans une république, d'en faire un nouveau partage, lorsque l'ancien est confondu? I, 194. Bornes que l'on doit mettre aux taxes sur les terres, I, 430. Rapport de leur culture avec la liberté, II, 45. C'est une mauvaise loi que celle qui défend de les vendre, II, 309. Quelles sont les plus peuplées, II, 345. Leur par tage fut rétabli, à Rome, par Servius Tullius, II, 500. Comment furent partagées dans les Gaules, entre les Barbares et les Romains, III, 44 et suiv.

Terres censuelles. Ce que c'étoit autrefois, III, 76.

Tertullien. Voyez Sénatusconsulte Tertullien.

Testament. Les anciennes loix romaines, sur cette matière, z'avoient pour objet que

de proscrire le celibat, II. 364. et suiv. On n'en pouvoit faire, dans l'ancienne Rome, que dans une assemblée du peuple: pourquoi, II, 509. Pourquoi les loix romaines accordoient-elles la faculté de se choisir, par testament, tel heritier que l'on jugeoit à propos, malgré toutes les précautions que l'on avoit prises pour empêcher les biens d'une samille de passer dans une autre, II, 510. La faculté indéfinie de tester fut funeste à Rome, ibid. Pourquoi, quand on cessa de les faire dans les assemblées du peuple, il fallut y appeller cing tomoins, II, 511. Toutes les loix romaines, sur cette matière, dérivent de la vente que le testateur faisoit autrefois, de sa famille, à celui qu'il instituoit son héritier, II, 512. Pourquoi la faculté de tester étoit interdito aux sourds, aux muets et aux prodigues, 513. Pourquoi le fils de famille n'eu pouvoit pas faire, même avec l'agrément de son père, en la puissance duquel il etoit, II, ibid. Pourquoi soumis, chez les Romains, à de plus grandes

autres peuples, II, 514. Pourquoi devoit être concu en paroles directes et impératives. Cette loi donnoit mais étoit celle de faire desfidéi-commis, II, 515. Pourquoi celui du pere étoit nul, quand le fils étoit prétérit; et valable, quoique la Théorose, fille le fût, ibid. Les parens du défunt étoient obligés autrefois, en France, d'en faire un à sa place, quand il n'avoit pas testé en faveur de l'église, II, 658. · Cenx des suicides étoient exécutés à Rome, III, 10. Testament inprocinctu. Ce que c'étoit: il ne faut pas le confondre avec le testament militaire, II, 511.

Testament militaire. Quand, par qui, et pourquoi il fut établi, ibid.

Testament per as et libram. Ce que c'étoit, II, 512. Thébains. Ressource mons-

recours, pour adoucir les mœurs des jeunes gens , I ,

commise sous son règne, sous prétexte de magie, I, **383.** 

formalités, que chez les Théodoric, roi d'Austrasie. Fit rédiger les loix des Ripuaires, des Bavarois, des Allemands, et des Thuringiens, II, 53o.

la faculté de substituer; Théodoric, roi d'Italie. Comment adopte le roi des Hérules, II, 85. Abolit le combit judiciaire chez les Ostrogoths, II, 579.

empereur. qu'il pensoit des paroles criminelles, I, 395. Appella les petits-enfants à la succession de leur aïeul maternel, II, 528.

Théologie. Est-ce cette science, ou la jurisprudence, qu'il faut traiter dans un livre de jurisprudence? D. 312. Théologiens. Maux qu'ils ont fait au commerce, II, 250. THEOPHILE, empereur. Pourquoi ne vouloit pas, et ne devoit pas vouloir, que sa

femme fit le commerce,

II, 165.

THEOPHASTE. Son sentiment sur la musique, I, 73. treuse à la quelle ils eurent Thésee. Ses belles actions prouvent que la Grèce étoit encore barbare de son temps,

THEODORE LASCARIS. Injustice THIBAULT. C'est ce roi qui a accordé les contumes de Champagne, U, 670. THINUR, S'il ent été chrétien,

· il n'eût pas été si cruel, II, 5q5.

Thomas Monn. Petitesse de ses vues en matière de législation, III, 33.

Thuringiens. Simplicité de leurs loix: par qui furent rédigées, II, 530. Leurs Tolérance. L'auteur n'en parle loix criminelles étoient faites sur le même plan que les Ripuaires, II, 504. Leur façon de procéder comre les femmes, II, 572 et suiv. Tibère. Se donna bien de garde de renouveller les anciennes loix somptuaires de la république, à laquelle il substituoit une monarchie, II, 198. Par le même esprit, il ne voulut pas qu'on défendit aux gouverneurs de mener leurs femmes dans les provinces, I, 199. Par la vue de la même politique, il manioit, avec adresse, les loix faites contre l'adultère, I, 215. Abus énorme qu'il commit dans la distribution des honneurs et des dignités, I, 233. Attacha aux écrits la peine du crime de lese-majesté, I, 396. Raffinement de cruauté de ce tyran, I, 398. Par une loi sage, il fit que les choses qui représentoient la monnoie, devinrent la

monnoie même, II, 272. Ajoutoient à la loi Poppienne, II, 367.

Tire-Live. Erreur de cet historien, I, 177.

Toison d'or. Origine de cette fable, 11, 195.

que comme politique, et non comme théologien, II, 443. Les théologiens, même distinguent entre tolérer une religion et l'approuver, ibid. Quand elle est accompugnée de vertus morales, elle forme le caractère le plus sociable, II, 400. Quand plusieur's religions sont tolérées dans un état, on les doit obliger à se tolérer entr'elles, II, 444. On don' folerer les religions qui sont établies dans un état, er empêcher les autres de s'y établir. Dans cette règle n'est point comprise la religion chrétienne, qui est le premier bien, II, 445. Ce que l'auteur a dit sur cette matière est-il un avis, au roi de la Cochinchine, pour fermer la porte de ses états à la religion chretienne? D. 307 et suiv.

Tonquin. Toutes les magistratures y sont composées par des eunuques, I, 315, dent leurs filles, et y exposent leurs enfans, II, 349.

Toulouse. Cette comté devint- Tranquillité des citoyens. elle héréditaire sous Charles-Martel? III , 231.

Donnerent Tournois. grande importance à la galanterie, II, 593.

TRAJAN. Refusa de donner des rescrits : pourquoi, III, 31.

Traitans. Leur portrait, I, 363-365. Comment regardés autrefois en France; danger qu'il y a de leur donner trop de crédit, I, 564. Leur injustice détermina . Publius Rutilius à quitter Rome, ibid. On ne doit jamais leur confier les jugemens, I, 365, Les impois qui donnent occasion au peuple de frauder, enrichissent les traitans, ruinent le peuple, et perdent l'état, I, 434. Tout est perdu, lorsque leur profession, tive , vient à être honoree, I, 449 et suiv. Les richesses doivent être leur unique récompense, ibid. Traité. Geux que les princes. font par force, sont aussi. obligatoires que ceux qu'ils

C'est le physique du climat font de bon gré, II, 497. qui fait que les pères y ven- Traîtres. Comment étoient punis chez les Germains, III , 92.

> Comment les crimes qui la troublent doivent être punis, I, 379.

Transmigration. Causes et effets de celles des différens peuples, II, 47 et suiv. Transpiration. Son abondan-

ce, dans les pays chauds, · y rend l'eau d'un usage admirable, I, 466 et suiv. Travail. On peut par de bon-

nes loix, faire faire les travaux les plus rudes à des hommes libres, et les rendre heureux, I, 493. Les pays qui, par leurs productions, fournissent du travail à un plus grand nombre d'hommes, sont plus peuplés que les autres, II, 345. Est le moyen qu'un état bien police emploie pour le soulagement des pauvres, 38**5.** 

qui ne doit être que lucra- Trésors. Il n'y ajamais, dans une monarchie, prince qui puisse en avoir un, II, 156. En les offrant Dieu . nous prouvons que nous estimons les richesses, qu'il veut que nous méprisions, II, 440. Pourquoi,

sous les rois de la première race, celui du roi étoit regardé comme nécessaire à la monarchie, III, 41.

Tribunal domestique. De qui il étoit composé à Rome. Quelles matières, quelles personnes étoient de sa compétence, et quelles peines il infligeoit, I, 209 et suiv. Quand et pourquoi il fut aboli, I, 211.

Tribunaux. Cas où l'en doit être obligé d'y recourir dans les monarchies, I, 145. Ceux de judicature doivent être composés de beauconp de personnes: pourquoi, I, 159. Sur quoi est fondée la contradiction qui se trouve entre les conseils des princes et les tribunaux ordinaires, ibid. et suiv. Quoiqu'ils ne soient pas fixes, dans un état libre, les jugemens doivent l'être I, 311.

Tribunaux humains. Ne doivent pas se régler par les maximes des tribunaux qui regardent l'autre vie, II, 476.

Tribuns des légions. En quels temps et par qui furent réglès, I, 353.

Tribuns du peuple. Necessaires dans une aristocratie,

Tome III.

I, 104. Leur établissement fut le salut de la république romaine, I, 111. Occasion de leur établissement, I, 408 et suiv.

Tribus. Ce que c'étoit à Rome, et à qui elles donnérent le plus d'autorité. Quand commencerent à avoir lieu, I, 344 et suiv. 349.

Tributs. Par qui doivent être levés dans une aristocratie, I, 102. Doivent être leves dans une monarchie, de façon que le peuple ne soit point foulé de l'exécution. I, 108. Comment se levoient à Rome, I, 368. Rapports de leur levée avec la liberté, I, 423 et suiv. Sur quoi, et pour quels usages doivent être levés. ibid. Leur grandeur n'est pas bonne\*par elle-même, I, 424. Pourquoi un petit état, qui ne paie point de tributs, enclave dans un grand qui en paie beaucoup, est plus misérable que le grand. Fausse conséquence que l'on a tirée de ce fait, I, 425. Quels tributs doivent payer les peuples esclaves de la gièbe, I, 426. Quels doivent être leves dans un pays où tous les particuliers

Rr

sont citoyens, I, 428 et suiv. Leur grandeur dépend de la nature du gouvernement, I, 434 et suiv. Leur rapport avec la liberté, I, 437 et suiv. Dans quels cas sont suscept:bles d'augmentation, I, 439. Leur nature est relative au gouvernement, ibid. et suiv. Quand on abuse de la liberté pour les rendre excessifs, elle dégénère en eservitude, et on est obligé de diminuer les tribute, I, 441 et suiv. Leur rigueur en Europe, n'a d'autre cause que la petitesse des vues des ministres . 442. Causes de leur augmentation perpetuelleen Europe, ibid. et suiv. Les Tributum. Ce que signifie ce tributs excessifs que levoient les empereurs, donnérent lieu à cette étrange facilité que trouvèrent les mahométans dans leurs conquêtes, I, 443. Quand on est forcé de les remettre à une partie du peuple, la remise doit être absolue, et ne pas être rejettée sur le reste du peuple. L'usage contraire ruine le roi et l'état, I, 446. La redevance solidaire des tributs, entre les différens sujets du prince, est injuste et pernicieuse à l'état, ibid.

Ceux qui ne sont qu'accidentels, et qui ne dépendent pas de l'industrie, sont une mauvaise sorte de richesse, II, 265. Les Francs n'en payoient aucuns dans les commencemens de la monarchie. Traits d'histoire et passages qui le prouvent, III, 59. Les hommes libres, dans les commencemens de la monarchie française, tant Romains que Gaulois, pour tout tribut, étoient chargés d'aller à la guerre à leurs dépens. Proportions dans lesquelles ils supportoient ces charges, III, 64 et suiv.

Voyez Impôts, Taxes.

mot, dans les loix barbares, III, 69 et suiv.

Triumvirs. Leur adresse à couvrir leur cruauté sous des sophismes, I, 404. Réussirent, parce que, quoiqu'ils eussent l'autorité royale, ils n'en avoient pas le faste, I, 94.

Troies Le synode qui s'y tint en 878, prouve que la loi des Romains et celle des Wisigoths existoient concurremment dans le pays des Wisigoths, II, 547.

Troupes. Leur augmentation,

en Europe, est une maladie qui mine les états, I, 444. Est-il avantageux d'en avoir sur pied, en temps de paix comme en temps de guerre? ibid. Pourquoi les Grecs et les Romains n'estimoient pas beaucoup celles de mer, II, 232.

Truste. Voyez Intruste.

Turcs. Cause du despotisme aftreux qui règne chez eux, I, 428. N'ont aucune précaution contre la peste: pourquoi, I, 472. Le temps qu'ils prennent pour attaquer les Abyssins, prouve qu'on ne doit poin décider par les principes de la religion ce qui est du ressort des loix naturelles, II, 469. La première victoire, dans une guerre civile, est pour eux un jugement de Dieu qui décide, II, 570.

Turquie. Comment les successions y sont réglées: inconvéniens de cet ordre, I, 120. Comment le prince s'y assure la couronne, I, 121,-122. Le despotisme en a banni les formalités de justice, I, 147 et suiv. La justice y est-elle mieux rendue qu'ailleurs, 148. Droits qu'on y lève pour les entrées des marchandises, I,

435. Les marchands n'y peuvent pas faire de grosses avances, I, 440.

Tutelle. Quand elle a commencé, en France, à être distinguée de la baillie ou garde, II, 85. La jurisprudence romaine changea, sur sette matière, à mesure que les mœurs changèrent, II, 121. Les mœurs de la nation doivent déterminer les législateurs, à préférer la mère au plus proche parent, ou le plus proche parent à la mère, ibid.

Tuteurs. Etoient, les maîtres d'accepter ou de refuser le combat judiciaire, pour les affaires de leurs pupiles, II, 601.

Tyr. Nature de son commerce, II, 147-184. Dut son commerce à la violence et à la vexation, II, 151. Ses colonies, ses établissemens sur les côtes de l'océan, II, 184. Etoit rivale de toute nation commerçante, II, 205.

Tyrans. Comment s'élèvent sur les ruines d'une république, I, 225. Sévérité avec laquelle les Grecs les punissoient, I, 403 et suiv.

Tyrannic. Les Romains se sont défaits de leurs tyrans,

de la tyrannie, I, 36. Co que l'auteur entend par ce mot : routes par lesquelles elle parvient à ses fins , I , 476. Combien il y en a de sories, II, 93.

anns pouvoir secouer le joug Tyriens. Avantages qu'ils tiroient, pour leur commerce, de la perfection de la navigation des auciens, II, 184. Nature et éteudue de leur commerce, ibid.

## V. U.

V AISSRAUX. Voyez Navires. Valentiniem. Appella les petits enfants a la succession de leur aïeul maternel, II, 528. La conduite d'Arbogate, envers cet empereur, est un exemple du génie de la nation française, par rapport aux maires du palais , III , 159.

VALETTE (leduc dela). Condanné par Louis XIII en personne, I, 156.

Valeur réciproque de l'argent, et des choses qu'il siguiñe, II, 272 et suiv. L'argent en a deux, l'une positive, et l'autre relative : manière de fixer la relative, II , 284.

Valeur d'un homme en Angleterre, II, 352.

Valois (M. de). Erreur de cet auteur, sur la noblesse des Francs, III, 157.

VAMBA. Son histoire prouve

que la loi romaine avoit plus d'autorité dans la Gaule méridionale, que la loi gothe, II , 55o.

Vanité. Augmente à proportion du nombre des hommes qui vivent ensemble, I, 192. Est très-utile dans une nation, II, 99. Les biens qu'elle fait, comparés avec les maux que cause l'orgueil,

· Varus. Pourquoi son tribunal parut iusupportable aux Germains , II , 92.

Vassaux. Leur devoir étoit de combattre et de juger, II , 6:1, Pourquoi n'avoient pas tonjours, dana leurs justices , la même jurisprudence que dans les justices royales, ou même dans cel'es de leurs seigneurs suzerains, II, 628. Les chartres des vassaux de la couronne sont une des sour-

ces de nos coutumes de France, II, 671. Il y en avoit chez les Germains, fief: comment cela, III, 40. Différens noms, sous lesquels ils sont désignés dans les anciens monumens, III, 78 et suiv. Leur origine , ibid. N'étoient pas comptés au nombre des hommes libres, dans les commencemens de la monarchie, III, 81. Menoient autrefois les arrièrevassaux à la guerre, ibid. On en distinguoit de trois sortes : par qui ils étoient menés a la guerre, III, 83. Ceux du roi étoient soumis à la correction du comte, III, 86. Etoient obligés, dans les commencemens de la monarchie, à un double service; et c'est dans ce double service que l'auteur trouve l'origine des justices seigneuriales, III, 87. Pourquoi ceux des évêques et des abbés étoient menés à la guerre par le comte, III, 88. Les prérogatives de ceux du roi ont fait changer presque tous les aleux en fiefs : quelles étoient ces prérogatives , III, 168. Quand ceux qui

roi, commence rentatement du roi, commence re

Vénalité des charges. Est-elle utile? 138.

Vengeance. Etoit punie, chez les Germains, quand celui qui l'exerçoit avoit recu la composition, III, 99 et suiv. Venise. Comment maintient son aristocratie contre les nobles, I, 26. Utilité de ses inquisiteurs d'état, I; 27. En quoi ils diffèrent des dictateurs romains, ibid. Sagesse d'un jugement qui y fut rendu entre un noble Vénitien et un simple gentilhomme, I, 99. Le commerce y est défendu aux nobles, I, 104. Il n'y a que les courtisanes qui puissent y tirer de l'argent des nobles, I, 196. On y a connu et corrigé, par les loix, les inconvéniens d'une aristocratie hereditaire, I, 250. Pourquoi il y a des inquisiteurs d'état : différens tribunaux dans cette république, I, 309. Pourroit plus aisément être subjuguée par ses propres troupes, que la Hollande, I, 327. Quel étoit son commerce; II, 147. Dut son commerce à la violence et à la vexation, II, 151. Pourquoi les vaisseaux n'y sont pas si bons qu'ailleurs, II, 189. Son commerce futruiné par la découverte du cap de Bonne-Espérance, II, 252. Loi de cette république contraire à la nature des choses, II, 503.

Vents alisés. Etoient une espêce de boussole pour les anciens, II, 210.

Vérité. Dans quel sens on en fait cas dans une monarchie, I, 58. C'est par la persuasion, et non par les supplices, qu'on la doit faire recevoir, II. 451.

VERRE. Illamé par Cicéron de ce qu'il avoit suivi l'esprit plutôr que la lettre de la loi voconienne, II, 519.

Pertus. Ce que l'auteur entend par ce mot, I, 45-66. Est nécessaire dans un état populaire: elle en est le principe, I, 38. Est moins nécessaire dans une monarchie que dans une république, I, ibid. Exemple célèbre qui prouve que la démocratie ne peut ni s'établir, ni se maintenir. sans vertu, en Angleterre et à Rome, I, ibid. On perdit la liber-

· té, à Rome, en perdant la vertu, I, 39. Etoit la seule force, pour soutenir un état, que les législateurs Grecs connussent, I, ibid. Effets que produit son absence, dans une république, ibid. Abandonnée par les Carthaginois, entraina leur chûte, I, 41. Est moins nécessaire dans une aristocratie, pour le peuple, que dans une démocratie, I, 42. Est nécessaire dans une aristocratie, pour maintenir les nobles qui gouvernent, I, 43. N'est point le principe du gouvernement monarchique, 44 et suig. Les veitus héroïques des anciens, inconnues parmi nous, inutiles dans une monarchie, ibid. Peut se trouver dans une monarchie, mais elle n'en est pas le ressort, I, 45. Comment on y supplée dans le gouvernement monarchique, I, 47. N'est point nécessaire dans un etat despotique, I, 50. Quelles sont les vertus en usage dans une monarchie, I, 57. L'amour de soimême est la base des vertus en usage dans une monarchie, ibid. Les vertus no sont, dans une monarchie,

que ce que l'honneur veut qu'elles soient, I, 62. Il n'y en a aucune, qui soit propre aux esclaves, et par consequent aux sujets d'un despote, I, 63. Etoit le principe de la plupart des gouvernemens anciens, I, 64. Combien la pratique en est difficile, I, 66. Ce que c'est, dans l'état politique, I, 80. Ce que c'est, dans un gouvernement aristocratique, 99. Quelle est celle d'un citoyen, dans une république, I, 153. Quand un peuple est vertueux, il faut peu de peines; exemples tirés des loix romaines, I, 166. Les femmes perdent tout en la perdant, I, 206. Elle se perd dans les républiques avec l'esprit d'égalité, ou par l'esprit d'égalité extrême, I, 222. Nese trouve qu'avoc la liberté bien entendue, I, 227. Réponse à une objection tirée de ce que l'auteur a dit, qu'il ne faut narchie, D. 448.

Vestales. Pourquoi on leur avoit accordé le droit d'enfans, II, 370.

Vicaires. Etoient, dans les commencemens de la monarchie, des officiers militaires subordonnés aux comtes, III, 81.

Vices. Les vices politiques et les vices moraux ne sont pas les mêmes : c'est ce que doivent savoir les législateurs, II , 103.

Victoire (la). Quel en est l'objet , I , 10. C'est le christianisme qui empêche qu'on n'en abuse, II, 395.

VICTOR AMEDEE, roi de Sardaigne. Contradiction dans sa conduite, I, 135.

Vie. L'honneur défend, dans une monarchie, d'en faire aucun cas, I, 62.

Vie future. Le bien de l'état exige qu'une religion qui n'en promet pas, soit suppléée par des loix sévères et sévèrement executées, II, 406. Les religions qui ne l'admettent pas , peuvent tirer de ce faux principe des conséquences afimirables: ceux qui l'admettent en peuvent tirer des conséquences funestes, II, 415.

point de vertu dans une mo- Vie des saints. Si elles ne sont pas véridiques sur les miracles, elles fournissent les plus grands éclaircissemens sur l'origine des servitudes de la glèbe, et des fiefs, III, 56. Les mensonges qui y sont, peuvent apprendre

les mours et les loix du temps, parce qu'ils sont re latifs à ces moeurs et à ces loix, III, 110.

Vieillards. Combien il importe, dans une démocratie, que les jeunes gens leur soient subordonnés, I, 96. Leurs privilèges, à Rome, furent communiqués aux gens maries qui avoient des entans, II, 36. Comment un état bien policé pourvoit à leur subsistance, II, 385.

Vignes. Pourquoi furent arrachées dans les Gaules par Domitien, et replantées par Probus et Julen, II, 236.

Vignobles. Sont beaucoup plus peuplés que les pâturages et les terres à bled : pourquoi, II, 347.

Vilains. Comment punis au trefois en France, I, 166.
Comment se battoient, II, 588. Ne pouvoient fausser la cour de leurs seigneurs, ou appeller deses jugemens.
Quand commencèrent à avoir cette faculté, II, 630.
Villes. Leurs associations sont aujourd'hui moins nécessaires qu'autrefois, I, 258.
Il y faut moins de fêtes qu'à la cempagne, II, 420.

Vin. C'est par raison de climat que Mahomet l'a defendu. A quel pays il convient, I, 467.

VINDEX. Esclave qui découvrit la conjuration faite en faveur de Tarquin. Quel rôle il joua dans la procédure, et quelle fut sa récompense, I, 400.

Viol. Quelle est la nature de ce crime, I, 378.

Violence. Est un moyen de rescision pour les particuliers; ce n'en est pas un pour les princes, II, 498.

Virginis. Révolutions que causèrent à Rome son deshonneur et sa mort, I, 347. Son malbeur afférmit la liberté de Rome, I, 410.

Visir. Son établissement est une loi fondamentale dans un état desporique, I, 34.

Ulpren. En quoi faisoit consister le crime de lèse-majesté, I, 391.

Uniformité des loix. Saisit quelquefois les grands génies, et frappe infailliblement les petits, III, 32.

Union. Nécessaire entre les familles nobles, dans une aristocratie, I, 106.

Vœux en religion. C'est s'éloigner des principes des loix civiles, que de les regarder comme une juste cause de divorce, II, 474 et suiv. Vol. Comment puni en Chine, Volonté. La réunion des voquand il est accompagné de l'assassinat, I, 182. Ne devroit pas être puni de mort. Pourquoi il l'est, I, 380. Comment étoit puni, à Rome. Les loix, sur cette matiere, n'avoient nul rapport. avec les autres loix civiles, III, 16 et suiv. Comment Clotaire et Childebertavoient imaginé de prévenir crime, III, 82. Celui qui avoit été volé ne pouvoit pas, du temps de nos pères. recevoir sa composition en secret, et sans l'ordonnance dn juge, III, 100.

Fol maniseste. Voyez Voleur mani feste.

Voleur. Est-il plus coupable que le receleur? III, 16. Il étoit permis, à Rome, de tuer celui qui se mettoit en défense; correctif que la loi avoit apporté à une disposition qui pouvoit avoir de si funestes conséquences, III, 16. Ses parens n'avoient point de composition, quand il étoit tué dans le vol même, III, 100.

Voleur maniseste, et woleur non manifeste. Ce que c'étoit à Rome; cette distinction étoit pleine d'inconséquences , III , 16 et suiv.

lontés de tous les habitans est nécessais pour former un etat civil, I, 11.

Volonté. Celle du souverain est le souverain lui-même . I, 15. Celle d'un despote doit avoir un effet toujours infaillible, I, 475-476.

Volsiniens. Loi abominable que le trop grand nombre d'esclaves les força d'adopter. I , 512.

Usages. Il y en a beaucoup dont l'origine vient du changement desarmes, II, 590. Usure. Est comme naturalisée dans les états despotiques : pourquoi, I, 127. C'est dans l'évangile, et non dans les réveries des scholastiques, qu'il en faut puiser les règles, II, 246. Pourquoi le prix en diminua de moitié, lors de la découverte de l'Amérique, II, 277. Il ne faut pas la confondre avec l'intérêt, elle s'introduit nécessairement dans les pays où il est défendu de prêter à intérêt, II, 317. Pourquoi l'usure maritime est plus forte que l'autre, ibid. Ce qui l'a introduite, et comme naturalisée à Rome, 318. Son taux, dans les différens temps de la république romaine; ravages qu'elle fit, ibid. et suiv. Sur quelle mazime elle fut réglée à Rome, après la destruction de la république, II, 329. Justification de l'auteur, par rapport à ses sentimens sur cette matière, D. 317 et suiv. = par rapport à l'érudition, D. 324 et suiv. Usage des Romains sur cette matière, D. 330 et suiv.

Usurpateurs. Ne peuvent réussir dans une république fédérative, 1, 269.

## W.

WARWACHAIRE. Etablit, sous Clotaire, la perpétuité et l'autorité des maires du palais, III, 144.

Wisigoths. Singularité deleurs loix sur la pudeur ; elles vonoient du climat, I, 477. Les filles étoient capables, chezeux. de succéder aux terres et à la couronne, II, 77. Pourquoi leurs rois portoient une longue chevelure. II, 78. Motifs des loix de ceux d'Espagne, au sujet des donations à cause des noces, II, 122. Loi de ces barbares qui détruisoit le commerce, II, 243. Autre loi favorable au commerce ? II, 245. Loi terrible de ces peuples, touchant les femmes adultères , II , 496. Quand, et pourquei firent écrire leurs loix, II, 530. Pourquoi leurs loix perdirent de leur caractère, II, 531. Le clergé refondit leurs loix, et y introduisit les peines corporelles, qui furent toujours inconnues dans les autres loix barbares, auxquelles il ne toucha point, 532. C'est de leurs loix qu'ont été tirées toutes celles de l'inquisition; les moines n'ont fait que les copier, II, 534. Leurs loix sont idiotes et n'atteignent point le but; frivoles dans le fond, et gigantesques dans le style, ibid. Différence essentielle entre leurs loix et les loix saliques, II, 537 et suiv. Leurs coutumes furent rédigées par ordre d'Eurie, II, 541. Pourquoi le droit romain s'étendit, et eut une si grande autorité chez eux, tandis qu'il se perdoit peu à peu chez les Francs, II, et suiv. Leur loi ne leur donnoit, dans leur patrimoine, aucun avantage civil sur les Romains, II, 543. Leur loi triompha en Espagne, et le droit romain s'y perdit, II, 549. Loi Wolguski. Peuples de la Sycruelle de ces peuples, III, Sétablirent dans la Gaule Narbonnaise; ils y

portèrent les mœurs germaines, et de-là les fiefe dans ces contrées, III, 43-46.

bérie ; n'ont point de prêtres, et sont barbares, II, 435.

X.

Xinopuon. Regardoit les arts comme la source de la corruption du corps, I, 74. Sentoit la nécessité de nos

juges-consuls, II, 164. En parlant d'Athènes , semble parler de l'Angleterre, II. 193.

. Y.

Y NCA (l') ATUALPA. Traitement cruel qu'il reçut des Espagnols, II, 400. Yvrognerie. Raisons physiques du penchant des peuples du mord pour le vin, I, 457. Est établie, par toute la

terre, en proportion de la froideur et de l'humidité du climat, I, 467. Paye on elle doit être sévèrement punie; pays où elle peut être tolérée, I, 468.

Z.

ZACARIE. Faut-il en croire ZÉNON. Nioit l'immortalité de le père le Cointre, qui nie que ce pape ait favorisé l'avènement des Carlovingiens à la couronne? III, 195.

l'ame; et de ce faux principe, il tiroit des conséquences admirables pour la société, II, 415. Zoneastre. Avoit fait un pré-

## 656 TABLE DES MATIÈRES.

cepte aux Perses d'épouser Zozyms. A quel motif il attrileur mère préférablement, buoit la conversion de Cons-II, 484. tantin, II, 404.

FIN DU TROISIÈME VOLUME.

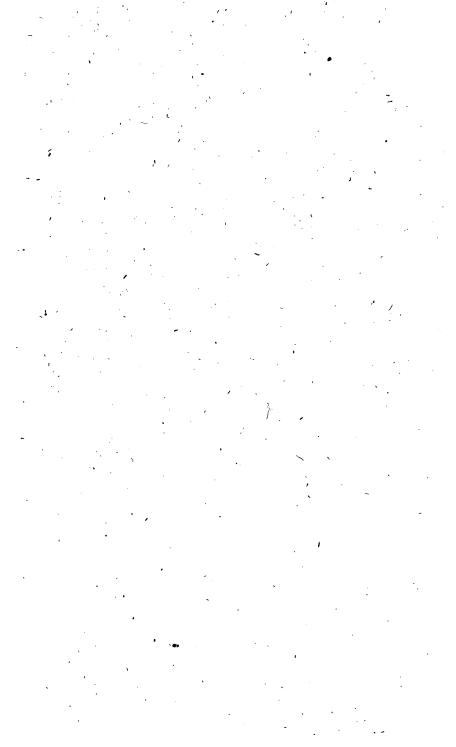



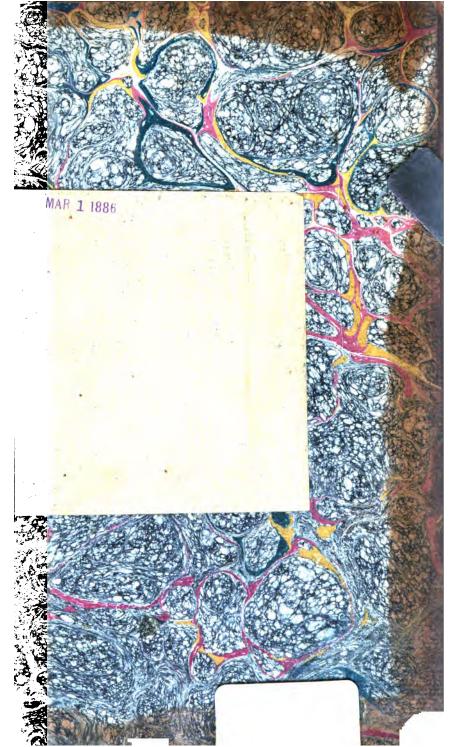

